



...

### MÉMOIRES

DU DUG

## DE SAINT-SIMON

PUBLIÉS PAR

MM. CHÉRUEL ET AD. REGNIER FILS

ET COLLATIONNÉS DE NOUVEAU POUR CETTE ÉDITION SUR LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE

AVEC UNE NOTICE DE M. SAINTE-BEUVE

TOME DIXIÈME

Nouvelle édition

LIBRAIRIE HACHETTE
79. BOULEVARD BAINT-GERMAIN, PARIS



# LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA DIGITAL PORT OF CALIFORNIA UNIVERSITY OF CALIFORNIA

BAINT-SIMON X.

1

Google

Odgina from No. B. Tir. F. A. — Bity A

- Google

n fro UNIVERSITY OF TA FORM A

### MÉMOIRES

DU DUC

## DE SAINT-SIMON

X

#### A LA MÊME LIBRAIRIE

Saint-Simon: Mémoires, nouvelle édition (Collection des Grands Écrivains de la France), collationnée sur le manuscrit autographe et augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau, et de suites et appendices, par M. DE BOISLISLE, avec la collaboration de MM. L. LECESTRE et J. DE BOISLISLE.

TOMES I & XXXIX

Les volumes survants paraîtront ultérieurement. Tables des tomes I à XXVIII =2 vol

Il reste quesques exemplaires des Tomes XII à XXXIX, tirés sur grand rasio vélio col é.

- Ecrits médits, publies par P. Faugère. 8 vol. in-8, brochés.
- Scènes et Portraits. 2 vol. in-16, brochés ou cartonnés.
- Projet de Gouvernement du duc de Bourgogne. 1 vol. in-8, broché.

Saint-Simon, par G. Boissier, de l'Académie française. 1 vol. in-16, broche (Collection des Grands Écrivains français).



### MÉMOIRES

DU DUC

# DE SAINT-SIMON

PÜBLIÉS PAR

MM. CHÉRUEL ET AD. REGNIER FILS

ET COLLATIONNÉS DE NOUVEAU POUR CETTE ÉDITION SUR LE MANSSCRIT AUTOGRAPHE

AVEC UNE NOTICE DE M. SAINTE-BEUVE

TOME DIXIEME

NOUVELLE ÉDITION

Tous droits reserves.

# MÉMOIRES DE SAINT-SIMON.

#### CHAPITRE PREMIER.

L'Impératrice va de Barcelone à Vienne par l'Italie fort incognite, ---Plénipotentinires d'Espagne reçus à Utrecht - Orry rappelé en Espagne. — Bassesse, caractère et fortune du duc de Bournonys le. - La paix signée, publice; fêtes à Paris; hardie politique de M. et M™ du Muine. — Bailliege d'Haguenau assuré à M. de Châtilion, - Quarante-huit mille livres d'augmentation de pension à Madame. - Douze mille livres de pension au duc de Charost -Vingt mille livres de pension assurée! h M= de Monasterol. - Fiefmarcon heutenant général de Roussillon. — Lueurs trompeuses sur l'archevêque de Cambray. - Mort de Montgaillard, évêque de Saint-Pons. - Mort de Laigle; son caractère. - Mort et caractère de Sévigné. - Mort, caractère et fortans du vieux Clérembauk. - Mort de la marquise de Mirepoix. — Mort de la comtesse d'Uzès. — Mort, fortune, caractère du cardinal de Janson. - Beauvais donné à l'abbé de Saint-Aiguan, malgré le duc de Beauvillier. - Adresse hardis de Rome sur ses bulles - Naissance et mort du duc d'Alencon. - Électeurs de Cologne et de Buvière voient le Roi plusieurs fois. — Princesse de Conti, fille du Roi, achète l'hôtel de Lorges, h Paris. - Mariage d'Aubigny avec Mir de Villandry. - Villars a excuse de servir, puis va sur le Rhin; Besons sur la Moselle. — Harcourt destiné au Rhin, hors d'état de servir. - Cent mille livres à Villars - Départ des généraux. - Steinbak et ses troupes prisonniers des Danois. - Châteauneuf ambassadeur en Hollande; Bonac à Constantinopie; du Luc en Suisse. -- Abbe de Mornay; quel, et pourquoi en Portugal. -- Lassay ills envoyé en Prusse, où il no fut point. -- Loveatein évêque de Tournay.

Jennings, un des amiraux d'Angleterre, avoit déjà porté l'Impératrice de Barcelone à Génes, et on vit le moment

g. Il y a bien au manuscrit esserée, au augulier.

que les Catalans s'opposercient à son départ à main armée. Elle traversa l'Italie avec peu de suite et fort incognito, et gagna le plus tôt qu'elle put Inspruck, puis Vienne. Jennings revint après faire le transport des troupes angloises qui depuis longtemps ne sortoient plus de leurs quartiers. Le duc d'Ossone, sur d'être admis à Utrecht; y étoit allé de Paris, et Monteleon d'Angleterre. Orry qui étoit resté à Paris, depuis que le Roi l'avoit fait chasser d'Espagne et avoit été fort près de le faire pendre, y fut rappelé par le crédit de Mes des Ursins. Le roi d'Espagne en desira le consentement du Roi qui ne le voulut jamais donner, mais qui permit qu'il partit sans son aveu, et il y retourna de la sorte. Cette souveraineté de M<sup>--</sup> des Ursins accrochoit la paix d'Espagne. On en verra le détail dans les pièces<sup>1</sup>, et combien le Roi le trouva mauvais. C'est ce qui fit la fortune du baron de Capres. qu'elle envoya de sa part à Utrecht.

D'Aubigny y étoit déjà, qui n'y passoit point les antichambres, et que son petit état faisoit mépriser. Elle crut donc qu'un cadet de Bournonville qui avoit de l'esprit. de l'entregent, de l'intrigue, qui portoft un nom distingué dans les Pays-Bas, qui y avoit force parents, et qui étoit un homme à tout faire pour arriver à plaire et parvenir, perceroit et viendroit à bout de la chose du monde qu'elle passionnoit le plus démesurément. Elle y fut trompée. Capres se deshonora par une commission si ridicule et si fort au-dessous de lui, ne put être reçu à rien trailer à Utrecht, et y essuya tous les dégoûts possibles que sa mission attira à sa personne. Mais pour lui, il réussit à ce qu'il vouloit, qui étoit de plaire à la distributrice des graces de toutes les sortes. Me des Ursins lui sut si bon gre d'avoir fait ce voyage de sa part, et de tout ce qu'il y avoit essuye pour l'amour d'elle qu'elle ne tarda pas à l'en récompenser. Il n'avoit m grâces ni aucun bien vaillant: elle le mit à son aise et lui fit donner la Toison,

<sup>4.</sup> Voir les Pièces sur la souveraineté avortée de la princesse des Ursins. Nete de Sant-Samon.) Voyez tome I, p. 420, note 1.

bientôt après la grandesse, enfin la compagnie wallone des gardes du corps du roi d'Espagne. J'ai pressé ces petits événements afin de p'avoir pas à y revenir.

Les pièces, où tout ce qui regarde la paix se trouve si bien expliqué, me dispensent d'en rien dire ici en détail.

Le vendredi saint, 14 avril, Torcy entra sur les huit heures du soir chez Mes de Maintenon, menant au Roi le chevalier de Beringhen, aujourd'hui premier écuyer et chevalier de l'ordre, chargé par le maréchal d'Huxelles d'apporter la nouvelle tant desirée de la signature de la paix, faite enfin le lundi précédent 10, fort avant dans la nuit, avec l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, et les deux nouveaux rois de Sicile et de Prusse; et, pour le dire tout de suite, on eut les ratifications le 14 mai, et le 22 la publication de la paix se fit dans Paris avec grande solennité. M. et Met du Maine, qui songeoient fort dès lors à se rendre populaires, vinrent de Sceaux chez le duc de Rohan voir passer la cérémonie, dans la place Royale, s'y montrer sur un balcon, et y jeter de l'argent an peuple; libéralité qui n'auroit pas réussi auprès du Roi à d'autres. Il y eut, le soir, beaucoup de feux devant les maisons, et plusieurs furent illuminées. Le 25 mai, on chanta le Te Deum à Notre-Dame avec l'assistance ordinaire : le soir, grand fen d'artifice à la Grève, qui fut suivi d'un superbe festin que le duc de Tresmes, gouverneur de Paris, donna à ses dépens à l'hôtel de ville aux ambassadeurs, et à grand nombre de personnes distinguées de la cour et de la ville, des deux sexes, et les vingt-quatre violona pendant le repas.

Ce temps sembla celui des grâces; on ne le négligea pas. Je me suis trompé sur la mort du duc Mazarin. Son extrémité à son âge l'avoit fait croire; il n'est mort que vers la fin de cette année-ci. Ainsi, après cette correction, je n'en parlerai plus. Il avoit donné le bailliage d'Haguenau de vingt mille livres de rente à son fils en mariage. Le peu de cas qu'on s'étoit accoutumé depuis longues

[années] à faire de lui, et l'extrême mépris où la vie bonteuse, scandaleuse, obscure de son fils l'avoit fait tomber, avisèrent Voysin de demander au Roi ce bailliage pour Châtillon son gendre, qui a fait depuis une si grande et si inespérée fortune. Voysin l'obtint pour que Châtillon en joult après la mort du duc Mazarin, et qu'il passat après Châtillon à sa postérité masculine. Le duc de la Meilleraye eut beau crier, la partie n'étoit pas égale : mais le public fut étrangement indigné de l'audace et de l'avidité de ce ministre, qui donna le premier exemple de la . violence d'enlever le bien par pure faveur à des personnes vivantes, en droit et en possession de tout temps, c'est-àdire depuis que le Roi en avoit pu disposer, et cela sans ombre de droit, de dette ni de prétention quelconque que le pouvoir et le vouloir de ravir. Il ne fut pas longtemps sans faire passer sur la tête de Me de la Rochepot, sa fille, une pension de six mille livres que lui avoient value 1 les voyages du Roi en Flandres lorsqu'il y étoit intendant.

Madame, qui avoit peine à fournir à la dépense de son grand état avec quatre cent mille livres de rente, demanda du secours au Roi, qui, avec excuses du peu, lui donna quarante-huit mille [livres] d'augmentation.

Le duc de Charost, qui n'avoit rien vaillant, et qui étoit entre son pere et sa mère et ses deux fils, eut en même temps douze mille livres de pension.

Monasterol, ministre depuis fort longtemps de l'électeur de Baviere en France, où il faisoit une dépense en tout prodigieuse, avoit une pension du Roi de trente mille livres. Il avoit épousé par amour une des plus belles femmes de Paris, au scandale de tout le monde, qui étoit veuve d'un vieux la Chétardie, gouverneur de Thionville, frere du curé de Saint-Sulpice, directeur de 11<sup>--</sup> de Maintenon après Monsieur de Chartres. Elle n'avoit rien, et avoit épousé ce vieillard, dont elle eut un fils, bien long-

<sup>1.</sup> Vote, sans accord, au manuscrit.

temps depuis ambassadeur en Russie, où il a tant fait parier de lui, et dont il a tant tiré d'honneurs et de biens de la Czarine. Monasterol obtint que, s'il venoit à mourir, il demeureroit de sa pension vingt mille livres de rente à sa femme.

Fiefmarcon, longtemps depuis chevalier de l'ordre en 1724, eut la lieutenance generale de Roussillon par la mort du vieux Quinçon et la protection des Noailles.

il y avoit cu depuis quelque temps des lucurs que les amis de l'archevêque de Cambray avoient avidement saisies pour se flatter. Personne ne s'étoit basardé de prononcer son nom devant le Rei, même lorsque du vivant du Dauphin les gens de la cour qui servoient en Flandres s'empressoient le plus de lui faire la leur en passant et repassant, et se détournoient même exprés. Il en avoit si magnifiquement usé pour les troupes et pour les officiers de toutes conditions pendant toute la guerre, et encore à la dernière campagne, que Maréchal en avoit parlé devant le Roi plus d'une fois, et presque toutes les fois le Roi y avoit pris courtement, mais assez bien. J'en avois averti le duc de Chevreuse, qui vivoit encore, et le duc de Beauvillier, qui en furent touchés d'une joie d'autant plus sensible, qu'ils étoient depuis bien longtemps hors de toute espérance à son égard. Ratabon, évêque d'Ypres. ne bougeoit guere de Paris, et prétendoit qu'il y avoit une vapeur dans sa cathédrale qui le faisoit évanouir toutes les fois qu'il y entroit. C'étoit un homme d'esprit, du monde, et qui étoit si bien avec les jésuites que ce pouvoient être les cendres de Jansénius, son célebre prédécesseur, qui opéroient cet effet sur lui. On lui donns l'évaché de Viviers, et le P. Tellier, qui étoit tout à Monsieur de Cambray sans oser le montrer, et dont le credit croissoit sans cesse, fit un tour de force, et bombarda1 cet évêché d'Ypres pour l'abbé de Laval, grand vicaire de Monsieur de Cambray, qui l'avoit elevé tout jeune, et

Nons avons d'éjà vu le même verbe employé à peu près de la même façon, forne l, p. 49.

l'avoit toujours nourri et entretenu généreusement chez lui, parce qu'il étoit un peu son parent, et que cette branche très-cadette de Laval Montigny avoit à peine du pain. Cet abbé de Laval avoit extramement profité d'une générosité si bien placée; il étoit savant, fort homme de bien, et s'étoit beaucoup fait aimer. Il n'avoit jamais quitté l'archevêque, qu'il aimoit et respectoit comme son pere, et dont il étoit chéri de même. Cet attachement étoit l'exclusion la plus formelle : aussi personne ne pensoit à rien pour lui lorsque le P. Tellier fit de lui-même ce grand coup qui releva tout à fait les espérances sur l'archevêque même, et qui ravit M. de Beauvillier. On verra que les suites en furent trompeuses. Le pauvre abbé de Laval mourut à Ypres peu de mois après avoir été sacré. L'école d'où il sortoit étoit fort opposée à celle de Jansénius, surement au moins pour ce monde; cette mort précipitée fut-elle un coup de Jansénius ? L'abbé de Laval fut le dernier évêque d'Ypres de la nomination du Roi, qui la perdit avec cette place par l'exécution de la Dalx.

Un saint et grand évêque mourut en ce temps-ci, Mont-gaillard, évêque de Saint-Pons, que ses vertus épisco-pales, son grand savoir, une constante résidence de plus de quarante années, une vie toute apostolique, une patience humble, courageuse, prudente, invincible avoient singulierement illustré sous la persécution des jesuites, qui y engagèrent le Roi pendant presque tout son épis-copat.

Je regrettai un de mes voisins de la Ferté, le mari de M<sup>\*\*</sup> de Laigle, dame d'honneur de Madame la Duchesse, tous deux fort des amis de mon père et des miens. Je n'ai guere connu un couple d'autant d'esprit, de politesse, mieux instruit de tout, et plus capable d'amitié. M. de Laigle, accablé d'infirmites, s'étoit retiré depuis plusieurs années chez lui à Laigle, doù il na sortoit plus. C'est un



<sup>4.</sup> Saint-Simon & écrit capables, au pluriel.

de plus beaux et de plus complets marquisats, qu'il y ait en France, à six lieues de chez moi. Il y mourut à soixante-quinze ans, tout à lui, n'ayant jantais rien perdu de sa tête ni des agréments de sa conversation.

Sévigné mourut aussi, et sans enfants, retiré depuis quelque temps avec sa femme dans le faubourg Saint-Jacques, dans une grande pièté. Il étoit fils de Me de Séquigné, ai connue encore par ses lettres. Elle l'avoit fort mis dans le monde et dans la meilleuré compagnie. C'étoit un bon et honnête homme, mais moins un homme d'esprit que d'après un esprit, qui avoit eu des aventures bizarres, pou mais bien servi, et qui du naturel charmant et abondant de sa mère, et du précieux guindé et pointu de sa sœur, avoit fait un mélange un peu gauche.

M. de Luxembourg perdit sans aucun regret son beaupere Clérembault, qu'on n'appeloit que Clérembault la Perruque, parce qu'il étoit accusé d'acheter les siennes sur les quais au moins en avoient-elles toute la mine. Il s'appeloit Gillier, étoit peu de chose, et beaucoup moins encore par son personnel. Il avoit été bien fait et parfaitement beau. On le voyoit encore à plus de cent ans qu'il avoit bien comptés, un vieux bellatre qui, jusqu'à cet âge, et au delà, venoit toutes les semaines ennuyer la cour, où jamais il n'avoit été de rien. Il avoit été maître d'hôtel de Madame H. d'Angleterre, lorsqu'elle épousa. Monsieur. Le maréchal du Plessis n'avoit pu refuser à la Reine mère d'être gouverneur de Monsieur. Il étoit demeuré surintendant de sa maison et premier gentilhomme de sa chambre. Il mourut, duc et pair de 1665, à la fin de 1675. Le comte du Plessis, son fils, étoit premier gentilhomme de la chambre de Monsieur, en survivance. Il avoit épousé en 1659 M -Louise le Loup de Belle-

<sup>1.</sup> Il y a bien de, et non der, ici et quatre mota plus icin.

<sup>2.</sup> Voyez tome IV, p. 338 et note 1.

<sup>3.</sup> Voyez tome I, p. 313 et note 2, où il faut évidemment lire grais, et non queix, maigré le trême de Saint Simon.

nave, qui fut dame d'honneur de Madame en survivance de la maréchale du Plessis, dont un fils unique tue devant Luxembourg à vingt ans, sans alliance, en mai 1684, par quoi le chevalier du Plessis, frere puiné de son père, devint duc et pair de Choiseul, en qui cette dignité s'est éteinte. Le comte du Plessis, son frere alné, fut tué à la prise d'Arnheim en Hollande, à trente-huit ans, en 1672, et mourut ainsi devant son pere. Sa veuve s'amouracha! de Clérembault, qu'elle voyoit tous les jours chez Nadame, et l'épousa. C'étoit un second mariage bien infime en comparaison du premier, et de la dame d'honneur de Madame avec un de ses maltres d'hôtel. Cette Madame n'etoît plus H. d'Angleterre. Elle etoit morte le 30 juin 1670; et Monsieur étoit remarié, dès la fin de 1672, à la fille de l'électeur palatin, à qui la coutume constante de l'Allemagne rendoit la mésalliance plus étrange, car la comtesse du Plessis avoit passé de la premiere Madame à elle. On trouva donc moyen de faire Clérembault son premier écuyer pour rendre ce mariage moins insupportable, et on lui fit acheter encore le petit gouvernement de Toul. il étoit riche, sa femme encore plus; la mort du duc de Choiseul, fils unique de son premier lit, la mit encore dans une plus grande aboudance. L'un et l'autre avoient quitté Madame. Ils étoient extrêmement avares, et aniassèrent de grands biens, dont la duchesse de Luxembourg leur fille unique, morte devant sa mère, a fait passer à son fils, le duc de Luxembourg d'aujourd'hui. N™ de Clérembault est morte en 1724, à quatre vingt quatre ans; elle avoit beaucoup d'esprit, et un reste de considération; elle et son mari, plus avares l'un que l'autre.

La marquise de Mirepoix mourut en même temps assez jeune. Elle étoit fille ainée du duc et de la duchesse de la Ferté, et veuve de Mirepoix, sous-lieutenant des mousquetaires, sans enfants, qui étoit frère ainé du père du marquis de Mirepoix, aujourd'hui chevalier de l'ordre, ainé



t. Semmereche, an manuscrit. Voyez iome VII, p. 222 et note 4, et tome VIII, p. 21 et note 4.

de la maison de Lévy. Me de Mirepoix teneit assez de choses de sa mère. Elle s'étoit ruinée, et vivoit assez esseulée dans le couvent de la Conception, à Paris.

La comtesse d'Uzès mourut aussi en couches. Elle étoit fille du lieutenant de Roi de Condé, qui étoit brigadier, et veuve d'un financier appelé Hamelin. C'étoit une grande femme qui avoit été belle et bien faite, qui n'avoit pas quarante ans, à qui M. Chamillart avoit voulu du bien, que j'ai fort vue à l'Estang, où elle se faisoit aimer de tout le monde. Elle a laissé trois fils du comte d'Uzès, frère du duc d'Uzès, qui n'avoit rien.

L'État et la religion firent une grande perte en la personne du cardinal de Janson, évêque-comte de Beauvais. et grand aumônier de France, qui mourut à Paris, 24 mars de cette année, à quatre-vingt-trois ans, ayant toujours la tête parfaitement entière. Le Roi le regretta beaucoup, le public aussi, et son diocèse et les pauvres amèrement. Ce sont de ces hommes rares et illustres qui méritent de s'y arrêter; et je le ferai d'autant plus voluntiers qu'entre beaucoup d'amis qu'il eut toute sa vie, il l'étoit tres-particulier de mon père, et fort des miens. Il fut un moment coadjuteur de Digne, puis évêque de Marseille, où il fut chargé de toutes les affaires de Provence, au grand regret du comte de Grignan, lieutenant genéral de la province, comme on le voit par les lettres de Me de Sévigné. Ces affaires firent connoître sa capacité aux ministres.

Fourbin, son parent eloigné, mais de même nom, mort capitaine des mousquetaires gris, étoit dès lors bien avec le Roi, et fort ami de Bontemps, qui le devint de l'évêque de Marseille, et qui le servit très-bien auprès du Roi toute sa vie. Il y avoit déjà sept ou huit aus qu'il gouvernoit toutes les affaires de Provence, lorsqu'il fut envoye ambassadeur en Pologne en 1674, à l'occasion de l'élection d'un roi. Son habileté y réunit tous les partis lorsqu'on s'y attendoit le moins. Le fameux J. Sobieski, grand maréchal et grand général de la couronne, fut unanimement

proclamé. La reconnoissance lut fit offrir sa nomination au cardinalat à l'évêque de Marseille, qui ne voulut l'accepter qu'après en avoir obtenu la permission du Roi-Peu après son retour, il fut en 1679 transféré à Beauvais. et reavoyé un an apròs ambassadeur en Pologne, et vers divers princes d'Allemagne. En 1680, il eut l'ordre du Saint-Esprit, et le 13 février 1690, Alexandre VIII, Ottobon, le fit cardinal. Ce pape, que le duc de Chaulnes avoit mis sur le saint-siège, avoit trompé la France. A sa mort nos cardinaux allèrent à Rome. Janson y contribua beaucoup à l'élection d'Innocent XII, Pignatelli, l'un des plus sages. des meilleurs et des plus saints papes qui cussent occupé le saint-siège depuis bien longtemps. Janson demeura à Rome, chargé des affaires de France, et y termina tous les démélés qu'elle avoit eus sous les deux derniers pontificata. Après sept années de résidence à Rome, il revint en France. Deux ans après, la mort d'innocent XII l'y fit retourner pour le conclave, avec les autres cardinaux françois. Clément XI. Albane, y fut élu, et Janson demeura encore aupres de lui, chargé des affaires de France, jusqu'en 1706, qu'il apprit par le même courrier du Roi la mort du cardinal de Coislin, et qu'il étoit grand aumônier en sa place, avec la permission de revenir l'exercer. Il partit bientôt après de Rome, qu'il ne revit plus.

Le cardinal de Janson étoit un fort grand homme, bien fait, d'un visage, qui, sans rien de choquant ni de singulier, n'étoit pourtant pas agréable, et avoit quelque chose de pensif sans béaucoup promettre. Il étoit plein d'honneur et de vertu, il avoit un grand amour de ses devoirs et de la pieté. C'étoit une sage et une excellente tête, se possédant toujours parfaitement, et qui par là a réussi en perfection dans toutes ses négociations, et a mieux servi le Roi à Rome qu'aucun autre qui y ait été chargé de ses affaires. Il y [a] été plus craint et plus consideré que pas un d'eux, parce qu'avec une parole lente et désagreable par l'organe qui avoit un son etran-

gié, il avoit une saguelté qui ajoutoit beaucoup à la finesse de son esprit et à sa justesse, qui étoit grande, en sorte qu'il n'a jamais pu être trompé, même a Rome, il étoit consommé dans les affaires par une longue habitude, magnifique en tout et partout avec beaucoup d'ordre, fort désintéressé, affable aux plus petits, naturellement obligeant, fort poli, mais avec choix et dignité, quoique il le fut à tout le monde, et l'homme du monde le plus capable d'amitié, de fidélité à ses amis et de les blen servir. Il étoit ne pauvre. Son frere ainé et le pere du marquis de Laigle, de la mort duquel je viens de parler, avoient épousé les deux filles du bonhomme la Saludie, qui avoit eté autrefois fort estimé et fort avancé & la guerre. La chapelle du château de Luigle vaut huit cente hyres de rente fondée au chapelain. Ce fut le premier bénéfice qu'il aut, et que par reconnoissance il a voulu garder toute as vie. Il y payou un chapclain, et faisoit donner le reste aux pauvres du lieu depuis qu'il fut devenu grand seigneur. Etant cardinal et grand aumônier, il ae pluisoit à dire, devant tout le monde, à M. et à M" du Laigle, qu'il étoit le grand aumonier du Rol et le leur, et qu'il es faisoit bonneur de demeurer le leur, parce que, lorsqu'il n'avoit rien, il s'etoit trouve bien heureux que leur pere lui sus donné de quoi vivre par cette chapelle.

Il avolt l'ame et toutes les manières d'un grand seigneur, doux et modeste, l'esprit d'un grand ministre né pour les affaires, le cour d'un excellent évêque, point cardinal, au-dessus de sa dignité, tout françois sur nos libertes et nos maximes du royaume sur les entreprises de itonie, avec netteté, inébranlable là-dessus jusqu'à l'eclat, et parfaitement instruit de ces matières jusqu'à avoir dit plus d'une fois aux ministres romains, et au Pape meme, qué, quelque flatté qu'il fût de sa pourpre, il se tenoit plus honoré de l'épiscopat que du cardinalat, et que son chapeau ne lui tenoit à rien. Cette fermeté constante et vrais a souvent eu de grande cifets. Tout bon courtisan

2

qu'ilétoit, il fut aussi peu timide au dedans qu'au dehors, et aussi impénétrable au crédit et aux artifices des jésuites, dont il ne s'émut jamais et qu'il contint toujours en crainte et en respect, comme on l'a vu p. 4. On a vu aussi, p. , combien le Roi regretta de ne pouvoir le mettre dans son conseil, et les excellentes raisons qu'l'en détournèrent, et que la France pleurers longtemps avec des larmes de sang n'avoir pas été suivies après lui.

Quelque accoutumé qu'il fût aux affaires, quelques agréments qu'il trouvat dans le monde, où il .toit universellement honoré et où il avoit beaucoup d'amis, parce qu'il en méritoit, quelques faveurs et quelques distinctions qu'il trouvât toujours à la cour, il ne se plaisoit nulle part tant que dans son diocèse, où il étoit singulierement respecté, et il se peut dire adoré, surtout des pauvres de tous les états à qui il faisoit de grandes aumônes. Il aidoit et soutenoit fort la noblesse; et tant qu'il a été en France il a toujours passé plus de sept ou hait mois tous les ans à Beauvais à y visiter son diocèse, et à y remplir toutes ses fonctions avec beaucoup d'application et de vigilance. La Roi donna l'archevêché d'Arles à son neveu, l'abbé de Janson, lors de la translation de M. de Mailly, longtemps depuis cardinal, d'Arles à Reinis. Le cardinal de Janson a'y opposa tant qu'il put. Il dit au Roi qu'il conneissoit son neveu, que c'étoit un petit génie, fort homnie de bien, mais à qui il ne voudroit pas confier une place de vicaire de village, et absolument incapable de l'épiscopat; que si le Roi vouloit lui faire du bien, il lui seroit très-obligé et très-aise s'il lui vouloit donner une abbaye de dix-huit ou vingt mille livres de rente. que ce seroit de quoi vivre et prier Dieu en repos, et beaucoup plus qu'il n'en falloit à son neveu. Il eut beau insister, le Roi tint bon. On a longuement vu depuis combien le cardinal pensoit juste. Sa mort arriva dans



<sup>4.</sup> Ici et quatre mots plus loin, Saint-Sin on a laissé en blanc le chiΩre de son reuvoi. Voyez tomo VIII, p. 100 et 101, et tomo I, p. 474.

une funeste époque. Avec la liberté et la fermeté qu'il avoit, et la confiance du Roi telle qu'il la possedoit, il cut pu empêcher ce torrent de maux qui la suivirent dans l'Eglise, et qui n'épargnèrent pas l'Etat; et son funeste successeur n'auroit pas acheté sa charge, comme il fit enfin du P. Tellier, et par elle n'eût pas eu les acces dont il fit pour la payer un si pernicieux usage, comme on l'éprouva bientôt après.

Au bout de quinze jours, le Roi donna les deux belles abbayes qu'il avoit : Marchiennes, en Flandres, au cardinal Ottobon: Corbie, de cinquante mille livres de rente, au cardinal de Polignac. Il nomma en même temps à Beauvais l'abbé de Saint-Aignan, qui étoit encore à Orléans au séminaire. Le duc de Beauvilher représenta au Roi qu'encore qu'il parût que son frère cût de la piété et de l'application aux choses de son état, il étoit encore trop jeune pour être aussi assuré de lui qu'il convenoit de l'être pour le faire évêque. Il n'y eut rien qu'il n'employat pour faire changer le Roi là-dessus, avant que la nomination fut sue. Le Roi fut infiexible, loug la delicatesse de M. de Beauvillier, s'appuya sur tout le bien qui lui étoit revenu de son frere, ajouta que Beauvais ne vaquoit pas toujours, et à point, et qu'il vouloit bien lui dire que, s'il étoit encore d'usage, comme dans les anciens temps, que des fils de France fussent évêques, il n'auroit men de mieux à donner à son second fils que Beauvais. Le Pape lui refusa des bulles, parce que l'abbé de Saint-Aignan avoit, par ordre du Roi, soutenu dans ses theses les propositions de l'assemblée du clergé de 1682.

Ce n'étoit pas que Rome fût en droit ni même en volonté de ce refus, mais pour montrer, par cette difficulte faite au frere d'un ministre de cette distinction, à quoi devoient s'attendre tous les autres, effrayer la cour et faire perdre ainsi l'habitude de soutenir ces maximes, qui etert deju fort tombée en désuétude, et qui y tomba après de plus en plus. Il avoit été réglé qu'elles le seroient par tous ceux qui auroient à prendre des degres, et que le l'arlement y

tiendroit la main. Cela se fit pendant quelque temps, puis on s'en relacha à la françoise, et sous Alexandre VIII, Ottobon, le ciergé sembla les abandonner, par la lettre honteuse que la Roi l'engagea d'écrire à ce pape pour obtenir des bulles qu'Innocent XI avoit refusees, et qu'on sollicitoit depuis quatorze ans. Depuis cette époque ces propositions ne furent plus soutenues qu'à la dérobée, et par des bouffées de mécontentement de la cour de Rome, qui aut profiter de tous les avantages qu'on lui laissoit prendre pour les anéantir, et qui a su depuis se saisir de bien d'autres, et se mattre en beau chemin de reduire la France au point d'ignorance, d'adoration et de dépendance où elle a réduit l'Italie et les Espagnes. Le refus dura six mois entiers. Contente alors d'avoir fait un exemple si humiliant et si instructif, et n'osant aussi trop se commettre, les bulles furent accordées par bouté, avec le gratis ordinaire aux fils et aux freres des ministres. L'abbé de Saint-Aignan parut en parfait seminariste. Jamais rien de si gauche, de si plat, da si béat. le proposai au duc de Beauvillier de lui donner un maltre à danser, pour lui apprendre au moins à faire la révérence et à entrer dans une chambre. Il afficha la régularité la plus exacte, et il remut Saint-Germer près Beauvais, la scule abbaye qu'il eût, pour n'être pas en pluralité de benéfices. On la donna à l'abbé Begon, depuis évêque de Toul, parent proche des Colberts, qui fut choisi pour être le conducteur du jeune prélat, sous le nom de grand vicaire. M. de Beauvillier ni le Roi ne vecurent pas assez pour voir combien il y avoit ou de sugesso et de raison dans les craintes et les refus du ducde Beauvillier de faire son frese évêque ai promptement, que ses désordres culata its et persevérants firent enfin renfermer dans un menastere pour le reste de ses jours, presque garde à vue, et forcement démis de son évêché pour éviter la degradation et la déposition juridique.

Me la duchesse de Berry accoucha, sur les quatre

[1713]

houres du matin du dimanche 26 mars, d'un prince qui fut appelé duc d'Alencon. Il vint à sept mois, et la flatterie fut telle que presque toute la cour se trouva née ou avoir des enfants à ce terme. La joie en fut courte : il donna plusieura alarmes par sa delicatesse, et il mourut le samedi 25 avril à minuit. Le Roi nomma le duc de Saint-Aigean et le marquis de Ponipadour pour accompagner le corps à Saint-Denis. Il partit de Versailles le lundi 27 avril après diner, avec les gardes, les pages, et les carrosses de M. le duc de Berry; l'évêque de Séez, portant le cœur, eut pour cette raison la première place. et M. de Saint-Aignan la seconde, au derrière du carrosse, comme duc; M et Me de Pompadour au devant, elle comme gouvernante; et le petit corps posé entre eux. Lorsqu'ils eurent passé les cours, et un peu avancé dans l'avenue. M. de Saint-Aignan força par politesse M™ de Pompadour de changer de place avec lui. De Saint-Denis ils furent porter le cœur au Val-de-Grace. M. et M= lu duchesse de Borry furent extrêmement touches.

L'électeur de Baviere qui étoit toujours à Suresne, et qui s'y amusoit à chasser dans la forêt de Saint-Germain et ailleurs. à des retours de chasse chez lui, à un gros jeu, et à donner des fêtes champêtres à l'occasion de la paix, qui n'étoit pourtant pas encore bien agreable pour lui, dina le 21 avril ches d'Antin, à Versailles, vit le Rot apres dans son cubinet par les derrières, y fut peu, le sujvit à la volcrie, et s'en retourna le soir à Suresna. L'électeur de Cologne vit le Roi le lendemain de la même facon, et fut longtemps avec lui. Huit ou dix jours apres. le Roi étant à Marly et courant le cerf, l'electeur de Bavière se trouve à la chasse, et descendit apres à Marly. chez d'Antin. Il fut jouer au salon, où M. le duc de Berry l'attendit; il revint souper chez d'Antin, puis jouer au salon jusqu'à quatre heures du matin, et s'en alla à Suresne. Deux jours apres, l'electeur de Cologne vint l'apres-dinée à Marly, vit le Roi dans son cabinet, et prit congé de lui. Le lendemain, l'electeur de Baviere se

trouva comma l'autre fois à la chasse du Roi, joua au retour dans le salon avec Madame et Me la duchesse de Berry et force dames, soupa chez d'Antin, et retourna au sa'on apres. Le Roi lit pour lui une chose singulière : il vint voir jouer, et jeta de l'argent à l'électeur pour être des réjouissances. Il n'y fut pas longtemps, mais cela fut fort marqué. Le jeu se poussa assez loin, après lequel l'électeur regagna Surcane. Quelques jours après il revint encore à la chasse, soupa chez d'Antin, et jous dans le salon avant et après souper. Il se trouva bientôt après à une autre chasse. Le Roi se promena après dans ses jardins, où l'électeur le vint joindre aussitôt au mail; ils y virent jouer, et la promenade continua ensuite, l'électeur à pied avec les courtisans, et le Roi dans son petit chariot qui lui en fit une civilité. Après la promenade, l'électeur joua dans le salon à l'ordinaire avant et apres le souper, que d'Antin lui donna. Il revint encore après faire une autre chasse et jouer dans le salon, et revint aussitét après voir aller les dames à la roulette, qui est un divertissement qu'il ne connoissoit point; mais ces dernieres fois il ne vit le Roi qu'à la chasse. Il ne parut plus que pour prendre congé du Roi à Versailles, qu'il vit peu de temps dans son cabinet, pour s'en aller à Compiègne.

Ce fut en ce temps-ci que Ma la princesse de Conti, fille du Roi, acheta à vie l'hôtel de Lorges, du duc de Lorges, qui vendoit tout d'un côté, et bâtissoit et dépensoit tant qu'il pouvoit de l'autre. Cette acquisition, à la suite de celle du comte de Toulouse et de d'Antin., augmenta la surprise. Le Roi en auroit été si choqué dans d'autres temps qu'ils n'auroient osé l'hasarder<sup>1</sup>; mais il commençoit à être si dégoûté de tout, par les malheurs de sa famille, qu'il ne prenoit presque plus de part à rien que celle qu'on l'engageoit à prendre. Ces précautions d'etablissements à l'aris de gens qui ne pouvoient de-



<sup>1.</sup> Vojez tome V, p. 141, et toine VI, p. 17.

coucher de la cour, excepté d'Antin, et encore celui-là avec mesure, permission et prétexte, donnèrent fort à penser sur la sante du Roi, de la décadence de laquelle on ne s'apercevoit pourtant pas encore au dehors de son plus secret interieur. Quelque temps après, li la princesse de Conti acheva d'acquérir cette maison en propriété.

L'ombre de M<sup>--</sup> de Maintenon qui couvroit et avoit été si utile à d'Aubigny, son prétendu cousin, et à l'archevêque de Rouen, son oncle, fit son mariage avec M<sup>--</sup> de Villandry, riche héritiere, et dans son voisinage.

L'opiniatreté de l'Empereur, qui retint l'Empire dans ses intérêts, fit porter toutes nos forces sur le Rhin et sur la Moselle. Villars fut destiné à la Moselle, et Harcourt pour le Rhin. Bientôt après Villars s'excusa sur sa blessure, et voulut aller à Baréges; Besons lui fut substitué, et le 12 et le 15 mai furent fixés pour le départ des généraux en chef des deux armées; mais une nouvelle attaque d'apoplexie mit le maréchal d'Harcourt hors d'état de servir, et il abdiqua de lui-même. Cela changea le voyage de Baréges; le maréchal de Villars accepta l'armee du Rhin. La Roi lui donna cent mille francs pour refa re son équipage dont il s'étoit défait, comptant ne point servir. Il partit aussitôt apres, Besons aussi.

On apprit que Steinbok n'avoit pu se soutenir davantage au milieu de tant d'ennemis, dans des pays contraires, ékugnés de la Suede, où il n'avoit pu repasser. Son armée etoit reduite à huit ou dix mille homines, enfermée et affamée de toutes parts, en corte qu'il fut reduit à se rendre prisonnier de guerre avec elle, moyennant passage en sureté dans le pays de Schonen, en payant leur rançon, que le roi de Danemark promit, et eux de ne point porter les armes d'un an.

Le Roi choisit pour l'ambassade d'Hollande Châteauneuf Castaignières, conseiller au Parlement, qui s'étoit fort bien acquitté du même emploi en Portagul et a Constantinople, et dont on s'étoit servi dans un intervalle en Espagne sans

qui en revenoit parce que M. de Brancas y alloit ambassadeur, fut nommé à l'ambassade de Constantinople; le
comte du Lucà celle de Spisse; et l'abbé de Mornay à celle
de Portugal. Il étoit fils de M. et de Me de Montchevrauil,
et néapmoins il n'avoit jamais pu être évêque. Il étoit
fort bien fait, et avoit du mérite, de l'esprit, du monde,
du savoir, mais le Roi, qui s'étoit persuadé qu'il avoit
fait plus d'usage de ses talents corporels que des autres,
n'avoit jamais pu en revenir. Il p'étoit plus fort jeune; le
Roi crut le désembourber par les emplois étrangers, et
en effet il réussit fort bien. Lassay fils fut destiné pour la
Prusse. Il n'y alla point; on verra qu'il fit mjeux.

Le comte de Lovestein, avec un fort beau visage et bien fait, fut plus heureux avec moins de contrainte; mais il étoit Allemand et frère de Ner de Dangeau, le même qu'on a vu paguere député du chapitre de Strasbourg au Roi, pour l'adoucissement des preuves. Il n'avoit aucuna ordres. Il reçut en ce temps-ci les bulles de l'évêché de Tournay, que M. de Beauvau venoit de quitter pour n'être point sous une domination étrangère; et avec Tournay, il eut permission du Papa de refenir le grand doyenné de Strasbourg, et ses canonicats de Strasbourg et de Cologne, outre les deux abbayos qu'il proit on France.

#### CHAPITRE IL

Mences sourdes et profoades du P. Tellier et de Bissy, évêque de Meaux — Voysin substitué à Torcy pour les anaires du cardinal de Niailles. — Bissy nommé au cardinalat. — Projet énorme du P. Tellier. — L'affaire du cardinal de Nouilles portes à Rome. — P. d'Aul anton et Fabroni; quels, ils dressent seuls, et en secret, la constitution Uniqualities. — Le Papie engage de parole positive à ne donner sa constitution que de concert et approuvée du cardinal de la Trémoille en particulier, et du sacré collège en genéral. — Audacieuse visite du P. Teluei au cardinal de Rohan. — Caractère du cardinal de Rohan; son education, il dont tout au cardinal de Nouilles. — Privi-

lèges de la vis des cardinaux : comhat intériour du cardinal de Rohan — Tallart entraîne le cardinal de Rohan au P. Tellier. — Cardinal de Rohan au P. Tellier. — Cardinal de Rohan grand auménier — Cardinal de Poliguar maître de la chapelle du Roi; orgueil de son serment, il reçoit le bonnet de la main du Roi, il le hurangue à la tôte de l'Académie françoise sur la paia. — Vittement rectaur de l'Université; sa haile harangue et son très-sugulier effet.

Le P. Tellier avancoit à grand pas vers le but qu'il s'étoit proposé toute sa vie, pour lequel il avoit travaillé sans cesse dans l'obscurité du cabinet, et que sa place et le credit prodigieux qu'il y avoit acquis le mettoient en état de tout oses pour y arriver. On a vu p. 1 le caractère terrible de ca jésuite; les conjonctures lui étoient les plus favorables pour le grand projet qu'il avoit formé. Il avoit affaire à un prince qui, de son aveu même, étoit de la plus profonda ignorance, élevé par la Reine sa mere dans l'opinion que ce qu'on appeloit jansénistes étoit un partirépublicain dans l'Église et dans l'État, ennemi de son aulorité qui étoit son idole, inaccessible toute sa vie à tout ce qui n'étoit pas entierement devoué au parti opposé. accoutume par les idées ultramontaines de la Reine sa mère, et du cardinal Mazarin, à tout céder à la cour de Rome, et à déployer son autorité sur les parlements pour les y faire fieching à exiler, même à emprisonner les particuliers qui par de savants écrits blessoient Rome en s'elevant contre ses usurpations sur l'Église et sur les courounes; soigneusement entretenu dans cet esprit par ses confesseurs toujours jésuites, et par Mes de Maintenon, gouvernée depuis si longtemps par le même esprit, qui étoit selui de Monsieur de Chartres, son ancien directeur de toute conflance et de tout Saint-Sulpice, à qui Monsieur de Chartres l'avoit comme léguée en mourant, entre les mains du curé la Chetardie, et de Bissy, évêque de Toul, puis de Meaux, qui, par le voisinage si proche de ce dernier diocese, ne la perdoit presque pas de vue.

<sup>1.</sup> Encore un chiffre de page la sac en blanc par Saint-Simon Voyez tome Vi, p. 110 et suventes.

Bissy, dont l'ame étoit forcenée d'ambition, sous le pharisalque extérieur d'un plat séminariste de Saint-Sulpice, étoit de tout temps abandonné aux jésuites comme à ceux dont il attendoit tout pour sa fortune, et sans lesquels il sentoit qu'il ne pouvoit rien se promettre par lui-même, sans famille, sans amis, sans accès, et relégué à Toul, où il n'étoit pas même du clergé de France. On a vu en son temps combien il y exerça la patience de Monsieur de Lorraine, pour se faire transferer ailleurs par ses cris; l'usage qu'il en sut faire à Rome, où il entretint un agent expres pour se débrouiller un chemin au cardinalat, appuyé des jésuites; et comme il ne voulut point de Bordeaux, trop éloigné de la cour, quand il s'y vit si bien produit par Monsieur de Chartres, et que ses affaires à Rome par rapport à la Lorraine et à ses espérances prenoient un tour à ne lui plus faire regarder Toul comme un cul-de-sac, et à ne lui plus permettre de quitter cet évêché que pour quelque autre qui favorisat encore mieux ses espérances, tel que fut Meaux.

Il étoit trop initié pour ignorer l'aversion de Me de Maintenon et même de Saint-Sulpice pour les jésuites; il étoit aussi trop habile pour se refroidir avec des amis immortels, et d'une puissance permanente, pour épouser la fantaisie d'une femme qui, à son âge, pouvoit manquer à tous moments, et d'une troupe de barbes sales, qui sans elle n'avoit point de consistance, et que les jésuites tôt ou tard crosscroient avec le pied.

Il cacha donc à M<sup>\*\*</sup> de Maintenon, qui, par la mécanique de ses journées, ne voyoit le jour que par le trou d'une bouteille, et qui ctoit la plus grande dupe du monde de ceux pour qui elle se prevenoit, il lui cacha, dis-je, son union ancienne et la plus intime avec les jésuites comme tels, et ne lui laissa voir de liaison entre lui et le P. Telher que pour la necessite du concert pour la bonno cause, pour l'Église, pour la pureté de la doctrine, c'étoit à dire contre le cardinal de Noailles; et il lui en faisoit d'autant mieux sa cour que M<sup>\*\*</sup> de Maintenon, peu à peu



tombée dans le dernier emportement sur cette affaire, étoit bien aise d'être informée des démarches du P. Tellier auprès du Roi, pour agir de concert et en consé quence, de croire même les diriger sans toutefois vouloir ni voir ni ouir parler du P. Tellier, ni qu'il sût rien qu'en gros, et pour la nécessité seulement par rapport à elle et sans elle; et c'est ce qu'elle croyoit faire par Bissy, sans s'être jamais doutée qu'ils ne fussent tous deux qu'un cœur et qu'une âme, ni qu'il fût livré aux jésuites.

D'autre part, le P. Tellier faisoit faire tout ce qu'il vouloit par M<sup>\*\*</sup> de Maintenon aupres du Roi sur cette affaire, par le même Bissy, sans y paroître. Par ces manéges obscurs ils conduisirent où ils voulurent un roi enfermé à cet égard sous leur clef, et qui pour ministre de tout ce qui regardoit cette affaire, n'avoit plus Torcy qu'ils avoient rendu suspect par son alliance avec les Arnaulds, et par l'évêque de Montpeliier son frère. Ils lui avoient substitué Voysin, créature et âme damnée de M<sup>\*\*</sup> de Maintenon et de sa fortune, et aussi ignorant d'ailleurs et aussi vendu qu'il le leur falloit.

De cet antre de ténébreuse intrigue sortit la nomination de Bissy au cardinalat, que sans concert, mais avec une ardeur égale, Mer de Maintenon et le P. Tellier procurerent également, et que Rome reçut avidement, comme de celui dont elle feroit le plus grand usage, et qui pour elle fouleroit tout aux pieds. Ce fut un grand pas pour le P. Tellier, dont il se promit toutes choses; mais il en vouloit tant opérer à la fois qu'il crut avoir besoin d'un renfort de secours.

Le premier plan sur lequel il avoit travaillé n'avoit été, comme on l'a dit, que pour donner des morailles an Pape, et lui donner des affaires en France qui le forcassent de ménager les jésuites et d'abandonner leurs affaires des cerémonies chinoises, des lors réduites pour eux a

<sup>1.</sup> Les moralles, au sens propre, sont une espèce de ten alles dont en se sert pour captiver un cheval impatient ou vicieux, en lui serrant le nex et la lèvre supérieure.

un état désespéré. La double vue étoit de se venger du cardinal de Noailles, monté sans eux sur le siège on la capitale, et dont la faveur et l'estime balançoit leur pouvoir sur la distribution des bénéfices. Parvenus à lui soustraire grand nombre d'adhérents par avoir reconnu sa foiblesse, et l'avoir manifestes au monde, par le consentement que le Roi lui arracha pour la rad cale destruction de Port-Royal des Champs, et bientet après à le brouiller avec Me de Maintenon, jusqu'à la rendre sa plus ardente ennemie, et de là avec le Roi, sur les Réflexions morales du P. Quesnel, Tellier se promit toutes choses de l'affadissement du sel de la terre, qu'il reconnut en plein dans les assemblées des évêgues sur cette affaire. L'interdiction génerale de la chaire et du confessionnal de tous les jésuites du diocese de Paris, et excepté du confesseur unique du Roi, et pour le Roi tout seul, comble la mesure du desir de la plus eclatante vengeance dans les jésuites et dans le P. Tellier, et la déplorable conduite du cardinal de Noailles qui, dans la suite, se sépara de ses évêques, de son chapitre, des écoles, et des corps des curés et des congregations régulières qui étoient toute sa force au dedans et tout son appui au debors, porla les vues du P. Tellier au plus haut point de ses desirs. Tout ce qu'il vouloit étoit de mettre un tel trouble et une tello division dans cette affaire, qu'on fot oblige de la porter à Rome contre toutes sois de l'Église, tout usage et toute raison, qui veulent que les contestations soient nettement jugées, et juridiquement, dans les lieux où elles naissent, sauf l'appel au Pape, qui, par ses legats envoyés sur les lieux, revoit et reforme le premier jugement, ou le confirme d'une maniers aussi juridique. Or cette forme juridique ne peut être autre qu'un concile, où l'auteur d'un livre qui excite la contestation soit appelé et pleinement entendu, pour rendre raison lui-même de sa foi, et des termes et du sens des propositions qui sont examinees, comme le P. Quesnel vivant lors ne cessoit de le demander de vive voix, et de le requérir expressément par ecrit, au Pape et aux évêques, ou quand l'auteur est mort, d'entendre en sa place ceux qui en veulent prendre la défense. Ce n'étoit pas là le jeu du P. Tellier. Il ne savoit que trop que penser du succès de cette affaire traitée de la sorte. Il la vouloit étrangler par autorité, et s'en fairs après une matière de persécution à longues années, pour établir en dogme de foi leur école, à grand'peine jusqu'alors tolérée dans l'Église.

Son dessein, en faisant renvoyer l'affaire au Pape, fut donc de le faire prononcer par une constitution qui, en condamnant un grand nombre de propositions tirees de ce livre, les condamnat d'une façon atroce, mit par leurs contraires l'école de Molina en honneur, et en dogme implicite, en ruinant toutes les écoles catholiques uniquement écoutées et suivies dans l'Église, et comme cela ne se pouvoit espérer en termes clairs, qui auroient porté leur propre anathème sur le front, il voulut une condanination in globo qui, en n'épargnant rien et tombant sur tout, se put sauver par un vague qui se pouvoit appliquer on detourner'suivant le besoin, et par la même hasarder de condamner dans ce livre des propositions purement extraites de saint Paul et d'autres endroits de l'Écriture. et d'autres de saint Augustin et d'autres Peres en termes formels, qui est la premiere fois qu'on l'ait osé, pour tirer de là des consequences nécessaires en faveur de Molina contre saint Augustin, saint Thomas et toutes les autres écoles, et à la longue parvenir par degres à faire ériger les propositions de l'école de Molina, les plus opposees à toutes les autres écoles, en dogmes, et fletrir par conséquent tout ce qui su contraire a servi de règle jusqu'à présent dans l'Église.

Pour atteindre à ce but, il falloit autant d'adresse et de ténebres que d'audace dans la man erc de dresser la bulle ou constitution, la dérober aux cardinaux et aux théologiens de Rome, surtout aux partisans sans nombre de saint Augustin et de saint Thomas, y flatter Peme et le Pape sur les plus énormes pretentions ultramontaines, assez solidement pour attacher leur plus vif intérêt au maintien de cette pièce, sans toutefois que cela fût1 assez grossier pour choquer le Roi, ou se mettre en danger que les parlements le pussent vaincre à cet égard, et pourtant la fabriquer de manière que le Pape se trouvat engagé en des condamnations tellement insoutenables, qu'il se sentit hors de moyens d'en pouvoir donner aucune explication si les évêques de France s'avisolent de lui en demander, et que la superbe de sa prétendue infaillibilité l'empêchât toujours de souffrir que d'autres attentassent à l'interpréter eux-mêmes, que par la il se roidit à la faire recevoir purement et simplement, et que les jésuites, ayant pour eux le Pape et Rome également intéressés pour leur pouvoir, et pour leur embarras, le Roi en France engagé dès en la demandant à la faire recevoir, et trop entêté de son autorité pour n'y pas employer toute sa puissance, ils eussent par là une préférence de leur école sur les ruines de toutes les autres. qui portée par les deux puissances également, éblouiroit l'ignorance ou la foiblesse des évêques, attireroit les autres par l'ambition, forceroit tout théologien d'être publiquement pour ou contre, grossiroit infiniment leur parti, et leur donneroit lieu d'anéantir l'autre une fois pour toutes par une inquisition et une persécution ouverte contre des gens également en butte à l'autorité de Rome et à celle du Roi; par là accoutumer toute tête à ployer sous ce joug, et de degré en degré l'ériger en digme de foi, et c'est là malheureusement où aujourd'hui nous en sommes.

La division habilement semée dans les divers partis parmi les évêques assemblés en diverses façons sur cette affaire, tous ne crurent plus en pouvoir sortir que par Rome. Le Roi écrivit donc au Pape d'une façon la plus pressante pour lui demander une décision, mais de la manière la plus partiale contre le livre du P. Quesnel.

t. Saint-Simon a ajouté ici après coup, en interligne et en marge, les anois se et pas " « nans toutefois que cela ne fui pas assez grossier. »

Le Pape s'en crut quitte par la condamnation qu'il en fit, à laquelle le cardinal de Noailles adhéra en retirant l'approbation qu'il y avoit autrefois donnée. Mais ce qui suffisoit en soi n'étoit pas le compte du P. Tellier. Il voulut une constitution qui condamnat une foule de propositions extraites de ce livre, en la manière et par les raisons qui viennent d'être expliquées. Le Roi redoubla d'instances auprès du Pape, et le P. Tellier, pour les mettre l'un et l'autre hors d'état de pouvoir reculer dans les suites, fit en sorte que le Roi répondit au Pape sur son autorité dans son royaume, que sa constitution y seroit reçue sans difficulté de quelque part que ce fût.

Le P. Tellier n'ent pas à Rome des conjonctures moins favorables qu'en France. Le P. d'Aubanton dont j'aurai occasion de parler ailleurs, plus savant, plus accort, plus rompu au monde et aux cours, mais au fond non moins déterminé jésuite que le P. Tellier, congédis de confesseur du roi d'Espagne par les intrigues de M[\*] des Ursins, à qui son crédit et ses manéges firent ombrages, étoit passé en Italie, où il restoit assistant françois du général des jésuites, qui est pour chaque grande nation la premiere place après la sienne. Il étoit donc à Rome, et il y vivoit comme les plus importants de ses confrères et les plus initiés dans les mystères les plus secrets de leur Compagnie, dans la plus étroite liaison et la plus réciproque confiance avec le cardinal Fabroni. J'ignore s'il etoit de ceux que les jésuites savent s'approprier à Rome. depuis les plus éminents personnages jusqu'aux plus obscurs par leurs présents, et les pensions proportionnées à l'état et au service qu'ils en tirent. Cette politique ne leur est pas nouvelle, et les a de tout temps bien utilement servis, elle n'est pas même ignorée; mais ni ceux qui soudoient, ni ceux qui sont soudoyés, n'ont garde de s'en vanter. A l'égard de Fabroni, la mince fortune où il est né, celle qu'il a faite, l'appui déclaré qu'il a trouvé chez les jésuites dans tous les temps de sa vie, celui qu'il lour a rendu à découvert aussitôt qu'il s'est vu en état de le faire, l'application, la suite et souvent la fureur qu'il a montrée à soutenir toutes leurs causes, tous leurs intérêts, ceux même des personnes en qui ils en ont pris, ont pu faire croire qu'il ne leur étoit pas vendu pour rien, parce qu'il est vrai et public, et lui-même ne s'en cachoit pas, qu'il étoit plus ardent jésuite que les plus forcenés de l'espece même du P. Tellier, et le plus occupé qu'eux-mêmes de leurs affaires.

C'étoit un bourgeois de Pistoie, venu à Rome avec de l'esprit, de la scolustique, du feu, de l'application au travail le plus ingrat, et la resolution de percer à quelque prix que ce put être. Porté constamment par les jesuites, il parvint à quarante ans à être, en 1691, secrétaire des mémoriaux, et quatre ans après secrétaire de la congrégation de la propagation de la foi, où il eut moyen de déployer son savoir-faire en faveur de ses patrons. On ne connoît plus à Rome que le droit canon, et à leur mode, et la scolastique. Le cardinal Albane, qui étoit jeune et peu foncé, se livra à Fabroni pour le conduire dans sa fonction de secrétaire des brefs: il s'en trouva bien. Il s'accoutuma si fort à le consulter dans la suite, et peu à peu il se laissa tellement subjuguer à cet esprit haut et violent, qu'il devint son maître. Devenu pape il le fit cardinal, et augmenta ainsi sa servitude. Fabroni et d'Aubanton firent donc le projet de la constitution par ordre du Pape.

Le Roi avoit demandé qu'elle fût concertée avec le cardinal de la Trémoille, tant à l'égard du fond même que pour éviter ce qui y pourroit causer de l'embarras par rapport aux muximes de France. L'affaire faisoit du bruit. Une décision dogmatique, et en première instance pour la France, reveilla la cour de Rome; le sacré collège prétendit la chose assez importante, et même précisément de nature à être consulté\*, plusieurs des plus anciens et des plus considérables en parlerent au Pape qui trouva juste

<sup>1.</sup> A ce que lui, sacré college, fui consusté.

d'en avoir leur avis, et qui leur promit à tous de la manière la plus positive que le projet de cette constitution leur seroit présenté, qu'ils le pourroient examiner chacun en particulier à leur gré, puis s'assembler plusieurs en congrégations différentes, et qu'elle ne seroit dressée que conformément à l'avis du plus grand nombre des cardinaux. Le Pape donna la même parole au cardinal de la Trémoille pour ce qui le regardoit, comme chargé des affaires du Roi. Les choses en étoient là lors de la mort du cardinal de Janson et de la nomination de Bissy au cardinalat.

Quelque puissant renfort que le P. Tellier comptât bien de trouver dans l'élévation de Bissy à la pourpre, la grandeur et l'étendue de ce qu'il se proposoit lui parut mériter de ne pas négliger de se rassembler toutes les forces qu'il pourroit. L'éclat où se trouvoit le nouveau cardinal de Rohan par les établissements de sa maison, de ses alliances, de ses liaisons, plus encore le parti qu'il se proposoit de tirer, en se l'acquérant, du goût personnel du Roi pour le fils de Mes de Soubise, et de prendre ainsi le Roi de toutes parts, engagea ce hardi jésuite à n'en pas faire à doux fois, et de faire montre de toute sa puissance au cardinal de Rohan, pour le mettre de son côté par la crainte, et par la récompense toute présente. Il l'alla voir et lui exposa tout pet ses intentions avec une audace et une autorité qui ne craignoit rien. Il lui dit donc qu'il ne pouvoit douter qu'instruit comme il l'étoit, il ne pensêt comme il devoit sur l'affaire de l'Église qui étoit portee à Rome, mais gu'il ne suffisoit pas à un homme établi comme il l'étoit de bien penser, comme il supposoit et vouloit se persuader qu'il pensoit bien, mais qu'il falleit encore bien faire, non-sculement bien faire, mais tout faire, tout entreprendre, tout exécuter pour mettre la bonne doctrine à couvert, et pour écraser une fois pour, toutes ce parti séditieux qui troubloit l'Église depuis si longtemps; que le roi y étoit entierement disposé, que le succès en étoit assuré, que c'étoit à lui de voir quel parti

2

il vouloit y prendre, se perdre auprès du Roi, à qui il devoit tout, et de qui il se pouvoit, en se conduisant bien, se i promettre encore bien davantage, ou demeurer dans une neutralité qui ne pourroit pas se soutenir longtemps, et qui le déshonoreroit et lui ôteroit en attendant toute considération; ou enfin, s'attacher au devoir de son état, de sa reconnoissance pour le Roi, en se déclarant pour l'Église et pour la bonne cause, et pour ne lui rien celer, en n'y ménageant rien et en marchant dans un concert intune, entier, inaltérable, avec ceux qui en faisoient leur affaire, et qui lui répondoient en prenant ce parti, mais en s'y engageant de la sorte, qu'il pouvoit compter sur la charge de grand aumônier, et sur tous les agréments, les gràces, les privances et toute la confiance du Roi. Rohan fut étrangement étourdi d'un compliment si net, et qui lui presentoit si a découvert la paix ou la guerre. Il balbutia, et dans son trouble il ne put rien tirer de lui-même que des compliments, et tout ce que l'incertitude et l'étonnement put couvrir sous les plus grandes politesses. Ce n etoit pas la monnois dont le Tellier se payort; il se leva froidement, dit au cardinal qu'il s'aviseroit; que comme il destroit d'être son serviteur, il souhaitoit et il espéroit que ce seroit bien, et que lorsque ses réflexions seroient faites il comptoit qu'il lui en feroit part, mais qu'il devoit l'avertir de ne les pas faire longues, parce que la charge de grand aumónier ne pouvoit vaquer longtemps. Il se retira en même temps, et laissa le cardinal épouvanté d une declaration si audacieuse.

Le cardinal de Rohan étoit né avec de l'esprit naturel, qui paroissoit au triple par les grâces de sa personne, de son expression, du monde le plus choisi dont la commerce l'avoit formé, par les intrigues et les liaisons où M<sup>--</sup> de Soubise l'avoit mis de fort bonne heure. Son naturel étoit bon, doux, facile, et sans l'ambition et la nécessité qu'elle impose, il étoit né honnête homme et homme d'honneur;



<sup>1.</sup> vette répetition de se est au manuscrit

d'ailleurs d'un accès charmant, obligeant, d'une politesse générale et parfaite, mais avec mesure et distinction, d'une conversation aisée, douce, agréable. Il étoit assez grand, un peu trop gros, le visage du fils de l'Amour, et outre la beauté singulière, son visage avoit toutes les grâces possibles; mais les plus naturelles, avec quelque chose d'imposant et encore plus d'interessant, une facilité de parler admirable, et un désinvolte! merveilleux pour conserver tous les avantages qu'il pouvoit tirer de sa princerie et de sa pourpre, sans montrer ni affectation ni orgueil, et n'embarrasser ni lui-même ni les autres; attentif surtout à se mettre bien avec les évêques, à se les attirer et à se conserver l'attachement de toute la gent doctrinale, qu'il s'étoit fait un capital de s'acquérir sur les bancs, et à quoi il avoit parfaitement su rénssir.

Il étoit de juin 1674. Le cardinal de Noailles étoit dans l'apogée de sa faveur lorsqu'il fut question de séminaire et de théologie pour l'heureux fils de la belle Soubise. Elle avoit su toute [sa] vie ménager tout, et sa faveur extrême et déciarée et toujours soutenue, lui avoit tout facilité. Elle étoit donc bien de tout temps avec les Noailles, trop clairvoyants pour ne pas desirer encore plus d'être de leurs amis. Par eux et par M.º de Maintenon même, à qui elle en fit sa cour, elle donna son fils au cardinal de Noailles dès son entrée dans l'archevêché de Paris, et le lui remit pour se reposer entierement sur lui de toute son éducation ecclésiastique. Ces considérations engagèrent ce prélat d'en faire comme de son neveu; et cet intrus neveu, déjà fait aux manèges de sa mere, n'oublia rien pour faire du prelat comme d'un ventable oncle en toutes choses, parce qu'il sentit que sa fortune en dépendoit et qu'eile ne pouvoit être que grande et prompte, s'il engageoit par sa conduite cet onele adoptant à la vouloir. Il le mit à Saint-Mauloire dont il fit son sé-

Nous avons vu le même mot et ployé comme a l<sub>1</sub> retif to ac III, p. 272.

minaire de conflance, choisit des gens pour former et veiller our ses mœurs et ses études, et pour lui en rendre un compte particulier. Les charmes de la personne de l'eleve furent secondes par tout l'art d'une conduite que répondit en tout aux vastes desseins de sa mère sur lui, et la facilité de son esprit à tout ce qu'en lui voulut apprendre. Son application, ses progrès, sa modestie, sa politesse, son attention à plaire, lui gagnerent sea maîtres et tout Saint-Magloira, et prêtres de l'Oratoire et séminaristes, Il se fit une reputation. Il ne fut pas moins adroit. ni moins attentif en Sorbonne, ni avec moins de succès. Il travailla de bonne foi à apprendre; et en effet il acquit de la science qu'il sut tripler par la grâce et la facilité de son débit, et tellement gagner ce peuple lettré, que, tout grossier, pédant et farouche qu'il soit de sa nature, il ne voulut que l'admirer et le vanter. Tant de bons témoignages ne demourement point oisifs. Noailles se faisoit un plaisir de les porter au Roj et à Me de Maintenon, charmé lui-même de son éleve, et le Roi plus content encore d'avoir tant où s'appuyer pour travestir en justice les inclinations et les penchants de son cœur.

Mes de Soubise étoit morte dans l'attachement et la reconnoissance pour le cardinal de Noadles, sans lequel elle sentoit que toute sa faveur et toute la volonté du Roi auroit été peu fructueuse, et elle avoit inculqué ces sentiments à son fils, dont l'âge et le chemin ne sembloient pas pouvoir entrer jamais en opposition avec un bienfaiteur à qui il devoit tant, et à qui il se feroit toujours tant d'honneur de rendre.

De si lortes raisons s'appuyoient dans le cardinal de Rohan par d'autres plus touchantes. Prince avec sa maison par la grâce du Roi et la beaute de sa more, des biens immenses et de grands établissements y etoient outrés. Il avoit passe sa première jeunesse sous la ferule, dans le travail, dans toutes sortes de contraintes pour arriver à une grande fortune. Il y éto 1 parvenu avec rapidité, que ses mœurs, delivrées d'Argus, ne lui avoient pas procurée.

Il se voyoit avant quarante ans évêque de Strasbourg et cardinal, avec plus de quatre cent mille livres de rente, le goût des plaisirs, de la magnificence, du repos, apres tant de travaux si contraires à sa paresse naturelle. Il lui sembloit qu'il n'avoit plus rien à desirer qu'à jouir d'un état où tout est devenu permis, et où on n'a plus à compter avec personne. Un cardinal est en droit de passer sa vie au jeu, à la bonne chere et avec les dames les plus jeunes et les plus jolies; d'avoir sa maison pleine de monde pour le rendez-vous et la commodité des autres, de leurs amusements', de leurs plaisirs et pour le centre des siens ; d'y donner des bals et des fêtes, et d'y étaler tout le luxe et la splendeur en tout genre qui peut flatter, surtout de n'entendre plus parler de livres, d'étude, de rien d'ecclésiastique; d'aller régner dans son diocèse sans s'en mêler; de n'en être pas seulement importuné par ses grands vicaires; ni par le valet sacré et mitré payé pour imposer les mains; et d'y vivre sans inquietude dans un palais à la campagne, au milieu d'une cour, comme un souverain, parmi le jeu, les dames et les plaisirs, pleinement affrahchi la comme à Paris et à la cour de toute bienseance. Ce n'est pas que nos cardinaux vécussent tous de la sorte. mais ils en avoient toute liberté. Le cardinal de Bouillon en avoit usé dans toute son étendue, et celui-ci en jouissoit aussi pleinement; il étoit fait pour être et vivre en grand seigneur, et ne se refuser aucune chose : il avoit de quoi y fournir parfaitement, et le Roi, si volontiers austère pour les autres, étoit accoutumé, non soulement à passer, mais à trouver tout bon des cardinaux. Il étoit bien doux à celui-ci de vivre de la sorte ; c'étoit son penchant et son goût; c'étoit avec la haute fortune cet état d'entier affranchissement qui le fluttoit le plus, et dont la perspective l'avoit le plus soutenu dans le facheux chemin qui l'y avoit fait atteindre. Que pouvoir se proposer de préférable à la jouissance d'un état si heureux qui ne voit rien au-dessus de soi, ni de plus libre, et quel pretexto d'en profiter en plein qui fût plus naturel et plus honaête

que l'attachement et la reconnoissance pour un homme à qui il devoit tout, du su de tout le monde, dont les mœurs et la conduite étoit en vénération la mieux établie, qui étoit son ancien d'âge de vingt-quatre ans, d'épiscopat de vingt-deux, de cardinalat de treize, archevêque de la capitale; uni et à la tête des plus saints et des plus savants corps et particuliers de Paris, auxquels tant d'autres des provinces se joignoient, vers qui les parlements inclinaient, qui avoit pour lui une famille puissante, et tout ce qui n'étoit pas esclave des jésuites, c'est-à-dire tous les honnêtes gens de tous états?

Le cadinal de Rohan, entraîne par des raisons si homogènes à lui-même, trouva dans sa famille un homme qui n'y étoit pas nouvellement entré pour n'en pas profiter. Tallart, qui sut par le cardinal même et par le prince de Rohan l'insolence de la proposition du P. Tellier, trouva cette ouverture admirable, et le comble du bonheur des Rohans.

Plus le discours du confesseur avoit en la hauteur de celui d'un favori premier ministre, plus il en tira parti, pour montrer aux Rohans, d'un côté les enfers ouverts sous leurs pas, de l'autre les cieux qui les appeloient dans leur gloire. Il leur représenta l'intérêt et le naturel terrible du jésuite et des siens, Mo de Maintenon, que ce parti avoit arrachée de l'estime, de l'amitié, de l'alliance, des liaisons de confiance les plus intimes du cardinal de Noailles, qui s'etoient changees en elle en fureur et en poursuite la plus à découvert et la plus violente, le Roi, qui avoit hautement épousé ce parti, qui étoit exactement fermé à n'écouter que ceux qui y etoient les plus ardents, qui y avoit mis son autorité et sa conscience, qui n'étoit occupé ni entretenu d'antre chose, qui regardoit le parti opposé comme ennemi de l'Église et de l'État, comme républicam, comme ennemi de son autorité et de sa personne, et qui deprus son enfance étoit nourri

<sup>1.</sup> Il y a all malluscrit l'abréviation Pui.

<sup>2.</sup> Saint-Simon a cerit . . qui les appeloit dans sa gloira. .

dans ce préjugé contre tout ce que les fésuites vouloient traiter de jansénistes. Il leur fit peur par l'exemple du cardinal de Bouillon, qu'une semblable affaire, et toutefois sans ombre de jansénisme, et avec le confesseur pour lui, avoit perdu pour l'archevêque de Cambray, et dont eux-mêmes par l'affaire de Strasbourg avoient comb é la disgrace, qui avoit été au moment d'ôter le rang à sa maison. Il leur fit considérer que les neutres, surtout d'une considération en ce genre aussi rare qu'étoit la sienne, ne seroient regardés qu'avec dépit et mépris des deux côtés, outre que les occasions qui surviendroient chaque jour dans le cours de cette affaire lui rendroient la neutralité bien difficile à soutenir ; que c'étoit à lui à se tâter lui-même pour voir s'il se croyoit capable de soutenir tous les dégoûts, et de toute espèce, que le Roi se plairoit à faire tomber sur lui, et tous ceux encore qu'à l'abri de l'entier discrédit les jésuités sauroient lui susciter de toutes les façons, et par toutes sortes de canailles, qui aujourd'hui se croient honorés de le voir passer dans son antichambre.

Après l'avoir ébranlé de la sorte. Tallart lui fit honte de voir un autre grand aumônier que lui, et Bissy en sa place à la tête du parti favori, et en avoir toute l'autorité. le ralliement, la faveur, la confiance, les privances du Roi, et de lui devenir nécessaire toute sa vie; tandis que lui-même seroit au rebut, et auroit peut être l'affront de voir Bissy entrer au conseil, lui qui se tiendroit heureux de lui porter partout son portefeuille, et disposer de toutes les grandes places de l'Église que le besoin continuel que le confesseur auroit de lui l'empêcheroit de lui contester. De là, venant à toute la disproportion de Bissy à lui, il étala tous les avantages qu'il tireroit sans cesse pour les siens, s'il se mettoit à la tête de ce parti, avec le goût que le Rei avoit pour lai et pour sa fan ille; qu'il seroit en état de tout prétendre et de tout obtinir. et même avec apparence d'être porté jusque dans le conseil. Il ignoroit sans doute, ou voulut ignorer, ce qui stoit

Après avoir flatté le cardinal de Rohan de pouvoir mettre sinsi tout à ses pieds, il se moque de se délicatesse sur le cardinal de Nouitles, qui n'en seroit pas moins perdu quand il se perdroit avec lui, dont il ne seroit et ne passeroit jamais que pour le disciple, en se rangeant de son côté, ni pouvoit jamais atteindre à aucun des avantages et de la considération qui se tiroit de la qualité de chef de parti, qui demeureroient tous au cardinal de Noailles, par qui seul il végéteroit, et au fond lui seroit compté pour rien ; au lieu que prenant la parti contraire, et dans ce parti se trouvant de bien loin-sans égal en naissance, établissements, considération et dignité, il se verroit tout à coup vis-à-vis du cardinal de Noailles avec la supériorité que lui donneroit la faveur ai déclarée du parti dont il seroit le chef, et le chef sans collègue. parce que Bissy, devena cardinal, ne pourreit en aucun genre approcher de sa distinction par tout, et par cette disproportion inhérente seroit, malgré son age, à son égard, moins que lui à celui du cardinal de Noailles, s'il avoit la folie d'en préférer le parti.

Ce qui rendoit Tallart si éloquent étoit son Intérêt propre. Il ne s'étoit allié aux Rohans que pour en profiter. Il regardoit leur faveur comme un chemin à lui ouvert pour tout. Il comprenoit qu'aucun des deux freres n'entreroit dans le conseil, et la chose étoit visible. Mais lui qui avoit passé par tous les genres d'affaires considerables, qui n'avoit ni rang ni attachement étranger, qui avoit vu Harcourt si souvent près d'y entrer et que sa santé mettoit hors de toute portée, il se fatta que les jésuites feroient pour lui ce qu'ils ne pourroient pour le cardinal de Itohan, par leur intérêt propre. Il vouloit la pairie, il vouloit la survivance de son gouvernement, il vouloit une grande charge; en un mot que ne vouloit-

<sup>1.</sup> Voyes ci-dessas, p. 12, et tomo 1, p. 476

il point, et que n'espéroit-il point en mettant le cardinal de Rohan à la tête d'un parti qui pouvoit et pourroit tout, et dont par là il espéroit bien de se mêter?

Enfin il acheva de déterminer le cardinal de Rohan, en lui persuadant qu'il n'auroit que l'honneur de la conduite de l'affaire et des assemblées, d'être à la tête du clergé de France, à la place du cardinal de Noailles, lui, à son âge, et qui par son siège n'étoit point de ce clergé; qu'il en deviendroit le modérateur et l'arbitre; et que pour le travail il en chargeroit des commissaires et des bureaux qui lui présenteroient la besogne toute faite, dont il n'auroit que l'honneur. Ce point de paresse tenoit fort le cardinal, et ce fut aussi celui que Tailart vainquit le dernier ; mais son ambitieux bien-dire aut aussi en triompher, et jeter le cardinal de Rohan dans une fondrière, dont su paresse et la flétrissure de son honneur lui ont coûté de sourds et de cuisants repentirs, et où sa vanité a eu fort à souffrir de l'égalité qu'à force de souplesse le cardinal de Bissy usurpa enfin pour le moint avec lui, dans la réulité de vrai chef de confiance de tout ce parti.

Le cardinal de Rohan, agité, battu plusieurs jours, ne put résister à son frère et à Tallart, que ce maréchal avoit gagné. Son marché fut grossièrement conclu au mot du P. Tellier, dont il devint l'esclave en même temps qu'it prêta le serment de grand aumônier de France. Moins je prétends m'étendre aur l'histoire de la constitution même, qui remplit seule des in-folio, et plus je crois devoir en montrer les ténébreuses trames, auxquelles seules je crois devoir me restreindre.

Quelque peu de cas que les jésuites fissent de l'esprit léger et du cœur encore plus volage du cardinal de Poligoac, il étoit cardinal, et ils ne voulurent pas le mécontenter. La rage de courtisan, sous laquelle il gémit toute sa vie, lui avoit fait passionnement desirer la charge de maître de la chapelle du Roi, c'est-à-dire uniquement des musiciens de la chapelle, depuis qu'elle vaquoit par la mort de l'archevêque de Reims. Devenu cardinal, il ne la souhaita pas moins, et, bien que d'autres cardinaux l'eussent possédée, il crut que sa pourpre y flatteroit le Roi, contribueroit à la lui faire donner, et feroit encore plus sa cour : il ne se trompa pas, surtout avec le concours des jésuites; mais sa nouvelle dignité fit un embarras.

Cette charge, qui n'est pas des premières, ni même des secondes, ne prête serment qu'entre les mains du grand maltre de la maison du Roi, et ce grand maltre étoit un prince du sang. Comment donc oser lui souffler un droit acquis, mais comment aussi ployer la pourpre romaine à cette sorte d'humiliation? Le respect du Roi, légué par le Mazarin, pour cette sacrés pourpre, l'emporta cette fois sur celui dont il se montroit si jaloux pour les princes de son sang. Monsieur le Duc étoit son petit-fils, et dans la premiere jeunesse. Il donna la chapelle à Polignac, et régla que, pour cette fois et sans conséquence, sous prétexte d'être pressé d'entrer en fonction, il profiteroit du voyage que Monsieur le Duc alloit faire pour la première fois en Bourgogne et y tenir les états, pour de son consentement prêter, en son absence, serment entre les mains du Roi, et cela se fit tout de suite avec la charge de grand aumônier.

En même temps le cardinal de Polignac reçut le bonnet des mains du Roi, présente par l'abbé Howard, camérier du Pape. C'étoit raison qu'un camerier anglois apportat une barrette de la nomination du roi d'Angleterre, mais ce ne l'étoit pas que le nommé fût le negociateur à Utrecht de tout ce qui fut convenu contre le prince à qui il devoit sa fortune.

Malgré l'orgueil de la pourpre, la vanité du bien-dire perça. Le cardinal de Polignac ne dédaigna pas de parottre devant le Roi à la tête de l'Académie françoise, à la suite de tous les corps qui le haranguerent sur la paix. Ses grâces, ses charmes et son bien-dire, si odoriférant et si flatteur, céda toutefois à la justesse et à l'eloquence mûle et naturelle du recteur de l'Université, qui enleva

tous les suffrages avec tant de violence, qu'il fut interrompu par les applaudissements, et que le Roi lui fit une réponse pleine de l'admiration de son discours. Vittement, c'étoit son nom, ne s'en éleva pas davantage, n'en demeura pas moins renfermé dans la poussière des colléges, et ne cultiva personne; mais, ce qui ne s'est peutêtre jamais vu, et dans une cour comme elle étoit alors, sa harangue ne sortit point de la mémoire du Roi. Elle y surnagea, chose encore plus extraordinaire, à tout ce qui le nouvoit rendre suspect sur la doctrine, et des mœurs trop pures et trop austères pour le goût d'alors; cette harangue seule et qu'on crut oubliée avec tant ' d'autres, prévalut à tout, et le fit deux ans après sous-précepteur du Roi d'aujourd'hui, par le souvenir toujours present qu'en avoit conservé Louis XIV. On verra en son temps que ce fut le seul bon choix qu'il fit pour l'éducation de · ce jeune prince, qui eut aussi le sort ordina re de ce qu'il y a de meilleur dans les cours.

## CHAPITER III.

Ilistoire de France du P. Daniel; son succès; son objet; sa prompte chute; récompense. - Cardinal Gualte.io à la cour; cause de sa disgrace à Rome, et de re que les nonces en France n'y reçoivent plus la nouvelle de leur promotion à la pourpre; grà, es faites au cardinal Gualterio, qui retourne à Rome. - Retour du maréchal d'Euxelies et de Ménager; mérite de Ménager, a qui le Roi donne une pension de dix mille livres - Mort, caractère, fraponnerie, état et famille de Sainctot. - Branche très-effective de la Tour non reconnue par les la Tour Bournons; plansant tour de dessus de Wartigny au cardinal de Botatlon. — Querelle ou duc d'Estrées et du comte d'Harcourt. Prétentions des maréchaux de France, et leurs tentatives de jurisdiction avortées sur les ducs. - Court al regéde la nouveauté, de l'absardité et du peu de succès des partentions d'autorité des maréchaux de France sur les ducs, et de la manière d'accommoder leurs querelles - Maré, fal d'Estrées commissaire du Roi sur l'insulte de Mademoiselle a Madame.

1. On lit lei et au manuscrit.

Les libéralités si populaires et si surprenantes, par rapport au génie du Roi, de M. et de Me du Maine, que nous avons rapportées à l'occasion de la publication de la paix à Paris, ne tardèrent pas à se développer. Les jesuites, ai adroits à reconnoître les foibles des monarques, et si habiles à saisir tout ce qui peut eux-mêmes les protéger et les conduire à leurs fins, montrèrent à quel point ils y étoient maîtres. On vit paroître une nouvelle, et assurétrès-nouvelle. Histoire de France, en trois volumes in-foliofort gros, portant le nom du P. Daniel pour auteur, qu' demouroit à Paris en leur maison professe, dont le papier et l'impression étoit du plus grand choix, et le atyle admirable. Jameis un françois si net, si pur, si coulant, les transitions heureuses, en un mot tout ce qui peut attacher et charmer un lecteur : préface admirable, promesses magnifiques, courtes dissertations savantes, one pompe, une autorité la plus séductrice. Pour l'histoire, beaucoup de roman dans la premiere race, beaucoup encore dans la seconde, et force nuages dans les premiers temps de la troisieme. Tout l'art, tout le ménagement des ombres et du clair-obscur, ainsi que dans le plus beautableau, y parurent sous le masque d'une apparente simplicité, et tout le secours, aux endroits les plus scabreux, que l'esprit put fournir à une audace qui se seut appuyée. En un mot, tout l'ouvrage parut tres-évidemment composé pour persuader, sous l'air naif d'un homme qui écarte les préjugés avec discernement et qui ne cherche que la vérite, que la plupart des rois de la première race, plusieurs de la seconde, quelques-uns même de la trojsième, ont constamment éte bâtards, tres-souvent adultérins, et doublement adulterns, que ce defaut n'avoit pas exclus du trône, et n'y avoit Jamais eté considéré comme avant rien qui en dût ni pût eloigner. Je dis ici crûment ce que la plus fine delicatesse couvre, mais en l'exprimant pourtant tres-manifestement dans tout le ussu de l'ouvrage, avec une negligence qui détourne tant qu'elle peut les yeux du dessem principal, et ne laisse que l'agreable

surprise de ces découvertes historiques dont la vérité égarée dans les ténebres de plusieurs médies, est due aux persavérantes veilles d'un savant qui les consacre toutes à chercher, à puiser, à comparer. à remonter aux sources les plus eschées, et aux travaux duquel la postérite demieure redevable des lumières qui éclaircissent ce qui avoit été ignoré jusqu'alors.

L'éblouissement fut d'abord extrême, et le vogue du livre telle, que tout y courut jusqu'aux femmes. Le même intérêt qui l'avoit fait composer étoit aussi de le repandre. On a vu sur la campagne de Lille, et on verra dans la suite, combien ceux que cet intérêt regardoit es conduisoit étoient prodigieux en ténébreuses intrigues et à disposer, en magiciena de la fureur de la mode ses louanges de ce livre transpirèrent de chez Mes de Maintepon: le Ros en parla, et demanda à quelques-uns de sa cour s'ils le liscient; les plus éveillés sentirent de bonne heure combien il étoit protégé c'étoit bien sûrement l'unique hyre historique dont le Roi et M= de Maintenon gussent jamais parlé. Aussi parut il bientôt à Versailles sur toutes les tables des gens de la cour, et hommes et femmes on me parla d'autre chose, avec des éloges merveilleux qui stoient quelquefois plaisants dans la bouche de personnes, ou fortaignorantes, ou qui, incapables de lecture, se donnoient pour faire et goûter celle-là.

Mais cette surprenante vogue eut un inconvenient on s'aperçut que toute cette vasta Histoire, qui sembloit éplucher de si pres les temps ténebreux, ne s'attachoit dans les autres qu'à la partie purement militaire, aux camps, aux marches, à tout exploit de guerre jusqu'au detail d'un parti de quarante et de cinquante chevaux, on d'autant de gens de pied, qui en rencontroit un autre, et qui, dans un long recit, n'oublioit pas la plus légere circonstance. En s'etendant de la sorte, on se donne un veste champ, et c'est aussi ce qui remput les trois volumes. Mais de negociations, de cahales et d'intrigues de cour, de portraits de personnages, de fortunes, de chutes,

de ressorts des événements, pas un mot en tout l'ouvrage que sèchement, courtement et précisément, comme les gazettes, souvent encore plus superficiellement. De choses, de lois, de cérémonies publiques, de fêtes des divers temps, même silence, tout au plus même laconisme; et sur les matières de Rome, puis de la Ligue, c'est un plaisir de le voir courir sur ces glaces avec ses patins de jésuite.

A la fin les connoisseurs le mépriserent, et il résulta de tant d'applaudissement une tres-méchante Histoire, qui n'avoit pu être autre de la plume dont elle sortoit, par la politique de la Compagnie, mais qui avoit très-industrieusement et très-frauduleusement rempli le but unique qui l'avoit fait faire. L'ouvrage tomba donc ; il y eut des savants qui écrivirent des dissertations contre mais le point délicat principal, le point qui l'avoit fait naître et couronner en naissant, ne fut presque pas touché en France avec la plume, tant on y en sentit le danger.

Le P. Daniel en tira du Roi deux mille francs de pension, ce qui est prodigieux pour un régulier, même jésuite, avec le titre d'historiographe de France. Il jouit en plein de ses mensonges qu'il n'ignoroit pas, et peutêtre moins que bien d'autres; et avec sa faveur et sa pension il se moqua de tout ce qu'on écrivit contre son Histoire, sans y répondre un mot, parce que lui-même savoit bien qu'en penser.

Les pays étrangers ne furent pas si sobres que les françois sur ces rois en si grand nombre prétendus bâtards, et cette bâtardise si capable du trône; mais on eut grand soin de ne pas laisser infecter la France de ces fâcheuses vérités. Il n'y avoit que seize mois qu'on avoit perdu le Dauphin, la Dauphine et le prince leur fils ainé; il faut du temps pour écrire une pareille Histoire de France.

Jens le plaisir de revoir mon ami le cardinal Gualterio. Nous nous cerroions toutes les semaines et fort ordinai-

L Cette virgule est bien au manuscrit,

rement en chiffre, pour nous entretenir plus librement, et ce commerce a duré régulièrement jusqu'à sa mort. Étant nonce, il avoit reçu la nouvelle de sa promotion à Paris, et sa calotte, puis son bonnet des mains du Roi. Il avoit extrêmement réussi. Le Roi l'aimoit et le considéroit; les ministres y avoient pris confiance. Il s'étoit fait beaucoup d'amis.

Il avoit eu la complaisance de visiter, en partant, M. du Maine et le comte de Toulouse avec le même cérémonial que les princes du sang, mais ce qui lui fit auprès du Roi le plus sensible mérite le perdit à Rome. Il y fut mal reçu du Pape, de ses ministres, du sacré collège, y fut longtemps fort retiré par être abandonné, et en proie à la plus fâcheuse disgrâce.

C'est aussi le dernier nonce qui ait reçu en France l'avis de sa promotion. Ils ont eu si peur à Rome d'une récidive, car les bâtards n'avoient jamais reçu cet honneur avant Gualterio, que toutes les fois que les nonces de France ont été promus depuis, ils ont eu ordre de prendre congé et de partir, de façon qu'aucun d'eux n'en a reçu la nouvelle et la calotte qu'à l'entrée de l'Italie.

Jamais ils ne l'ont bien pardonné à Gualterio à Rome, de manière que non-seulement ne se voyant plus papable, mais hors d'espérance de tout emploi, hors du plus commun parmi des cardinaux, il se donna publiquement à la France, et mit les armes du Roi sur sa porte comme un cardinal national. Il se chargea aussi, à faute de mieux, des affaires du roi d'Angleterre. Il eut une pension du Roi, et les abbayes de Saint-Remi de Reims et de Saint-Victor à Paris.

Assez oisif à Rome, il voulut venir voir le Roi et ses amis encore une fois en sa vie, et il arriva à la mi-juin à Paris, et tout de suite à la cour. Le Roi fut véritablement touché de ce voyage, et le lui témoigna par toutes sortes d'amitiés et de distinctions : il fut de tous les Marlis. Le cardinal de Rohan le logea, et le fournit d'équipages.

Je rie fort avec lui de la peur qu'il avoit faite aux ministres. Les maximes du Roi, dont j'ai parlé plus d'une fois, et dont il s'étoit expliqué à l'occasion du cardinal de Janson, ne les purent rassurer. Les princes changent quelquefois; la face de la cour l'étoit totalement depuis le départ de ce cardinal; l'exemple du Mazarin les intimida; ils ne purent comprendre qu'un homme de cet âge et de cette dignité entreprit, de gaieté de cœur, un si grand voyage sans objet que celui qui, en effet, l'amenoit. Ils furent du temps à tâter le pavé avec lui; mais à la fin, ne voyant rien éclore, ils reprirent leurs esprits et leurs anciennes manières avec lui.

Il fut extrêmement fêté de tout le monde, et avec empressement du plus distingué. Il ne quitta la cour que pour aller voir le roi d'Angleterre en Lorraine, et passer deux jours, chemin faisant, dans son abbaye de Reims avec l'archevêque son ami. Il vit peu le Roi en particulier, qui lui promit l'ordre, il fut du voyage de Fontainebleau, très-bien logé, et il y prit congé du Roi et de ses amis au commencement d'octobre, avec le serrement d'un bon cœur qui compte bien ne les revoir plus, et le Roi en parut peiné lui-même, et le combla de bontes. Il étoit venu par mer à Marseille; il s'en retourna par Turin, d'où il s'alla embarqi er à Gènes.

Le maréchal d'Uxelles, accompagné de Ménager, salua le Roi, le 21 juin, arrivant d'Utrecht à Versailles. Il y avoit été aussi peu d'accord avec Polignac qu'à Gertruydemberg, et l'avoit traité avec une humeur et une hauteur qui ne convenoit pas à l'égalité de leur caractère, et moins encore à l'inégalité de leur naissance. Polignac, qui voyoit la pourpre s'approcher de lui de plus en plus, glissa sur tout avec accortise sans cèder sur les affaires; il évita sagement l'éclat et la brouillerie ouverte, mais ils ne se sont guère vus depuis, et n'ont pas montré faire grand cas l'un de l'autre. Menager n'oublia point avez eux ce qu'il etoit, et ne se laissa point gâter par son égalité monstrueuse de caractère; il les satisfit également l'un

et l'autre avec beaucoup d'art, de douceur et de déférence; et, bien que plus penché vers Polignac par la douceur de ses mœurs, et aussi sur le fond des affaires et la manière de les conduire, qui venoit toute mâchée de Torey, mais où le maréchal vouloit toujours mettre du sien, Ménager ne fut pas inutile entre eux, et servit trèsbien pour les choses du commerce qui étoient peu conbues des deux autres, et dont il étoit particulièrement phargé. Il fut donc fort bien reçu, et eut en arrivant une pension de dix mille livres.

Sainclet mourut subitement & quatre-vingt-cing on six ans. C'étoit une famille plébéienne. Il avoit eu un frère conseiller au Purlement. Il avoit été longtemps maître des cérémonies. On a pu voir p 135 ' quelle avoit été sa probité dans cette charge, et la friponnerie avérée de ses registres qu'il fut force d'avouer et de réparer. C'étoit un homme tout doucereux, et avec cela tout avantageux. tout esclave de la faveur aux dépens de vérité et de justica, et qui se croyoit en droit de favoriser qui il lui plaisoit en passe-droits. Il eut tant de discussions avec Bainville du temps qu'il étoit grand maltre des cérémonies, auquel il tachoit toujours de s'égaler, qu'il fut contraint de vendre sa charge de maître des cérémonies. Il acheta en même temps une des deux d'introducteur des ambassadeurs, où il fit maintes sottises, comme on a vu p. entre plusieurs autres qui n'ont pas valu la peine d'être rapportées. Il avoit un fils ainé qui se tourne au plus mal : et il avoit cedé sa charge à son second fils depuis quelques annècs, qui s'y est conduit bien plus sagement que lui. Il laissa une grande et assez vilaine fille qui épousa, deux ans après, le comte de la Tour, sur lequel il n'est neut-être pus inutile de s'arrêter un moment.

Ces la Tour étoient une branche de la maison de la Tour Bouillon, que MM. de Bouillon, devenus princes, ne vouloient point réconnoître, parce qu'ils ne l'étoient pas de-

SAINT-SIMON. E.

<sup>1.</sup> Pages 5-7 de notre tome II. 2. Voyez tome II. p. 8 et 4.

venus avec eux et qu'ils étoient demeurés pauvres et peuconnus, jusqu'à réputer à injure qu'on leur en parlat et qu'on les crôt de même maison qu'eux, sans toutefois aucune autre raison, ni avoir osé leur disputer de porter leurs armes et leur nom, comme M- de Soubise avoit fait pour les nom et armes à la branche de Rohan Gué de l'isic ou du Poulduc, qui malgré tout son crédit y fut contradictoirement maintenue par un arrêt du parlement de Bretagne. Ce comte de la Tour, gendre de Sainctot, avoit un frere aîné fort peu accommodé, qui ne laissa que des filles, pendant la vie duquel il servoit en Italie subalterne. puis capitaine d'infanterie!. Le cardinal de Bouillon, passant en un de ses voyages de Rome, dina chez M. de Vaudemont. Wartigny, brigadier alors de dragons, duquel il a été parlé quelquefois, etoit une manière d'effronté fort plaisant, d'un commerce ordinairement fort doux, mais qui se choquoit volontier des impertinences. Il le fut apparemment en ce repas de celles du cardinal de Bouillon. qui y étoit un grand maître. Sortant de table, Wartigny trouva sous sa main le comte, lors appelé le chevalier de la Tour, parmi une foule d'officiers qui étoient venus bayer la, et faire leur cour à M. de Vaudemont. Il le prit par le bras, et au milieu de tout ce grand moude, le mene au cardinal et lui dit qu'il le supplie de lui permettre de lui presenter un gentilhomme de sa maison, qui par sa valeur et sa conduite meritoit ses bontes et ses secours. et que tous ceux qui le connoissoient lui rendroient le témorgnage qu'il n'étoit pas indigne de l'honneur qu'il aveit de porter son nom et ses armes. Le cardinal de Bouillon, qui ne s'attendoit à rien moins qu'à ce compliment, pour lui si ctrange et si publiquement fait, rougit jusqu'au blanc des yeux, regarda Wartigny avec des yeux de fureur, tourna le dos sans répondre, et se hâta de gagner la piece où on adoit en sortant de table, gromelant de colere entre ses dents. L'assistance se mit fort à

<sup>1.</sup> Les mots en lieue sont répétés ici au manuscrit.

rire, à se moquer de l'orgueil si déplacé du cardinal, et à remercier Wartigny de lui avoir donné cette scène. Passons maintenant à l'origine de cette branche.

Agne 1 IV de la Tour, seigneur d'Oliergues et vicomte de Turenne, l'un des chambellans de Louis XI, eut d'Anne de Beaufort, sa cousine germaine, qu'il avoit épousée par dispense en 1444, plusieurs enfants dont un continua la posterité, et un seul puiné, qui fit la branche de ces la Tour dont on parle îci. Ce puiné fut Ant.-Raymond de la Tour, et sa branché porta le nom de la Tour Murat. Il étoit frère d'Ant. de la Tour, vicomte de Turenne, l'un des chambellans de Charles VIII, père de Fr. II de la Tour, vicomte de Turenne, qui commença beaucoup à figurer, doot le fils Fr. II de la Tour, vicomte de Turenne, épousa une fille du célèbre Anne duc de Montmorency, connétable de France, lequel fut père du maréchal de Bouillon à qui Henri IV sit épouser l'héritiere de Bouillon et Sedan, père de MM, de Bouillon et de Turenne, et grand-père du cardinal de Bouillon, etc. C'en est assez pour faire voir d'où et quand la branche de la Tour Murat s'est formée.

en honneurs. Les alliances n'en furent pas plus flatteuses, excepté une la Fayette qu'épousa ce chef de la branche, et une Apchier qu'ils curent dans la suite. Ce chef de branche, qui lui-même commença l'obscurité dans laquelle toute sa postérité est demourée, fut bisaïeul de Jacq. de la Tour, seigneur de Murat, qui sur la presentation de ses titres fut maintenu dans sa noblesse par Fortia, intendant d'Auvergne, le 18 juin 1667. Ce Jacq. de la Tour étoit au quatrieme degré avec le marechal de Bouillon, c'est-à-dire enfants des issus de germains; et ce même Jacq. de la Tour étoit le propre grand-père du gendre de Sainctot, c'est-à-dire que ce gendre de Sa netot et le cardinal de Bouillon étoient au sixieme degré. Les

<sup>1.</sup> Saint-Simon a bien écrit Agne, et non Anne,

Autres Bouillone as les renicient pas avec moins d'indignation que le cardinal, tant la princerie affole les cervelles. Ce gendre de Sainctot a laissé des fils, outre lesquels il y a encore la branche de la Tour seigneurs de Blanchas et de Saint-Exupery, sortie d'un puiné du fils ainé du chef de la branche de Murat, et dans le même néant qu'elle. Longtemps depuis la mort de Louis XIV, les Boulllogs réduits à quatre têtes : le duc de Bouillon, le prince de Turenne son fils unique, le comte d'Evreux, apoplectique et hors d'état de se remarier, et le cardinal d'Auvergne, ils ont été tentés de fuire justice et de reconnoltre enun ces la Tour. Tantot ils le voulurent, tantot ils ne le voulurent plus. Après ils se partagèrent sur le oui et le non. Le point étoit ce dieu de la princerie. Ils courtisèren! le cardinal Fleury dul avoit tant fait d'énormités pour eux. et ils en espererent celle de princiser aussi ces pauvres petits dousins, sans quoi il eut été bien facheux de les reconnoître. Le cardinal est mort sans le leur accorder, et ils sont encore à les reconnoltre.

Une querelle arrivée dans la fin de juin, à un souper chez la duchesse d'Albret, entre le duc d'Estrées et le comte d'Harcourt, fit grand bruit dans le monde. On a vuailleurs le peu qu'étoit et que valoit ce petit duc d'Estrées. Le comte d'Harcourt, qui longtemps depuis la mort du Roi abtint une terre du duc de Lorraige en Lorraine, lui fit donner le nom de Guisé et se fit appeler le comte de Guise, étoit une manière d'escroc et de bandit qui ne valoit guere mieux. Il étoit fils du prince et de la princesse d'Harcourt desquels j'ai parle ailleurs. Le marechal d'Huxelles, qui se trouva par hasard le plus ancien des maréchaux de France qui fussent à Paris, leur envoya à chacun un exempt de la connétablie pour demeurer aupres d'eux. Ils ne voulurent pas les recevoir ni l'un ni l'autre, parce que les ducs si les princes étrangers sie reconnoissent point l'autorité ni la jurisdiction des maréchaux de France, et n'y ont jamais été soumis, encore que ce tribunal ait saisi toutes les occasions de l'entreprendre et de l'usurper. Le rare est que les ducs maréchaux de France se sont d'ordinaire plus souciés d'une autorité passagere, et trouvés plus touches des pretentions d'un office de la couronne, que leur amour-propre leur persuadoit acquis par leur merite, que des prérogatives d'une dignité héréditaire et inhérente à leur maison.

La maréchal de Villeroy, malgré tant de raisons personnelles de sa défendre de cette fatuité, en étoit plus enivré qu'aucun autre. Il parls au Roi; et, comme ce fut sans contradicteur, il obtint une lettre de cachet sur-lechamp, qui enjoignoit à ces Messieurs de se rendre à la Bastille ou de recevoir ces mêmes exempts. Ils les reçurent donc, mais par cet ordre du Roi et non par celui des maréchaux de Franço, et s'en expliquèrent ainsi en les recevant,

Oneiques jours après, les marechaux de France assentbles leur mandérent de venir à leur tribunal; le conite d'Harcourt ne sa trouva point chez lui, le duc d'Estrées, qui n'étoit pas sorti alors, refusa de comparoitre, Le maréchal de Villeroy vint crier au Roi sur le danger qu'il n'arrivat quelque chose entre ces Messieurs dans la difficultó de terminer leur affaire, et n'osa jamais parler de leur prétondue désobélissance. Là dessus le Roi, qui craignit en effet qu'ils ne se rencontrassent en se dérobant aux exempts, qu'il avoit mis auprès d'eux par lettre de cachet et non de l'autorité des marechaux de France. ordonna une nouvelle lettre de cachet à chacun d'eux, portant ordre de s'aller remettre à la Bastille, sons nulle mention dans ces lettres de cachet de leur désobéissance ni de l'autorité des maréchaux de France, et une troisiome au gouverneur de la Basalle pour les y recevoir. parce qu'il n'y peut recevoir personne sans lettre de cachet du Roi, Au bout d'un mois de cette querelle, le Roi nomma les marechaux de Villeroy, d'Huxelles, et de Tesse pour, en qualite non de marechaux de France mais de commissaires choisis par lui, terminer l'affaire de ces

Messieurs. Ces trois commissaires s'assemblérent donc à Paris chez le maréchal de Villeroy, qui envoya une lettre de cachet du Roi au gouverneur de la Bastille pour faire sortir le duc d'Estrées et le comte d'Harcourt, et les envoyer chez lui tout droit apres leur diner. Comme il ne s'agissoit plus de tribunal ni de la prétendue autorité des marechaux de France, mais de celle du Roi par ses commissaires nommés pour ca, ces Messicurs obéirent sans difficulté. Aussi n'y parut-il rien de maréchaux de France. Les commissaires se leverent et les recurent avec toute la civilité possible, ne leur dirent pas un seul mot sur leur prétendue désobéissance, ni sur la prétendue autorité de l'office de maréchaux de France, ni de la leur. Le duc et le comte ne leur firent pas aussi la moindre excuse de ce qu'ils avoient toujours refuse de la reconnoître, et ne leur dirent pas un seul mot sur tout ce qui s'étoit passé. Le maréchal de Villeroy, des qu'il les eut salués, leur dit tout court qu'avant appris, par les informations qu'ils avoient tous trois faites, que les bruits qui avoient courn dans le monde n'étoient pas véritables, et les voyant contents l'un de l'autre (sans toutefois leur avoir rien demandé, ai dit un mot de plus que ce que je rapporte, na oul le son de leur voix), ils n'avoient qu'à les prier et non ordonner: de s'embrasser et de vivre en amitié. Ils : s'embrasserent à l'instant, et toujours en parfait silence. Aussitôt apres le maréchal de Villeroy ajouta que les bruits de leur querelle avoient été grands; que si dans la suite ils venoient à se brouiller, on ne pourroit s'empécher de regarder cette brouillerie comme une suite de la première, et que le Roi leur défendoit toute voie de fait, sans parler d'eux-mêmes. Il les prix tout de suite (prix et non ordonna' de s'embrasser encore; ils le firent et se retirèrent aussitôt avec le même silence et force civilites des trois maréchaux commissaires, auxquelles ils ne répondirent qu'en les saluant. Ils allerent de là où bon leur sembla en pleme liberté, et on n'a pas oul parler d'eux depuis

On ne se jettera pas ici dans une longue parenthèse pour montrer combien la prétention des maréchaux de France est destituée de raison, qu'elle n'a jamais eu lieu avec tous leurs efforts, et qu'elle n'étoit tombée dans l'esprit de pas un d'eux avant plus du milieu du règne de Louis XIV. Ce seroit aussi perdre le temps que de vouloir montrer la différence entière de la dignite de pair, de celle même de duc, d'avec l'office de marechal de France. L'évidence en saute aux yeux; elle se voit en tout et partout; les maréchaux de France eux-mêmes n'ont jamais imaginé de s'y comparer; et si à la guerre les maréchaux de France effacent en tout les ducs, l'argument est trop fort pour avoir jamais été proposé, puisque les princes du sang eux-mêmes n'y sont pas exceptés. Personne ne leur conteste tout avantage purement militaire, mais pour la jurisdiction attachée à leur office, ils ne sauroient montrer qu'ils aient seulement pensé d'y soumettre les ducs avant le milieu du regne de Louis XIV, et la confusion que les ministres de ce prince lui inspirerent de jeter pour abaisser toute hauteur, et sous prétexte de son autorité, pour établir la leur, et se tirer de leur néant pour arriver ainsi par degres où on les voit aujourd'hui parvenus, en quoi le nombre de ces quatorze ducs et pairs, puis des quatre autres ajoutés apres à la fin de 1663 et 1665, contribua beaucoup.

Depuis la nouvelle naissance de cette prétention, il s'est trouvé peu d'exemples d'occasions de vouloir l'exercer. La querelle des ducs d'Aumont et de la Ferté fut la première; les marechaux de France n'oublierent rien pour en profiter. C'étoit un temps de guerre vive et houreuse, par conséquent de crédit et de brillant pour eux, néanmoins ils ne purent parvenir à soumettre ces deux ducs à leurs ordres, en tirer la moindre excuse, ni oser leur faire la plus légère réprimande de ce qu'ils avoient fait sauter leur degre aux exempts de la connetablie qu'ils leur avoient envoyes, et qui furent de plus menacés d'être jetés par les fenêtres, avec des paroles fort peu de entes

pour le tribunal qui les envoyoit; et l'affaire finit par la qualité de commissaires du Roi, en vertu de laquelle et point du tout de l'autorité de leur office, les maréchaux de France les accommodèrent avec force civilités et sampliments, les firent embrasser, les conduisirent; et en toute cette action, dans toute laquelle il ne fut aucune mention de tout ce qui s'étoit passé contre leur prétendus autorité, il n'y eut rien qui sentit la forme de tribunal, ni aucune autre chose que l'autorité du Roi très-modestement exercée en qualité de ses commissaires.

On a vu p. 1451 une querelle du duc de Leidiguières avec Lambert, depuis lisutenant général, dont les maréments de France n'oserent prendre la moindre connoissance, quoique arrivée en lieu public à Paris, et qui fut accommodée par le maréchal de Duras seul, et beau-père du duc de Lesdiguières, non comme maréchal de France, mais en qualité de commissaire du Roi.

C'est donc encore ce qui est arrivé (ci, Le duo d'Estrios et le comte d'Harcourt ont si peu été mis à la Bastille pour avoir refusé de reconnoltre la jurisdiction des maréchaux de France, et de recevoir leurs exempts, et tellement pour qu'en attendant leur accommodement il p'arrivat rien entre eux, que s'il en eut eté autrement, le tribuqui n'eût pas manqué d'user de son droit, comme il est arrive tant de fois quand des personnes soumises à leurs ordres par etat y ont été refractaires, et de les envoyer arrêter avec main-forte, et conduire au For-i fiveque qui est la prison de leur tribunal les il fallut avoir recours à l'autorite du Roi, qui, bien loin de livrer ces plessieurs à celle des marechaux de France, fit expedier une lettre de cachet à chacan des deux querellants et une troisième au gouverneur de la [Bastille\*, . nux uns pour se rendre, à l'autre pour les recevoir à la Bastille, qui est la prison particulière où il n'entre et ne sort personne sans un ordre du Roi

<sup>1.</sup> Pages 42 et 43 de notre tome il.

<sup>2.</sup> Les mots es generescur de la finissent une page; les mots dur un peur se renire communicant la page suivante.

immédiat, qui en fit expédier de pareils pour les en faire sortir, sans la moindre mention par conséquent des maréchaux de France: et si les exempts leur furent renvoyes avant d'aller à la Bastille, les y conduisirent, et les en accompagnèrent immédiatement depuis la Bastille jusque chez le maréchal de Villeroy, le premier des trois commissaires du Roj, ce fut uniquement pour qu'il n'arrivât rien entre eux pendant ces intervalles. D'ailleurs, de sept ou huit maréchaus de France qui étoient lors dans Paris. où même le maréchal de Montesquiou étoit revenu de Plandres pour n'y plus retourner, et M. de Tingry allé en sa place pour y commander comme heutenant général du pays, il p'y out que trois maréchaux de France pommés par le Roi pour être ses commissaires; et par consóquent leur prétendue jurisdiction de maréchaux de France n'y fut pour rien, puisque les autres maréchaux de France. furent exclus, et que ces trois-là mêmes n'agirent en rien dans cette affaire par l'autorité de leurs offices, mais uniquement par celle du Roi comme ses commissaires commés pour cela. Aussi nulle forme de tribunal ordinaire ches le maréchal de Villeroy i si le mattre des requêtes rapporteur devant eux, ni le secretaire du tribunal ne s'y trouvèrent, ni l'arrangement et l'ordre accoutumé, ni même le jour ordinaire : on affecta de choisie le dimanche. Aussi pas la moindre mention de l'autorité des maréchaux de France, pas la plus imperceptible réprimande de l'avoir méprisée, et de ne l'avoir pas voulu reconnoître. pas la moindre idée d'excuse à cet égard, et guand la maréchal de Villerey leur défendit les voies de fait, et les fit embrasser, il leur dit que le Roi leur défendant les voics de fait, et non pas le prononcé ordinaire, qui est pa Nous vous défendans, a et de même : « Nous vous ordonnons de vous embrasser, a etc.; mais : a Nous vous prions, a rarce qu'alors ils a'y mettoient pas l'autorité du Roi comme à la défense des voies de fait, et ils parloient d'eux-mêmes commo commissaires du Roi : toutes différences entieres qui effacent leur autorité et ne laissent que celle du Roi.

Ils leur firent après force civilités; le maréchai d'Huxelles, qui le premier avoit pris connoissance de la querelle, et envoyé les exempts, ne fut pas des commissaires; en un mot, quoi que ce soit en cet accommodement qui ait senti le maréchal de France.

Bien est vrai que les fils de France ou les princes du sang ont souvent accommodé ces sortes de querelles, quand, par la qualité de l'une des personnes, elles passoient le pouvoir des marcchaux de France. Monsieur, M. le duc d'Orléans. Monsieur le Prince pere et fils, et d'autres princes du sang l'ont fait plus d'une fois, et d'ordinaire à la chaude. Mais en cette occasion M. le ducd'Orléans n'étoit à aucune portée du Roi de se mêler de rien; tous les princes du sang étoient d'un âge à ne le pouvoir faire; et les bâtards n'en étoient pas encore là. quelque proches qu'ils s'en vissent. Il fallut donc bien recourir à la voie des commissaires; et, des que c'étoient des commissaires du Roi nommes par lui, et qui n'agirent qu'en cette qualité unique, il n'importoit plus qu'ils fussent pris d'entre les maréchaux de France, puisque cet office demeuroit must et impuissant en eux, et qu'il y disparoissoit en entier sous le nom et par l'autorité de la commission personnelle, qui ne leur permit plus d'agir que par celle de leur commission.

Personnes de plus haut parage sana comparaison que le duc d'Estrees et le comte d'Harcourt avoient bien eu des maréchaux de France pour commissaires du Roi, et en chose où une satisfaction ne se pouvoit éviter plus ou moins grande. On voit par les Mémoires de Mademoiselle ce qui lui arriva avec Madame, qui étoit sa belle-mere, et qui partageoit avec elle le palais de Luxembourg i, où elles logeoient ensemble, et se haïssoient parfaitement. La querelle fut poussee au point que Mademoiselle arracha le bâton des mains d'un officier des gardes de Madame, le cassa contre son genou à deux mains, et lui en jeta

L. Voyez tome IV, p. 96 et note &

les morceaux au visage, devant un grand monde, à la vue et dans l'appartement de Madame, et avec des paroles d'un grand mépris pour Madame. Il étoit tout naturel que le Roi lui-même réglat une affaire si éclatante et si grave entre sa cousine germaine et la veuve du frère du Roi son père, d'autant plus qu'il n'y avoit personne en autorité de s'en mêler, ni qui de plus osat le prétendre. Je n'ai point su ce qui en empêcha le Roi, si ce n'est d'éviter les importunités qu'il auroit eues de ces princesses; mais il les renvoya au vieux maréchal d'Estrées, pere du cardinal, qu'il nomma son commissaire pour juger et accommoder cette affaire, et Mademoiselle raconte elle-même dans ses Mémoires tout ce qu'il s'y passa, les peines que cela lui donna, et la satisfaction que le maréchal d'Estrées ordonna, et que Mademoiselle fit à Madame, telle que le maréchal la prescrivit, à son grand dépit, et dont Madame, aussi au sien, fut obligée de se contenter, qui la prétendoit plus grande, avec défenses à l'une et a l'autre, et à leurs officiers, etc. On ne pensera pas sans doute que les maréchaux de France aient ni prétendent avoir autorité et jurisdiction sur les fils et filles de France, parce [que] ce que le Roi devoit et pouvoit naturellement décider lui-même entre elles, il le renvoya à juger à un maréchal de France, en qualité de son commissaire. Qu'il y en ait un ou plusieurs, ce sont toujours des commissaires qui agissent comme tels, et non comme maréchaux de France, et on a vu que le marechal de Duras fut nomme aeul compussaire pour accommoder la querelle du duc de Les diguieres, duquel même il étoit beau-pere, et le logeoit chez lui.

En voilà bien assez sur une chose aussi évidente que le peu de fondement de la pretention des maréchaux de France, sa très-récente nouveauté, et la nullité entière de son exercice. J'ajouterai sculement qu'outre les Mémoires de Mademoiselle, je l'ai ouf conter à mon perc, qui étoit fort son serviteur, et a bien des contemporains, dans ma jeunesse, avec des circonstances peu agreables, qu'il m'a parq qu'elle avoit supprimées. Ce qui est certain, d'est que le maréchal d'Estrées manda chez lui les principaux officiers de Madame, et que Mademoiselle alla chez lui plusieurs fois là-dessus; et le tout sans que le Roi ait en tout cela parlé lui-même.

Venous maintenant à une autre sorte de querelle, ou plutôt à ce qui la produisit, et qui oblige à reprendre les choses de plus haut.

## CHAPITRE IV.

Proposition de mariage conduite par Mile de Conti entre une fille de M le due d'Orléans et M. le prince de Conti. - Mile de Conti, accusée de faire manquer le mariage pour son intérêt, en est irréconcinablement brouillee avec Nor la duchesse de Berry. - Madame la Princesse fait ordonner par le Roi le double mariage de Monsieur le l'ue avec Mer de Conti, et de M. le prince de Conti avec Mile fla Bourbon. - Present ordinaire du Roi aux princes et princesses du sang qui se marient - Françailles, mariage, festip, chemisea et visites du double mariage de Monsieur le Duc et de M. le prince de Conti. - Mauvais ménage du prince et de la princesse de Menaco. - Graces très-insolites accordues à M. de Monaco pour la transmission de son duché-pairie. — Mariage du fils du comte de Roucy proposé avec Mile de Monaco, que Mee de Monaco rompt avec éclat ; vient à Paris et à la cour, où elle trouve peu d'agréments. - Mariage du due d'Olonne avec Mile de Berhezjeux. -- Marjage de Pontchartrain ayec Mus de Verderonno, où le chancelier me force d'assister, -Mort de la comtesse de Prade; extraction et fortunes des Prades. -Mort de la duchesse d'Angoulème, veuve du bâtard de Charles IX. - Mort de l'évêgue de Rosalie, sa famille; sa vie. - Mort de l'abbé Regnier. - Changement de charges chez Madame, Reauvan archeyê jije de Toulouse. -- Amusementa du Roj chez Mas de Maintenon. - Audience de congé du duc et de la duchesse de Shrewsbury à Mar y, tout à fait musitee.

Mer de Contictoit amie de Mer la duchesse de Berry dès leur jeunesse, quoique la premiere cût six ans plus que l'autre. Elles se voyoient souvent. Leur séjour de Paris y contribuoit. Les filles de Madame la Duchesse étoient clevees à Versailles, et il n'y avoit jamais en d'amitié entre Madame la Duchesse et Mer la princesse de Copti sa belle-sœur. Il y avoit bien longtemps aussi qu'elle étoit éteinte entre Met la duchesse d'Orloans et Madame la Duchesse, tellement qu'outre l'éloignement des lieux, leurs enfante n'étoient pas pour vivre ensemble. Mu de Conti menoit une vie fort contrainte. Madame sa mère avoit de l'humeur et tenoit guelque chose de Monsleur le Prince son père. Madante la Princesse, à qui feu M. le prince de Conti étoit attaché d'un tendre respect, l'avoit fort aimé, at elle chérissolt Mª de Conti avec d'autant plue [de] tendresse que M. le prince de Conti l'avoit toujours aimée avec passion, et lui en avoit laissé de grandes marques par son testament. C'étoit donc Madame la Princesse qui étoit l'appui et la consolation de Ma de Conti, qui avoit en elle toute confiance, qui versoit dans son sein toutes ses peines, mais ches qui, par son age, sa dévotion et son genrà de vie, elle ne pouvoit pas trouver d'amusément. La connoissance fulte avec Mademoiselle lui en procura par de petites parties à Paris et à Saint-Cloud, et l'amitie se liu telement entre elles qu'elle subsista depuis le mariage de Mes la duchesse de Berry, qui lui sut un gré infini de la joie qu'elle en eut, et qu'elle ne cacha point malgré le dépit public de Madaine la Duchesse et de ses filles, de M" la princesse de Conti sa tante, et de celui même que Madame la Princesse en voulut bien prendre, en quoi elle fut autorisée par Madaine sa mere, la seule princesse du sang qui en fut bien aise. Cela serra encore les liens de leur amitié, tellement que Me de Conti, qui ne paroissolt presque Jamais à Versailles, y venoit quelquefois pour Mee la duchesse de Herry, laquelle aussi lui donnoit souvent des rendezvous et des collations à Saint-Cloud.

Ces dispositions de la mere et de la fille firent naître la pensée à Marila duchesse d'Orléans de faire sonder Marila de Lonti, par Marila duchesse de Berry, sur le mariage d'une de Mesdemoiselles ses sœurs avec M. le prince de Contison frère, et si cela prenoit, de se servit d'elle aupres de Madame sa mère pour le faire reussir. M. le duc d'Or-

Lians approuva ce dessein. Pour moi je le trouvai hasardeux, parce qu'il me sembloit difficile d'obvier à tous les hasarde qui pouvoient instruire le Roi de ces démarches. et que, juloux au point où il l'étoit de disposer seul de tout dans sa famille, et parmi les princes du sang, nonsculement il romproit le mariage, mais disposé aussi mal qu'il l'étoit alors à l'égard de M. le duc d'Orléans et de Mes la duchesse de Berry, ils s'exposeroient tous aux suites de son mécontentement et du [de]plaisir qu'il auroit, et où il seroit poussé de reste à leur faire sentir qu'il ne faisoit pas bon traiter des mariages à son insu. Moe de Chartres, belle et bien faite, avoit alors quinze ans, mais elle étoit extrêmement bèque, et montroit déjà quelque goût pour se faire religieuse. Mis de Valois, parfaitement belle, mais plus grasse, en avoit treize, et on auroit laissé choisir entre les deux.

Mes réflexions n'arrêtèrent ni M. ni M™ la duchesse d'Orléans, à qui ces princesses commençoient à peser, et qui étoient auivies de trois autres. Me la duchesse de Berry parla à Saint-Cloud à Mile de Conti, qui parut ravie de la proposition et de ce qu'on s'adressoit à elle. Elle en rend t compte à Madame sa mere, qui goûte fort la chose. M'e de Conti, qui avoit promis un secret sans réserve, en fit confidence à Madame la Princesse. Elle avoit vingtcing ana. Elle se lassoit cruellement d'être tenue comme une petite fille dans l'enqui et les humeurs de l'hôtel de Conti, et elle n'y voyoit par son âge d'autre débouché que d'epouser Monsieur le Duc, à quoi l'aigreur extrême du proces de la succession de Monsieur le Prince ne disposoit pas Madame la Duchesse ni M™ la princesse de Conti. Elle avoit beaucoup d'esprit et de douceur, d'agrément et dinsinuation dans l'esprit. Elle avoit un beau visage; mais la taille, quoique assez grande, n'y repondoit

De cette confidence, il résulta que Madame la Princesse, qui avoit jusqu'alors fait des efforts inutiles pour porter ses enfants à s'accommoder sur la succession de Monsieur le Prince et à se raccommoder ensemble, ouvrit tout à coup les yeux à un moyen fort naturel auquel elle n'avoit point pensé jusque-là, qui fut un double mariage entre ses petits-enfants. De les y porter par elle-même, elle n'en pouvoit attendre aucun succès; mais elle pensa que le Roi, qui avoit taché aussi de les empêcher de plaider et de les raccommoder, et qui s'en étoit bien voulu entremettre plus d'une fois, pourroit être susceptible d'un expédient si convenable en lui-même, et qui portoit naturellement à éteindre les aigreurs et à engager un accommodement sur le testament de Monsieur le Prince, et que le Roi seroit d'autant plus porté à leur imposer pour faire faire le double mariage, qu'il seroit surement blessé d'apprendre, par une voie étrangère, qu'il y avoit des pourparlers tres-avancés d'un mariage de M. le prince de Conti avec une fille de M. le duc d'Orléans.

Je n'entreprendrai point de percer un mystère qui se passa tête à tête entre Mu de Conti et Madame la Princesse sa grand'mère. Ce qui est certain, c'est que les apparences ne parurent pas pour Me de Conti, qui trahit le secret qu'elle avoit promis. Madame la Princesse n'avoit jamais passé pour avoir de l'esprit ni de la resolution. Son état et sa vertu la faisoit respecter extérieurement dans sa famille; son peu de lumiere et de force l'y faisoient mépriser en effet; en sorte qu'avec des millions dont elle etoit maltresse absolue de disposer comme elle eût voulu par la nature des biens, et par les lois et les coutumes, elle ne laissa pas d'être toujours comptée pour rien, et de n'influer pas le moins du monde sur quoi que ce soit dans sa famille. Sa timidité étoit extrême avec le Roi: elle en avoit à l'égard de tout le monde, et de tous ses enfants. Monsieur le Prince l'avoit matée jusqu'à l'avoir abrutie, et la disposition naturelle y etoit entiere. Il est donc très-difficile d'imaginer qu'elle ait pris d'ellemême, et subitement, la vue d'un double mariage sûrement à faire malgré les mères veuves, et dans la plus vive aigreur l'une contre l'autre, qui de plus ne s'etoient

jamais almées; de rompre pour cela avec la mêma violence un mariage goûté et comme arrêté; et d'opérer tout cela par l'autorité absolue du Roi, sans nul autre instrument auprès de lui qu'elle-même; tandis que M<sup>m</sup> de Conti faisoit par là le plus grand mariage qu'elle pût espérer, et l'unique auquel son âge et sa naissance lui pussent permettre d'arriver, et d'espérer de ne passer pas le peste de sa jeunesse dans l'ennui et dans l'esclavage sous lequel alle se désespéroit.

La resolution prise par Nadame la Princesse d'aller parler au Roi, Mes de Conti se trouva bien embarrassée pour se tirer d'affaires avec Madame sa mère et avec Me la duchesse de Berry. Entre la résolution et l'exècution il n'y eut qu'un point, parce qu'il étoit à craindre que, les choses avancées autant qu'elles l'étoient entre M. et M. la duchesse d'Orléans et M. la princesse de Conti, ils n'en parlassent au Roi, et que, le mariage une fois agréé, il n'y eût plus de remède. Mim de Conti demanda dono un rendez-vous à Ma la duchesse de Berry à Saint-Cloud, pour chose fort pressée, pour le lendemain de son message, qu'elle n'envoya que tard. Toutes deux partirent de Versailles et de Paris pour Saint-Cloud, en même temps que Madame la Princesse pour Versailles, afin que celle-ci ne pût être gagnée de la main auprès du Rol par M. le duc d'Orièans averti.

Je ne sais comment M<sup>m</sup> de Conti tourna son discours à Saint-Cloud; mais il fallut bien avouer au moins qu'elle n'avoit pas gardé le secret qu'elle avoit promis, et par là tout au moins elle étoit cause de la résolution que Madame la Princesse avoit prise, et de la promptitude avec laquelle elle l'éxècutoit. Il n'en fallut pas davantage pour persuader à M<sup>m</sup> la duchesse de Berry que M<sup>m</sup> de Conti ne s'étoit servie de la confiance qu'elle avoit eus en elle que pour en profiter pour elle-même, en violant son sécret et en poussant Madame la Princesse à une démarche dont la force et la promptitude lui ressembloient si peu, et dont tout le fruit étoit pour M<sup>m</sup> de Conti. Elle ne lui cacha pas

ce qu'elle en pensoit, et la traita avec toute l'indignité et toute la hauteur qu'elle crut qu'elle méritoit. Les larmes de colère et de dépit allongèrent la visite plus que les discours. Jamais M<sup>\*\*</sup> la duchesse de Berry ne lui a pardonné, et s'est piquée jusqu'à la mort de lui faire sentir en toute occasion publique, car de particulières il n'y en eut plus entre elles, tout le poids de sa haine, de son mépris et de son rang. Elle rendit à M. et à M<sup>\*\*</sup> la duchesse d'Orléans ce qu'elle venoit d'apprendre. Tous trois comprirent aussitôt qu'il n'y avoit plus à compter sur leur mariage, et furent bien en peine du silence qu'ils en avoient gardé au Roi.

Madame la Princesse, tout en arrivant à Versailles, fit dire au Roi qu'elle le supplicit de lui marquer un moment où elle pût avoir l'honneur de lui rendre compte en particulier de quelque chose qui pressoit fort, et qui étoit très-important à sa famille. Le Roi ne la fit pas attendre, et la manda dans son cabinet. L'audience fut longue; je n'en dirai rien; mais, si on en ignora le detail, on sul bientôt que le Roi s'étolt fort offensé d'avoir appris un mariage arrêté dans sa famille, sans qu'aucune des parties lui en eut dit un mot, qu'il trouva que Madame la Princesse avoit raison d'être piquée de son côté du secret que lui en faisoit Madame sa file, et que sur le-champ le double mariage fut décidé. Le Roi desiroit d'autant plus ardemment de pouvoir remettre la paix dans cette famille, que l'aigreur y étoit parvenue au plus hant degre, parce qu'il prevoyoit sagement que M. du Maine y seroit toujours la partie foible, et que cette paix lui ctoit d'une plus grande importance que ne pouvoient être les biens qu'il tireroit par des arrêts.

Dans cette résolution bien arrêtee, il lava la tôte rudement dès le soir même à M. et à M. la duchesse d'Orléans, et à M. la duchesse de Berry, et leur defendit de penser davantage à un mariage qu'ils avoient osé nonseulement penser, mais fort avancer sans lui en avoir parlé, et su s'il l'auroit agreable. Ce même soir, il parla à

5

Madame la Duchesse en père, mais en maître qui veut être obéi sans réplique, sur le mariage de son fils avec Mus de Conti, et de sa fille atnée avec M. le prince de Conti, dont Madame la Duchesse fut d'autant plus étourdie qu'elle ignoroit parfaitement l'autre mariage si prêt à faire, et ce que Madame la Princesse étoit venue faire à Versailles. Mala princesse de Conti fut mandée à Paris. Le Roi la vit dans son cabinet, et frouva en elle la plus ferme resistance. Elle dit au Roi qu'il falloit que les proces fussent jugés avant qu'elle pût entendre à rien; que de plus on lui avoit fait d'autres propositions tres-convenables pour Mademoiselle sa fille, dans lesquelles elle étoit entrée; qu'enfin Mus de Bourbon n'avoit point de bien. La Roi discuta avec elle, il prit toutes sortes de tons, puis, voyant qu'il n'avançoit pas davantage, il parla en roi et en maître, et déclara à Ner la princesse de Conti qu'il vouloit le double mariage, qu'il le vouloit présentement, et qu'il les feroit tous deux malgré elle, si elle ne se rendoit pas à sa volonté, à la raison et à tous les ménagements qu'il vouloit bien avoir pour elle. Elle sortit en furia du cabinet du Roi, et s'en alla tout de suite à Paris, où elle se retrancha sur les difficultés, et où M" de Cont passa cruel.ement son temps jusqu'à son maringa.

M. le prince de Conti n'eut aucun tort dans le cours de cette affaire. Il étoit élevé dans la haine des Condés; il fut fâché de la rupture de son mariage avec une fille de M. le duc d'Orléans, et fâché aussi d'épouser celle de Madame la Duchesse, que cet établissement ne consola pas d'avoir, comme on l'a vu, manqué M. le duc de Berry, apres tant de soins, de nichées et de cabales, quoique la mère et la fille ne fussent pas insensibles au depit de M. et de M. et de M. la duchesse d'Orleans, et à celui de M. et de Berry, de se voir enlever avec hauteur pour elles le parti dont ils se tenoient assurés.

Malame la Princesse, ravie d'un si prompt et si entier aucces, se tint à Versailles à tout evénement, et vit le Roi

plusieurs fois tête à tête, pour rompre les difficultés dont Madame sa fille se hérissoit, et pour presser la conclusion. Le Roi lui envoya plusieurs fois Pontchartrain, qui par son ordre employa à la fin les menaces. Elles eurent leur effet, et on envoya à Rome pour les dispenses, tandis qu'on se mit à travailler aux contrats de mariage. La négociation fut fort courte. Le Roi voulut que ces mariages fussent faits et consommés avant que Monsieur le Duc et M. le prince de Conti partissent pour l'armée d'Allemagne. Il en coûts cinquent mille livres au Roi, qui donne toujours cent cinquante mille livres à chaque prince du sang qui se marie, et à chaque princesse du sang qui se marie, cent mille livres.

Enfin les deux flançailles se firent le samedi 8 juillet, sur le soir, dans le cabinet du Roi, par le cardinai de Rohan, revenu exprès de Strasbourg, où il ne faisoit que d'arriver. Madame la Duchesse et Ne la princesse de Conti n'y firent prier que les parents, mais jusqu'à un degré assez étendu. La foule ne laissa pas d'y être grande de tout ce qui ne l'avoit pas éte. Mile de Charolois et Mile de la Roche-sur-Yon porterent la queue de la mante des deux flancées. Le lendemain dimanche 3, le cardinal de Rohan dit la messe à midi dans la chapelle, en présence du Roi et de toute la cour, et il y maria les deux princes et les deux princesses, qui furent mis tous quatre sous le même poèle. Il n'y aut point de dîner ni de plaisirs. Le soir, toute la maison royale, tous les princes et princesses du sang, M. et Mer du Maine et leure deux fils, et M. le comte de Toulouse, souperent avec le Roi chez lui. R passa avec eux tous dans son cabinet, au sortir de table : et un quart d'heure après il descendit dans l'appartement de fen Monsieur le Prince, que Madame la Princesse avoit conservé entier, et qui étoit double. Les deux noces y couchèrent: le Roi donna la chemise aux deux mariés. et Me la duchesse de Berry aux deux mariées. Ce ne fut pas sans prodiguer à l'une des deux ses plus percants dédains. Le lendemain lundi, apres diner, le Roi retourna

au même appartement voir les deux mariées chacune sur son lit, où toute la cour abonda le reste de la journée. Dès le soir M. le prince de Conti entra après le souper dans le cabinet du Roi, jusqu'à son coucher, comme mari de sa petite-fille, privilége attaché uniquement à cette qualité. Monsieur le Duc avoit près de quatre ans moins que sa nouvelle épouse, et M. le prince de Conti deux moins que la sienne. De cette affaire M. la princesse de Conti demeura indignée contre sa fille, outrée contre Madame la Princesse, plus aigrie que jamais contre Madame la Duchesse, de plus en plus attachée à suivre les procès et à ne vouloir pour rien ouir parler d'aucun accommodement, et en amitié liée et publique avec M. et M. la duchesse de Berry.

Un mariage moins important fit aussi bien du désordre et de l'éclat. Ce fut celui de la fille ainée de M. de Monaco avec le fils ainé du comte de Roucy. M. de Monaco avoit, comme on l'a vu en son heu, épousé autrefois une fille de Monsieur le Grand, pour obtenir le rang de prince étranger. Il l'avoit eu; mais, des l'instant du mariage, son père et Monsieur le Grand s'étoient fort brouillés, comme on l'a vu aussi en même temps, et peu apres le mari et la femme avoient fort mal vécu ensemble. A la finelle avoit été emmenée à Monaco une première fois, d'où on a vu aussi qu'elle s'étoit tirée par la plus abominable calomnie contre son beau-père. Celui-ci étant mort quelques années après ambassadeur à Rome, son fils, qui prit le nom de prince de Monaco, y remena sa femme, et l'y tint avec lui bien des années. Le menage n'en fut pas plus concordant; la vie de Monaco, avec un mari qu'on n'aima jumais, etoit bien différente de la vivacité de la vie et des plaisirs de la cour, et de la maison ouverte et magnifique de Monsieur le Grand. Elle demeura même anclanciois scule pendant quelques courts voyages que M. de Monaco faisoit à Paris et a la cour.

Il n'avoit que des filles; il n'esperoit plus avoir d'en-



fants, et son unique frère étoit prêtre. Sa branche finissoit en eux, et le duché-pairie de Valentinois s'y éteignoit. Il chercha donc à faire un mariage pour sa fille ainée, qui plût au Roi, dont il se proposa d'obtenir la continuation de sa dignité pour sa fille, et le Roi ue s'y rendit pas difficile. Il lui promit une nouvelle érection avec le rang d'ancienneté de cette nouvelle date pour celui qui épouseroit sa fille ainée, et la permission de se demettre de son duché en sa faveur dès le moment du mariage pour que sa fille, qui depuis ce rang de prince étoit assise, ne se trouvât pas debout. Des que cela fut enfilé de la sorte. M. da Monaco représenta qu'encore qu'il ne pût espérer d'autres enfants, et que son âge et bien plus sa santé ne lui dût pas faire envisager de survivre à sa femme, ce cas néanmoins pouvoit arriver; qu'alors la grâce extraordinaire que le Roi lui accordoit lui deviendroit bien amere. parce qu'elle lui ôteroit le moyen de continuer sa dignité dans sa postérité en se remariant, et ayant un fils, cas même qui au fond seroit embarrassant pour son gendre par les regles du droit. Le Roi, qui avoit commence à le favoriser dans ses dispositions domestiques, voulut bien encore ajouter une grace bien plus singuliere. Il lui promit une clause dans l'érection nouvelle qui se feroit en faveur du gendre qu'il choisiroit, qu'avenant la mort de M™ de Monaco, un second mariage de M. de Monaco, et - qu'il en est un fils depuis le mariage de sa fille, ce fils lui succéderoit en la dignité et en l'ancienneté de son duché-pairle de Valentinois, et pour la postérité, auquel cas son gendre demeureroit sa vie durant due et pair. mais que sa dignité demeureroit éteinte en sa personne. et ne passeroit pas aux fils de son mariage avec sa fille. M. de Monaco, plus comblé qu'il n'avoit osé l'espérer, se mit à chercher pour sa fille un parti qui fat agréable au Roi, et qui lui convint à lui-même, et en fut d'autant plus pressé que ces grandes et insolites graces na pouvoient s'executer, ni même s'expédier, qu'en faisant actuellement le mariage de sa fille, et qu'il lui étoit

important de les faire consommer par celui qui les lui accordoit.

Le monde en fut bientôt informé, et ce fut à qui pourroit se faire duc et pair par ce mariage. Le comte de Roucy y pensa des premiers pour son fils. Le chancelier, à qui la mémoire de sa belle-fille étoit toujours infinimen chère, l'y servit de tout son pouvoir, MM. de la Rochefoucauld et de la Rocheguyon de même, il fit agir tous ses amis, et il gagna M. de Monaco. Le Roi ne voulut pas s'en mêler, mais témoigna approuver et avoir ce mariage trèsagréable. Pour venir au contrat, il fallut venir à Me de Monaco, parce qu'il falloit qu'elle y pariât, et que, par la disposition des affaires de M. de Monaco, on ne s'y pouvoit passer d'elle. Enragée comme elle étoit contre lui. c'en fut assez qu'il voulût ce mariage pour qu'elle refusat d'y consentir. La besoin qu'on eut d'elle dressa vers elle toutes les batteries, et rendit M. de Monaco complaisant. Elle eut peur d'être forcée par l'autorité de Monaieur le Grand. Elle sembla donc se radoucir et entrer en examen, tandis qu'elle travailla à le gagner. L'examen lui en fournit les moyens. On ne marie point ses enfants sans mettre papiers sur table. Le comte de Roucy avoit été toute sa vie un panier percè, la comtesse de Roucy noyée de dettes et de proces de sa maison. On vit donc de grandes terres, de grandes dettes, nul ordre, de grands embarras. et des gens qui avoient toujours vécu d'industrie, de crédit, et de faire ce qu'on appelle des affaires. D'un autre côté M. de Monace avoit des terres d'une grande étendue. Valentinois est immense, c'étoit son duché. Ni ce morceau ni Monaco ne pouvoient aller qu'à l'ainée; il y avoit beaucoup de dettes, quatre filles à pourvoir, et l'abbé de Monaco à partager, qui ne l'étoit pas encore. Mas de Monaco fit démontrer cela à sa famille, s'assura de son appui, et déclara apres que jamais elle ne consentiroit à un mariage qui, par l'état et la nature des biens et

i. Saint-Simon a terit fast, an subjoactif

des affaires de part et d'autre, se trouvoit impossible sans folie. L'argument étoit pressant et souffroit peu de réplique. Monsieur le Grand, avec sa hauteur et sa bruta-lité ordinaire, s'emporta à la cour; ses enfants, le maréchal de Villeroy, le secondérent : le vacarme fut tres-grand. M. de Monaco, de dépit, mit safike dans un couvent à Aix, avec défense de la laisser voir à sa mère, qui assurée de sa famille prit le temps que son mari s'en étoit alle se dissiper à Gênes, et arriva à Paris chez Monsieur le Grand.

Elle crut y régner comme du temps de sa nière, et nager comme autrefois dans les plaisirs de la cour. Elle y fut trompée. Nue d'Armagnac étoit devenue la maîtresse de la maison; elle se souvenoit des preférences continuelles que sa sœur lui avoit fait essuyer du temps de M™ d'Armagnac. Monsieur le Grand recut Mee de Monaco froidement, et tout d'abord lui déclara qu'une femme brouillée avec son mari, et qui pour cela venoit chez son perc, ne devoit pas en sortir un instant, ne faire sa cour au Roi que par devoir et rarement, ne faire aucune visite et n'en recevoir point, se contenter du grand monde qui abondoit chez lui, mais ne point jouer, ne point se parer, êtra très-uniment vétue et négligemment coiffee, et s'éloigner régulièrement de toutes parties et de tous plaisirs. Cette harangue fut moins une remontrance qu'un ordre trespositif, et d'un pere devant lequel tout trembloit dans sa famille. Mes de Monaco n'avoit ni équipage, ni domestique, ni un sou pour s'en donner. Son mari n'étoit pas pour lui laisser toucher quoi que ce fût, et Monsieur le Grand aussi peu d'humeur à lui donner plus que le couvert et la nourriture à sa table. Onze ans de séjour de suite à Monaco l'avoient changee à n'être pas connoissable; elle no put se le dissimuler à l'accueil qu'elle reçut à la cour, où elle ne sortit pas de l'appartement de son père. À y voir régner sa sœur, et y jouer le plus gros jeu

<sup>1.</sup> On pout hégiter, en lisant le manuscrit, entre abandoit et abordoit.

du monde. Elle fit rompre le mariage avec éclat, mais d'ailleurs elle ne fit que changer d'ennuis et de peines.

Nous verrons bientôt que Matignon en profita.

Un autre mariage se fit avec moins de bruit. Lo duc de Châtillon, plus qu'estropié d'une blessure au pied qui peu à peu lui avoit engourdi les nerfs et l'avoit rendu comme paralytique, se demit de son duché à son fils unique, qu'il fit appeler duc d'Olonne, et le maria à la fille unique et fort riche que Barbezieux avoit laissée de son premier mariage avec la sœur du duc d'Uzès, dont M; de Louvois fit magnifiquement la noce.

Il'y avoit cinq ans au plus que Pontchartrain avoit perdu une femme de tous points adorable, l'unique peut-être qui eût pu avoir la vertu, la raison, la conduite et l'incomparable patience de l'être de lui, et dont la considération, comme on l'a vu en son lieu, l'avoit soutenu et lui avoit sauvé sa place. Il s'étoit bientôt lassé de la co-médie forcée de sa douleur, et quoique il eût deux fils, il voulut absolument se remarier. Sa figure, hideuse et dégoûtante à l'excès, mais agreable et même charmante en comparaison de tout le reste, n'empêcha pas la séduction de l'éblouissement de sa place. Me de Verderonne, qui étoit riche, et qui étoit l'Aubépine comme ma mère, mais parente éloignée, en voulut bien.

Le chancelier, qui voyoit avec la dernière peine la facon dont je me conduisois à l'égard de son fils, se mit dans la tête un replâtrage pour le public, et d'exiger que j'allasse à la noce. Je m'écriai à la proposition. Il ne se rebuta point. Je m'adressai a la chanceliere qui là-dessus plus raisonnable que lui, essaya de le persuader : tout fut inutile. Il pria, pressa, conjura, se fâcha, prit le ton d'autorité qu'il avoit sur moi. Finalement nous capitulames. Je lui déclarai donc que la violence qu'il exerçoit sur moi par cette complaisance étoit une tyrannie; que je ne changerois pour son fils ni de disposition, ni de volonte, ni de projet; que je les lui réitérois même, moyennant quoi je ne voyois pas re qu'il y avoit à gagner pour



les uns ni pour les autres, à me trainer à une noce où, par le souvenir de sa première belle-fille, je ne pourrois être qu'affligé, et où, par ce qui s'étoit passé, il étoit bien difficile que son fils ne se trouvat fort embarrassé de ma présence, et moi au désespoir de la sienne. Je ne sais ce que le chancelier imagina, mais il me passa tout, pourvu que j'allasse à cette noce, que je visse par-ci par-la M. de Pontchartrain, c'est-à-dire que je ne fisse plus profession de ne point voir son fils, et de lui tourner le dos partout où je le rencontrois. Il voulut peut-être lui ôter un dégoût public fort nouveau à sa place, détourner par là les remarques journalières du monde, et ses raisonnements sur une conduite à laquelle le chancelier sembloit bien consentir, puisqu'elle n'avoit rien changé dans l'intimité. ni dans la continuité de notre commerce, et par conséquent aggraver les torts de son fils; s'il espéra, en ôtant cette rudesse extérieure, que le temps nous rapprocheroit, émousseroit ma haine, mes résolutions, mes projets, quoi qu'il en fût, je ne pus résister au chancelier.

Il n'osa exiger de Mer de Saint-Simon la même complaisance. La mémoire de sa chère cousine étoit trop avant dans son cœur pour lui permettre de voir une cérémonie qui la lui rappelleroit d'une manière si touchante. Elle ne put même répondre à tout ce que la nouvelle femme lui prodigua d'avances: la place qu'elle tenoit lui fut insupportable. Elle le lui avoua, et ne la vit presque point.

Pour moi, je fus donc à la noce comme on va à la potence. Elle fut faite à Pontchartrain avec un très-petit nombre de personnes. L'évêque de Chartres diocésain les maria. Le chancelier et la chancelière ne cessèrent d'y pleurer leur première belle-fille; ils ne s'en cacherent pas même. Les amis et les proches s'en contraignirent peu. Tout le domestique ne discontinua d'être en larmes. Ce qui s'y trouva du côté de M<sup>n</sup> de Verderonne demeura dans un sombre que les maussaderies du bel epoux ne rassérénèrent pas. Jamais je ne trouvai deux jours si longs en ma vie.

De si tristes noces font souvenir de la mort, et pénètrent de réflexions. Aussi apprit-on la mort d'une fille du maréchal de Villeroy, mariée à Lisbonne au comte de Prade en 1688, dont nous avons vu longtemps le fils logé, nourri et entretenu de tout très-noblement par le maréchal de Villeroy, avec lequel il fit quelques campagnes, et longtemps depuis la paix à Paris. Il s'appeloit J. de Souza, et il étoit troisième marquis das Minas, sixième comte de Prado<sup>1</sup>, huitième seigneur de Beriguel, gentilhomme de la chambre du roi de Portugal, conseiller de de guerre, mestre de camp général dans ses troupes, général de sa cavalerie, tous grands titres qui s'acquièrent promptement et ne sont pas grand'chose. L'entêtement du roi de Portugal pour la grandeur de la dignité de patriarche de Lisbonne, qu'il avoit obtenue du Pape pour le siège de cet archevêché, dont il fit un colosse, causa l'exildu comte de Prade et la confiscation du peu qu'il avoit, et le réduisit, de peur de pis pour sa personne, à se sauver de Portugal pour n'avoir pas voulu arrêter son carrosse devant celui du patriarche dans les rues de Lisbonne. C'est ce qui le fit venir à Paris. Sa paix faite enfin avec le roi de Portugal, il retourna à Lisbonne, où peu après il fut assassiné sortant d'une église, en septembre 1722°, par don J. de la Cueva et Mendoza. Il n'avoit qu'un seul fils, qu'il avoit perdu depuis quelques mois sans alliance, et il ne faisoit que de commencer à jouir de son bien. Il n'y avoit pas un an que son père étoit mort.

Ce père, qui s'appeloit le marquis des Minas, et avoit près de quatre-vingts ans, est celui qui a toujours commandé l'armée portugaise contre Philippe V, qui prit force places en Espagne, qu'il garda peu, entra même dans Madrid, qu'il ne put conserver, et qui commandoit

<sup>1.</sup> Saint-Simon écrit tantôt Frade, tantôt Prade.

<sup>2. 1922,</sup> au manuscrit

une aile de l'armée de l'archidue avec dix-huit bataillons portugais à la bataille d'Almanza, que le duc de Berwick gagna complétement, 25 avril 1707, et qui eut de ai grandes suites. Das Minas continua de servir en chef jusqu'à la paix. Il avoit été vice-roi du Brésil, président du conseil des lodes à son retonr, et successivement gouverneur de plusieurs provinces de Portugal. Son pere avoit eu un gouvernement de province, la présidence du conseil des Indes, l'ambassade de Rome. Il avoit été grand écuyer et grand maître des rois Jean IV et Alphonse VI. Il étoit la sixième génération directe et masculine de Roderic de Souza, bâtard de Martin-Alph. de Souza, fils de Pierre-Alph. de Souza, dont le père Alph.-Denis étoit bâtard d'Alphonse III, roi de Portugal, mort en 1279.

Ce fut une chose tres rare de voir encore une belle-fille de Charles IX bâtarde vivre jusqu'en cette année, dans laquelle elle mourut en ce temps-ci, de vieillesse et de misère. Elle s'appeloit Fr. de Nargonne. Elle étoit fille du baron de Mareuil, et avoit eu un frère page du duc d'Angoulème, bâtard de Charles IX. Il avoit épousé, en 1591, la fille sinée du dernier connétable de Montmorency à Pézenas, dont il ne lui resta qu'un fils qui ne le survécut que de trois ans, qui a été le dernier duc d'Angoulème. Le pere, veuf de la Montmorency en 1636, devint amoureux de la sœur de son page, et l'epousa en février 1644. C'étoit une grande femme parfaitement beile et bien faite encore quand je l'ai vue, qui avoit quelque chose de doux, mais de majestueux. Elle représentoit la dignité et la vertu, qui fut chez elle sans tache et sans ride en tout genre toute sa vie. M. d'Angoulème la laissa veuve sans enfants et fort mal pourvue, en 1650. Il avoit près de soixante-dix-huit ans. Son fils ne s'en mit pas fort en peine, qui mourut à la fin de 1653, à cinquante-sept ans; sa veuve encore moins, qui étoit la Guiche, fille du grand maître de l'artillerie, la même dont j'ai parlé au commencement de ces Mémoires, chez qui ma mere fut élevée et mariée, et qui mourut, en 1689, à quatre-vingtquatre ans. Elle ne pouvoit supporter une belle-mère, et si inférieure, après laquelle il falloit passer.

Cette belle-mère étoit donc fort pauvre et fort abandonnée dans un appartement d'un couvent de Sainte-Elisabeth à Paris, ou elle vivoit d'une pension du Roi de vingt mille livres et de fort peu d'autre chose. Elle venoit une fois ou deux l'année à la cour, où sa vertu et sa couduite la faisoit bien recevoir de tout le monde et du Roi avec distinction, mais sans avoir jamais participé à aucun des nouveaux honneurs comme la duchesse de Verneuil, sous prétexte que la bâtardise de son mari n'étoit pas des rois Bourbons. Les malheurs de la guerre, qui avoient porté tout à l'extrémité, auspendirent le payement des pensions. Mes d'Angoulème eut beau représenter qu'elle n'avoit au monde de subsistance que la sienne, le Roi ne fut point touché de la laisser mourir de faim, dont elle seroit très-réellement morte sans une vieille demoiselle qui lui étoit attachée depuis longtemps. et à elle, qui avoit un petit bien à douze ou guinze lieues de Paris. Elle l'y mena, ne pouvant plus payer son couvent ni sa nourriture, et elle a vécu plusieurs années chez cette demoiselle à ses dépens, et y est morte sans que le Roi, ni sea bâtards, ni les riches héritiers des deux dues d'Angoulème, aient pu l'ignorer, et sans qu'ils en aient eu la moindre bonte.

Un autre personnage singulier mourut en ce même temps à Paris, dans le sémmaire des Missions étrangères. Il étoit troisième fils du célebre Lyonne, ministre et secretaire d'État, et il étoit né à Rome en 1655, pendant l'ambassade de son père vers les princes d'Italie. Il n'avoit que seize ans quand il le perdit. Son frère, qui avoit la survivance du père, n'en put soutenir seul le poids. Il culbuta presque aussitôt, et cette famille tomba en désarroi malgré l'alliance du duc d'Estrées qui ne la put soutenir. La devotion et le désastre firent prendre à l'abbe de Lyonne le parti des missions d'Orient. Il fut sacré evêque un partibus de Rosalie. Il travailla plus de

vingt ans avec un grand zèle dans ces pays éloignés, et il acquit une grand connoissance des lettres et des sciences chinoises. Il revint en France avec les ambassadeurs de Siam, en 1686, et s'en retourna avec eux l'année suivante. De Siam il passa à la Chine, où it se brouilla fort avec les jésuites sur les cérémonies chinoises, ainsi que tous les autres missionnaires. Ces affaires-là le firent revenir à Rome en 1703, pour y soutenir la cause contre les jésuites. Il y demeura plusieurs années. Il revint de Rome à Paris, dans le séminaire des Missions étrangères, y travailler avec eux pour la même affaire, et il y mourut dans une vie fort retirée et fort appliquée, sans avoir quitté le dessein de retourner aux missions, qui lui avoit toujours fait conserver sa grande barbe.

L'abbé Regnier, secrétaire perpétuel de l'Académie françoise, mourut aussi, à plus de quatre-vingts ans. Il avoit un talent particulier pour les langues et la poésie, et il avoit fait quantité de vers françois, latins, espagnols et italiens. Il avoit passé presque toute sa vie dans l'hôtel de Crequy, et il étoit fort répandu et bien reçu dans les

meilleures compagnies.

Souliers, chevalier d'honneur de Madame, mourut aussi. C'étoit un Janson, fort bon homme, et que Me de Maintenon envoyoit quelquefois chercher les après-dinées à Marly, pour venir jouer au trictrac avec elle. Je ne sais comment cela s'étoit fait. Il étoit l'unique qui eût cette privance, mais il n'en tira aucun parti. Mortagne, qui étoit premier écuyer de Madame, passa à la charge de chevalier d'honneur, et il vendit celle de premier ecuyer à un arrière-Simiane, mais ce ne fut que quelque temps après, parce que le frere de Souliers, qui étoit en Provence, est d'abord la charge de chevalier d'honneur.

Le Roi fut si content de la confuite de Beauvau, évêque de Tournay, pendant et apres le siege de cette place, surtout de ce qu'il n'avoit pas voulu en demeurer évêque depuis la prise, qu'il lui donna l'archevêche de Toulouse, vacant par la mort du frère de Villacerf et de Saint-Pouange. Il passa depuis à Narbonne, et fut avec le marquis de Beauvau, son frère, de la promotion de l'ordre de 1724.

72

Les amusements étoient de plus en plus fréquents les soirs chez M<sup>\*\*</sup> de Maintenon, où rien ne pouvoit remplir le vide de la pauvre Dauphine. Le duc de Noailles qui, comme on l'a vu, y étoit devenu fort étranger, chercha à s'y raccrocher par une idylle dont il fit faire les paroles par Longepierre, sur la paix, et la musique par la Lande, maître de la musique de la chapelle. Le Roi la fit chanter plusieurs fois. C'étoit à Marly, où le voyage fut fort long.

Le duc de Shrewsbury, pressé de retourner en Angleterre, obtint ce qui ne s'étoit point fait encore pour aucun autre ambassadeur, ni autre ministre étranger, et il le regarda comme une grâce. Il vint seul, sans cortége et sans introducteur des ambassadeurs, à Marly, comme un courtisan, dîner chez Torcy, qui lui donna de la part du Roi son portrait enrichi de soixante mille livres de diamants. Il vit le Roi le matin en arrivant, et seul avec lui dans son cabinet, prit congé. Sa femme étoit venue le même jour dîner chez Mar la princesse de Conti, et l'après-dînee elle fut prendre aussi congé du Roi dans son cabinet, et tous deux s'en retournèrent le soir à Paris, d'où ils partirent, sans avoir pris d'autres congés.

## CHAPITRE V.

Siège de Landau, la garmson et come de Rayserslautern se rendent prisonnaires, Biron pero un bras à I milau, et en a le gouvernement. — Viliaus chevitire de la l'oison d'or, passe le Rhin; investit Fribourg — Carlina, de Boundon s'achemine des Pays-Bas à Rome. — Électeur de Baviere voit le Roi à Mirty. — Voyage de Fontainebleau par Pent-Bourg; l'électeur de baviere y vient passer quinze jours, et retourne à Compagne. — Ma lage du prince de Robecque et de la fille du comte d'holre; branche de Robecque de la maison de Montmorency. — Fortune du prince de Robecque en Espagne; se

niort, et son frère. — Branche de Solre de la maison de Croy; oragine de cette maison. — MM. de Solre sortis de la branche de Chimay. — Évêque de Cambray fait duc. — Chimère du fils ainé du dernier comte de Solre. — Branche d'Havrec de la maison de Croy sortie de la branche de Solre. — Éclat près d'arriver entre les ducs de la Rochefoucauld et moi, arrêté par le duc de Nouilles — Trois mille livres d'augmentation de pension à Saint-Heren; douze mille livres d'appointements à Bloin sur la Normandie pour le gouvernement de Coutances. — Comte de la Mothe rappelé; voit le Roi dans son cabinet. — Sage politique du Roi sur les emplois dans les provinces. — Naissance de l'infant don Ferdinand.

Besons fit le siège de Landau, où Villars vint une fois ou deux se promener et faire le général. Il commandoit l'armée qui couvroit le siège. La tranchée y fut ouverte la nuit du 24 au 25 juin. Pendant ce temps-là Dillon alla attaquer Kayserslautern. Six cents hommes et trente-sept officiers qui le defendaient sous un colonel, se rendirent prisonniers de guerre. Biron, lieutenant général, aujourd'hui duc et pair, et doyen des maréchaux de France, y perdit un bras à une grande sortie, et n'a pas servi depuis. Villars lit cependant force détachements au long et au large, et à son ordinaire ne s'oublia pas pour les contributions. Le 19 août on battit la chamade à Landau. On ne put convenir que le 20. Le prince Alex, de Wurtemberg, gouverneur, se rendit avec sa garnison prisonniere de guerre. Il en sortit quatre mille huit cents hommes, qui furent distribués en la haute Alsace, et le prince de Wurtemberg eut un congé de trois mois. Il resta douze cents blessés dans la place, où il ne se trouva plus que vingt milliers de poudre et soixante pièces de canon, la plupart hors de service. Lutteau, frere de la maréchale de Besons, apporta la prise au Roi, et Valory, frère de l'ingénieur qui avoit conduit les travaux du siège, en apporta le détail et trente-neuf drapeaux.

Villars eut en même temps la Toison, sans qu'on ait jamais su par où, et sans avoir en aucun rapport de guerre ni d'affaires avec l'Espagne. C'etoit un homme qui vouloit tout, et le plus impudent qu'il fût possible à se

vanter et à demander. La surprise de cette Toison fut universelle. Il passa le Rhin le 12 septembre, partie au Fort-Louis, partie sur le pont de Strasbourg. Il prit fort aisément les retranchements que les ennemie avoient faite près de Fribourg, et incontinent après il investit cette place.

Le cardinal de Bouillon, méprisé au dernier point dans tous les Pays-Bas, depuis l'étrange mariage qu'il avoit fait de sa nièce, et le procès perdu en conséquence contre la duchesse d'Aremberg, ne savoit plus où se tenir dans ces provinces, après avoir essayé et changé de divers séjours. Il s'étoit encore fait moquer de lui par l'air important qu'il avoit pris d'affecter de se tenir à portée d'Utrecht, comme si les affaires d'un aussi petit particulier que lui eussent pu y être traitées. Ce prétexte fini à sa confusion, il se retira chez l'évêque de Ruremonde, d'où, ne sachant plus que devenir, il s'achemina enfin à Rome par l'Allemagne et le Tyrol, à quatre ou cinq lieues par jour, et force séjours pour tuer le temps et allonger son voyage.

L'électeur de Bavière arriva de Compiègne en cette petite maison qu'il avoit empruntée à Suresne dans le même temps que le Roi apprit la prise de Landau qu'il lui manda par d'Antin. Il vint quelques jours après, sur le soir, à Mariy, ayant passé la journée à voir jouer les eaux à Versailles. Il fut quelque temps seul avec le Roi dans son cabinet, soupa chez d'Antin, joua au salon avant et après souper, avec M. et Maria duchesse de Berry, et s'en retourna à Suresne

Le mercredi 30 août, le Roi tint le conseil d'État à Marly, dina à son petit couvert, pais alla tout droit coucher a Petit-Bourg, chez d'Antin, et le lendemain à Fontainebleau. Il avoit dans son carrosse M<sup>20</sup> la duchesse de Berry nupres de lui, Madame la Duchesse, sa nouvelle belle-fille, et M<sup>100</sup> de Charolois au devant; M. le duc de Berry et la nouvelle princesse de Conti aux portieres; Madame, qui ctoit un peu incommodre, aima mieux aller

dans son carrosse. L'électeur de Bavière y arriva le samedi 9 septembre, dans le logement d'un concierge du jardin de Diane, qu'on lui avoit meublé tout aupres de celui de d'Antin, qui lui avoit fait accommoder une petite loge pour être incognite à la comédie, et y entrer et en sortir commodément quand il voudroit. D'Antin se chargea de lui donner à diner et à souper, et de lui fournir force joueurs chez lui des le matin, et toute la journée. Il fut à plusieurs chasses à cheval, et à plusieurs promenades du Roi autour du canal, où d'Antin le mena touiours dans son carrosse. Il avoit les soirs force dames à jouer chez lui, et alloit toujours chez Ma la duchesse de Berry les jours qu'il y avoit jeu chez elle. Il vit le Roi un quart d'heure seul dans son cabinet le mardi 26 septembre, après son lever, y prit congé de lui, et partit pour aller passer un jour dans une maison qu'il venoit d'acheter à Saint-Cloud, et de là retourner à Compiegne. Il ne vit le Roi dans son cabinet que cette scule fois à Fontainebleau.

La comtesse de Soire vint avec sa fille à Fontainebleau prendre congé du Roi pour mener sa fille en Espagne épouser le prince de Robecque et être dame du palais de la reine d'Espagne. Il ne sera pas inutite de s'arrêter un peu ici.

M. de Robecque étolt de la maison de Montmorency, d'une branche sortie du second fils de Louis de Montmorency, chef de la branche de Fosseux devenue depuis l'ainée de la maison de Montmorency, et de Marguerite de Wastines qui s'établit aux Pays-Bas. Ogier, ce pulné de Fosseux qui fit la branche de MM. de Robecque, ni son fils ne figurèrent point; son petit-fils figura fort peu, Louis, fils de ce dernier, encore moins; mais il ent par son mariage avec J. de Saint-Omer, les terres de Morbecque et de Robecque, et quelques autres, et par sa mere, dame d'honneur de la reine d'Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, fille d'Adrien III Villain, et de Marguerite Stavèle, dame d'Isenghien, la terre d'Esterres et quelques

6

autres. Esterres fut érigé en comté en 1611. Jean, son fils, servit beaucoup en Hongrie, eut la Toison d'or et le gouvernement d'Aire; il fut créd par Philippe IV prince de Robecque, ce qui ne donne que la dénomination et nul rang ni privilege, et marquis de Morbecque. Il avoit éponsé Magd. de Lens, et il mourut en 1631. Eugène, son fils, prince de Robecque, fut gendre du duc d'Arschol Ligne Aremberg, et beau père du comte de Brouny Spinola. Ce prince de Robecque eut la Toison d'or, et il commandoit dans Saint-Omer lorsque le Roi prit cette place en 1677. Il mourut en 1683. Son fils, Ph.-Marie, prince de Robecque, passa en 1678 au service de France, et mourut de maladie à Briançon en 1691, ayant un régiment. Il avoit épousé une fille du comte de Solre, chevalier de la Toison d'or, père du chevalier de l'ordre du Suint-Esprit, et d'Is.-Claire Villain, sœur du prince d'Isenghien, gendre du marechal d'Humieres, et pere du marèchal d'Isenghien. L'autre sœur du prince d'Isenghien, gendre du marechal d'Humieres, fut mariée en Espagne au duc de Monteillano!. Elle fut choisie par la princesse des Ursins dans sa première disgrâce pour être camareramayor dela Reine en sa place, qu'elle reprit à son retour, et l'aima et la protégea toujours depuis. Elle fut depuis camarera-mayor de la princesse des Asturies, fille de M. le duc d'Orléans, morte à Paris reine d'Espagne et Yeuve.

Ce prince de Robecque mort à Briançon laissa une fille religieuse et deux fils. L'alne, à l'occasion duquel cette descendance est traitée, porta le nom, sans rang ni distinction nulle part, comme ses peres, de prince de Robecque, le cadet celui de comte d'Esterres. Tous deux scrvirent en France: l'alné fut maréchal de camp. A la fin de 1709, il passa, avec l'agrément du Roi, en Espagne, pour s'y attacher. La duchesse de Monteillane étoit, comme on l'a vu, sœur de sa grand'mere, et le comte de Solre,



<sup>1.</sup> Salpt-Simon berit tantot Nonteillans, tantot Monteillang,

chévalier du Saint-Esprit, lieutenant général au service de France, étoit frère de sa mère. Ce comte de Solre avoit épousé une Bournonville, cousine germaine de la maréchale de Noailles, filles des deux frères, et fort liée avec elle. Le crédit de la maréchale de Noailles et celui de la duchesse de Monteillano aur M<sup>--</sup> des Ursins qui avoit fort connu et aimé aussi la comtesse de Solre dans les anciens temps qu'elle avoit passés à Paris, firent la fortune du prince de Robecque en Espagne. Il fut fait lieutenant général en arrivant, fort approché du roi d'Espagne, gentilhomme de la chambre bientôt après, grand d'Espagne de la première classe en avril de cette année, pour épouser Mue de Solre, sa cousine germaine, car le mariage en fut réglé dès lors, et on le verra en 1716 colonel du régiment des gardes wallones. Il eut aussi la Toison d'or, mais il mourut sans enfants, un mois après avoir eu les gardes wallones.

Son frère, le comte d'Esterres, eut le régiment de Normandie, et est devenu lieutenant général en France avec grande distinction. Le duc de Noailles l'envoya porter la nouvelle de la réduction de Girone, où il s'étoit signalé, au roi d'Espagne à Saragosse, en 1711, qui lui donna la Toison d'or. Il a dépuis succédé aux biens et à la grandessa de son frère, mais sans quitter la France. Il n'est pas temps d'en dire davantage sur lui. Venons maintenant aux comtes de Soire, qui est une branche de la maison Croy. On verra bientôt pourquoi je m'arrête à quelques remarques.

La plupart des grandes maisons ont des chimères, et ces chimères leur sont plus de mal que de bien Celle-ci a poussé la solie jusqu'à une généalogie qui la conduit de-puis Adam jusqu'à André II, roi de Hongrie<sup>1</sup>; et cette généalogie, bien écrite et bien enluminée, est étalée dans le château d'Havrec. Les armes d'Hongrie et les leurs sont les mêmes; de cela seul vient leur prétention de sortir des

<sup>1.</sup> Il y a blen ici de Hongrie, et un peu plus loin, d'Hongrie. Voyez tome III, p. 21 et note 1.

rois d'Hongrie sans pouvoir en montrer d'autres titres. Le maréchal de Besons pertoit celles de Suède, Les Bazins\* sont endore trop nouveaux pour sa rien conclure. S'ils s'élèvent, ils auront dans quelques siècles le même titre pour sortir des premiers rols de Suède que la maison de Croy pour venir de ceux d'Hongrie. Les ducs de Sully et de Montausier portoient les mêmes armes; jamais les Béthuses, ni les Samte-Maure n'ont imaginé sortir de la même souche. MM. de Hennin, comtes de Bossu, et depuis princes de Chimay, et MM. de Noailles, portent aussi les mêmes armes, sans avoir Imaginé d'être parents : les une des Pays-Bas, les autres de Limosin; et toutes ces mêmes armes se portent par tous en plein et sans alliance. Cosexemples ne nont pas rares, et ne sont rien moins que conduntte. De l'extrémité d'Adam et des rois d'Hongrie. on a pasté à celle de vouloir fixer au fameux Chièvres, gouverneur de Charles V. l'époque de l'élévation de la maison de Croy, qui est une autre absurdité, puisque son grand-père paternel fut grand maître de France en 1469. chevalier de la Toison d'or en 1475, et gendre d'Ant. de Lorraine, comte de Vaudemont; et son grand-père maternel étoit Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, de Brienne, et de Ligny, connétable de France. En voilà asses pour montrer le ridicule de cette calomate. Voyons maintenant quelle est la vérité sur cette maison.

La terre de Crouy ou Croy a donné l'origine, l'être et le nom à cette maison. Cette terre, qui se trouve nommée et écrite en ces deux façons, dont la dernière a prévalu, est située sous Perquigny, pres la rivière de Somme, et l'abhaye du Gard est bâtie dans les marais de Croy. Eustache seigneur de Pecquigny ou Picquigny, car es nom s'écrit aussi en ces deux manières, avoit la terre de Croy en 1068, et la fondation du chapitre de Pecquigny le prouve. Il étoit aussi vidame d'Amiens. Son petit-fila Gérard sire de Pecquigny et vidame d'Amiens, posséde it



L. Barin dtait le nom de famille dus Besons.

encore la terre de Croy et tous ses environs. Cela se prouve par la fondation qu'il fit de l'abbaye du Gard. Il la bătit sur le terroir de Croy, lui donna la moitié de ce village et des fermes voisines, et cela est de 1115. Enfin Gilles seigneur de Croy, qui est la premier de cette maison que l'on connoisse, est nommé homme lige d'Enguerrand vidame d'Amiens, dans un titre de l'abbaye du Gard de 42:5. Cela fait un gentilhomme le premier connu de sa ruce, et dans une antiquité fort ordinaire, qui a un trèsmédiocre fief dont il porte le nom, qui devient celui de sa postérité, et qui releve en plein d'un seigneur dont la grande seigneurie rend ce fiel fort petit, ainsi que le gentilhomme dont il est tout l'avoir, sans qu'on sache par oh il lui est venu. Mais il est vrai que la postérité de ce gentilhomme ne tarda pas à s'illustres, et qu'elle sut le bonheur de s'élever en tous genres à pas de géant. Tout y est petit et obscur jusqu'à Jacq. le sire de Croy, qui vivoit sans figure en 1287, qui épousa Marg, d'Araisnes, dont le fils, qu'on ne voit pourtant point figurer, et qui fut Jacq. Il sire de Croy et d'Arsisnes, épouse en 1318 M. de Pecquigny, fille du vidame d'Amiene. Cette alliance fut le premier grand pas. Guill. (" seigneur de Croy et d'Araisnes épousa, en 1354, Isabeau, fille et héritière d'André seigneur de Renti et de M. de Brimeu. Ce fut encore une autre illustration, jointe à une grande fortune de biens, qui fut estimée telle que toute la maison de Croy, qui en est sortie, a toujours constamment, et dans toutes ses branches jusqu'à sujourd'hui, écartelé ses armes, an deux et troisième de Renti. J. premier sire de Croy, de Renti, etc., fils de ce mariage, épousa Marg, de Craon, et fut tue en 1415 à la bataille d'Azincourt. Ce fut lui qui commença la grandeur de sa maison. Il fut chambellan du Roi et des deux derniers ducs de Bourgogne, et grand bouteiller de France. Ses sœurs furent bien marieus. Un de ses fils fit la branche de Chimay; et son fils ainé Antoine, dont il a été parlé d'avance, fut gendre d'Ant. de Lorraine, comte de Vaudemont. Il fut aire de

Croy, de Renti, de Beaurain, de Rosay, de Bar-sur-Aube; comte de Beaumont, de Porcean et de Guines. Il fut grand maître de France en 1462, puis chevalier de la Toison, fut surnommé le Grand, et mourut, 1475. Arschot lui vint par sa femme avec d'autres terres. Son second fils fit la branche de Rœux. Son ainé ne fut pas al heureux que lui; il épousa la fille du connétable de Saint-Paul, comme on l'a déjà dit, et fut père de deux fils qui ne figurèrent point, et d'un troisième qui fut le célèbre seigneur de Chièvres, gouverneur de Charles V. En voilà assez pour montrer quelle est la maison de Croy, qui a eu le bonheur d'être illustre en tout genre, en toutes ses branches, il est temps de nous ramener à celle de Soirs.

J, de Croy, second fils de J. sire de Croy et de Marg. de Craon, et frère du grand malire de France, figura fort dans les Pays-Bas, où il eut toute sa vie de grands emplois de guerre et de paix. Il fut chevalier de la Toison d'or, Charles, dernier duc de Bourgogne, érigea en sa fayeur en comté la terre de Chimay, qu'il avoit acquise du seigneur de Morceil. Il en porta le nom qui devint celui de sa branche. Il épousa une héritiere de Lalain; il ent beascoup d'enfants, il n'y eut que les trois premiers qui figurèrent et beaucoup. L'ainé seul de tous continua la postérité. Le second fut évêque de Cambray, et ce fut lui qui le premier fut évêque et duc de Cambray, par lettres de l'empereur Maximilien 1", de 1510, titre sans nul rang, et de pure décoration des lors et toujours depuis. Ph. de Croy, comte de Chimay, l'ainé de tant d'enfants, figuragrandement toute sa vie, maria de même ses filles et ses fils, qu'il eut de Walpurge de Mœurs, et mourut en 1482. De ses trois fils le second n'eut point de postérité; le troisième fit la branche de Solre, ou on va revenir. L'ainé, qui figura presque autant que son pere, fit un très-grand mariage; il épousa en 1495 Louise d'Albret, vicomtesse de Limoges, dame d'Avesnes et de Landrecies; sœur de Jean d'Albret, roi de Navarre; fille d'Alain dit le Grand, sire d'Albret, comte de Cavre, de Dreux, de Penthièvre

et de Périgord, et de Fr. de Bretagne. Il mourut en 1527, et ne laissa que deux filles, dont l'alnée reporta ce grand héritage dans sa maison par son mariage avec Ph. Il sire de Croy, premier duc d'Arschot; et l'autre, qui ne laissa pas d'être fort riche, éponsa Ch. comte de Lalain. Leur peré avoit été créé prince de Chimay en 1486, par l'empereur Maximilien I", litre d'honneur sans aucun rang.

Ant. de Croy, frère pulné de ce premier prince de Chimay, fit la branche de Soire. Il porta le nom de seigneur de Sempy, servit Maximilien J., eut la Toison d'or et le gouvernement du Quesnoy, et fut gendre de Jacq. de Luxembourg, marquis de Richebourg, Jacq., son fils, ne figura point, quoique chevalier de la Toison d'or. Il épousa Yolande, fille alnée de Ph. de Lannoy, chevalier de la Tolson d'er, dont il eut les terres de Motembais. et de Solre qui donna le nom à sa branche. Ph. son fils alla en Espagne, où il fut créé comte de Solre en 1591. Il fut aussi chevalier de la Toison d'or, capitaine de la garde du roi d'Espagne à Bruxelles, grand écuyer et conseiller d'État des archiducs, et grand bailli de Tournay, il mourut au commencement de 1612. il fut marié trois fois : d'Anne de Beaufort en Artois, il eut J. de Croy, comte de Solre, son fils ainé, qui continua la branche; d'Anne de Croy, dame de Renti, un ills qui fut chef des finances des Pays-Bas, gouverneur de Tournay, en faveur duquel Philippe IV érigea la terre d'Havrec en duché en 1627. dont il avoit épouse l'héritiere, qui étoit aussi Croy, mourut en 1640, et ne laissa que des filles; de l'héritiere de Coucy, veuve d'un Mailly, que le premier comte de Solre épousa en troisièmes noces, il ne laissa qu'un fils, qui fit la branche des dues d'Havrec.

J. de Croy, quatrième de cette branche, et second comte de Soire, oncle paternel du premier duc d'Il ivice qui n'eut point de suite, et fiere aine de celui qui fit la

<sup>1</sup> Saint-Simon a écrit et, pour de,

branche des duca d'Havrec, fut chevalier de la Toison d'or, capitaine de la garde espagnole, du conseil de Flandres, gentilhomme de la chambre du roi d'Espagne, et mourut à Madrid en 1640. J. de Lalain, sa femme, lui apporta Renti, qu'elle eut de sa mère, qui étoit Croy, et de son père la terre et ville de Condé, qui est devenue uné des bonnes places du Roi, mais dont la seigneurie est demeurée aux comtes de Solre. Son fils, troisième comte de Soire, fut chevalier de la Toison d'or comme son père, son grand-père, son aïoul, et son trisaïeul chef de cette branche, figura peu- ou point, se tint aux Pays-Bas. C'est celui dont on a parlé par avance, qui épousa la Villain Isenghien, dont il a su le comte de Solre qui épousa la Bournonville, prit le service de France, fut chevalier du Saint-Esprit en 1688 le cinquante-neuvième de la promotion, c'est-à-dire après vingt-sept gentilshommes, et en ayant onze apres lui. Il est mort à Paris en 1718, lieutenant général et gouverneur de Roye, Péronne et Montdidier, à soixante-dix-sept ans. C'est lui dont la femme viut prendre congé à Fontainebleau avec leur fille pour la mener épouser le prince de Robecque en Espagne, commo on l'a vu d'abord, à l'occasion de quoi cette disgression a été faite. Mue de Solre étoit cousine germaine du prince de Robecque, dont la mere étoit sœur du comte de Soire. Outre cette fille il eut deux fils : l'ainé porta le nom de comte de Croy; le cadet, de comte de Besufort, qui succeda au régiment du chevalier de Solre son frère, tué à la bataille de Malplaquet, et qui, lassé longtemps après de n'avancer pas assez dans le service de France, est passé en Espagne. Or voici pourquoi la disgression.

Le comte de Croy, fils ainé du dernier comte de Soire, chevaiter du Saint-Esprit, etoit un homme fort singulier. Il voulut profiter de la simplicité et du peu d'esprit de son pere pour devenir le maître dans la famille. Sa mère, qui étoit une femme d'esprit, et volontiers d'intrigue, he s'accommoda pas de ce projet; ils luttèrent longtemps

l'un contre l'autre, jusqu'à ce que le fils sut si bien gagner et gouverner son père qu'il le brouilla avec sa mère. Les éclats domestiques percèrent, les parents et les amis s'en mélérent et v échouèrent. La comtesse de Soire, maltraitée au dernier point, voulut se séparer; la conjoncture du mariage de sa fille se présenta. Elle n'étoit plus Jeune, avoit toujours été laide, elle avoit perdu l'espérance de s'établir. Sa mère l'avoit toujours nimée avec passion, et réciproque. Elle saisit une occasion si naturelle de séparation sans éclat, et mens sa fille en Espagne, dans la résolution, qu'elle a tenue, d'y vivre avec elle et de n'en revenir jamais. Après son départ, son fils demeura le mattre absolu. Il fut lieutenant général en 1718, un mois avant la mort de son père, après laquelle il se fit appeler le prince de Croy; et il épousa une fille du comte de Milandon, du côté de Liège, vers l'Allemagne, qu'il infatua de sa nouvelle chimère.

On n'est prince que par être de maison actuellement souveraine. On vient de voir l'origine de la maison de Croy fort éloignée de cette extraction. Aucun de cette maison n'a pretendu l'être; et s'il y a en un ou deux princes de l'Empire, ce n'a pas été d'origine, c'a été par crection des empereurs; ce n'a pas été même dans la brancha de Solre; et ces princes des empereurs n'ont aucun rang en France, ni ailleurs que chez l'Empereur. et encore fort court, et en Allemagne. J'ai vu sans cesse la comtesse de Soire et sa fille debout au souper, à la toilette et dans tous les lieux où les duchesses et les princesses sont assises. Le comte de Solre n'imagina pas de faire la moindre difficulté de prendre l'ordre parmi et fort audessous du milieu des gentilshommes, et de se trouver toute sa vie parmi eux à toutes les cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit. Rien de tout cela ne put balancer la fantaisie de ce premier prince de sa race. Il se retira dans ses terres: sa femme avec ses nouvelles prétentions n'en sortit point. Ils s'y amusèrent à épargner et à plaider, à faire les princes dans leur maison sans y voir personne :

et ce fondateur de princerie mourut chez lui à Condé à la fin de 1723, à quarante-sept ans, fort mai avec son frère. qui vouloit son bien, et point du tout être prince. La femme, avec un fils presque en nourrice, demoura veuve chez elle, fit appeler cet enfant le prince de Croy, et vint enfin avec lui à Paris quand il fut d'âge à l'établir. Elle ne mit pas en doute d'être assise; il est vrai aussi qu'op pe mit pas en doute que cela ne se devoit pas. Elle jeta feu et flammes, elle intrigua, elle n'alla point à la cour, mais elle fit tant de bruit que le cardinal Fleury donna d'emblée un régiment à son fils. Elle l'a depuis marié à une fille du duc d'Harcourt, et leur tabouret est encore à venir : mais il viendra tôt ou tard, dans un pays de confusion, et où. comme que ce soit, il n'y a qu'à prétendre, être audacieux, impudent, et ne quitter point prise. Puisque j'en ai tant dit sur la maison de Croy, voyons la branche d'Havrec, qui vient d'achever de s'établir en France.

Ph.-Fr. de Croy, qui a fait la branche des ducs d'Havrec, fut fils unique du troisieme mariage du premier comte de Solre avec la veuve de Louis de Mailly, seigneur de Rumesnil, fille ainée et héritiere de Jacq. Il de Coucy. seigneur de Vervins. Il épousa M.-Claire de Croy, unique héritiere de la branche des marquis d'Havrec, qui étoit veuve de son frère, que Philippe IV, comme on l'a dit, fit duc d'Havrec en 1627, et qui ne laissa que trois filles marièes, et un fils unique qui se fit carme, et mourut nomhié à l'évêché de Gand. Ph.-Fr. de Croy devint donc duc d'Havrec par ce mariage, et fut chef de la branche des dues d'Havrec. Il fut fait grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'or, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny, et chef des finances des Pays-Bas. Il mourat à Bruxelles en 1650. Il ne laissa qu'un fils qui eut la Toison, et fut fait prince et maréchal de l'Empire je ne sais par où, et mourut à Bruxelles en 1694. Il avoit épousé en 1668 la fille et héritiere d'Alex, d'Halluyn, seigneur de Wanty pres d'Amiens, et de plusieurs aufres terres. Elle a vécu fort vicille, at est demeurée seule et la dernière de la maison d'Halluyn. Je l'ai vue plusieurs fois à Paris venir voir ma mere. Elle p'aloit point à la cour parce qu'elle n'avoit point de rang; les princes de l'Empire n'en ont aucun en France, et les grands d'Espagne n'y en avoient point encore. Elle n'eut que deux fils qu. vécurent, et des filles. L'aîné des fils s'avança au service de Philippe V; il fut lieutenant géneral et colonel du régiment des gardes wallones, à la tête duquel il fut tué en héros à la bataille de Saragosse, que les ennemis gagnèrent en septembre 1710; il n'étoit point marié. Son frère lui succéda au titre de dus d'Havrec, à la grandesse, et au régiment des gardes wallones. La princesse des Ursins lui fit épouser la fille de sa sœur, la duchesse Lanti, qu'elle fit venir en Espagne, et qu'elle fit dame du palais. Quelque temps après la disgrâce de Me des Ursins, on voulut faire quelques changements considérables dans les gardes wallones, fort desagréables à ce régiment; le duc d'Havrec s'y opposa avec tant d'opiniatreté que le régiment lui fut ôté, et donné au prince de Robecque, comme on a vu ci-devant, Comme il étoit adore dans ce régiment, le marquis de Lavere, frère du prince de Chimay qui en étoit lieutenant-colonel, et heutenant général dans les troupes d'Espagne, quitta avec tonte la tête et dans le reste tout ce qu'il y avoit de meilleur. Le duc d'Havrec revint en France avec sa femme, qui perdit sa place de dame du palais. Ils se retirèrent dans leurs terres de Picardie, où le duc d'Havres mourut sans avoir paru à la cour ni dans le monde. Sa veuve s'appliqua fort A raccommoder les affaires de cette famille, qui étoient fort délabrées. Elle est sœur du prince de Lanti, que Mar des Uraina avoit fait grand d'Espagne par un mariage à Madrid, et du cardinal Lanti, qui vient d'être promu fort leune, et qui vit à Rome. Elle a marie ses deux fils, l'ainé à une fille du marechal de M nimorency; l'autre en

f. Co mot de est bien au manuscrit.

Espagne à la fille unique de son frère, qui le fait grand d'Espagne, et où il s'est allé établir. Le duc d'Havrec a un régiment, jouit ici de son rang de grand d'Espagne, et n'a jamais eu, non plus que son père ni sa mère, les chimères de princeries de son cousin le prétendu prince de Croy.

Peu de temps après que le Roi fut à Fontainebleau, l'appris qu'il paroissoit sous le manteau un mémoire de M. de la Rochefoucauld our sa prétention d'ancienneté contre moi, où l'avocat s'étoit, faute de meilleures raisons, a laissé aller à quelques impertinences; et j'en fus assuré par une copie qui me tomba entre les mains. J'y fia sur-le-champ une réponse, où je ne ménageai rien de tout ce [que] jusqu'alors j'avois couvert avec tant de peine, et où d'ailleurs je p'épargnai pas qui m'attaquoit. Le duc de Noailles, que je voyois fort familierement alors, me surprit avec cette pièce entre les mains. Il fut effrayé de son tissu. Il me conjura de ne la pas répandre, et d'attendre qu'il eut parle au duc de la Rocheguyon. Il revint promptement m'assurer que M. de la Rocheguyon désavouoit la piece dont j'avois lieu de me plaindre, qu'il retireroit tout ce qui en avoit paru, et qu'il la supprimeroit de façon qu'on ne la verroit jamais, pouvu que je voulusse bien aussi aupprimer ma réponse. Je dis au duc de Nouilles que je ne cherchois point querelle dans cette affaire, comme il n'y avoit que trop paru dans toute ma conduite; mais qu'il ne falloit pas croire aussi que ce fût par manque de moyens, de hauteur et de courage; qu'il paroîtroit quelques copies de ma réponse, comme il en avoit paru du memoire auquel elle répondoit; et que, si le mémoire disparoissoit, comme il m'en portoit parole, je ne répandreis pas davantage de reponses, et prendrois pour bons tous les compliments et les protestations dont il étoit tharga; sinon que je ne m'entendois point aux subterfuces: et que, de bouche et par écrit, je ne ménagerois

<sup>1.</sup> Saint-Simon a répeté ser les mots l'éleit.

rien, et tâcherois, en procédés et en choses, de faire durement repentir qui m'attaquoit lorsque j'avois le moins lieu de m'y attendre. En effet, je parlai, et je distribuai, quelques exemplaires de ma réponse. Tout aussitôt le mémoire désavoué disparut à Paris et à la cour, où presque personne ne l'avoit vu. Le duc de Noailles, et après lui le duc de Villeroy, et le duc de la Rocheguyon ensuite, m'accablèrent de civilités et de protestations, moi de réponses un peu froides, et il ne fut plus question d'écrits. Cela ne laissa pas de faire du bruit, que le Roi voulut ignorer, qui même ne songea pas alors à décider cette question de préséance jugée par l'édit de 1711, mais que les cris de M. de la Rochefoucauld l'avoient forcé à lui accorder de se la faire rapporter de nouveau, et à la juger comme si elle n'eût pas été décidée.

Le Roi donna trois mille livres d'augmentation de pension à Saint-Herem, gouverneur et capitaine de Fontainebleau, qui en avoit dejà une pareille, pour qu'il eût six mille livres de pension, comme avoit son père. En même temps il chargea la province de Normandie de douze mille [livres] d'appointements pour le gouvernement de Coutances, en faveur de Bloin, un de ses premiers valets de chambre, à qui il avoit donné le haras de Normandie qu'avoit Monseigneur. Il est vrai que, pour un valet qui avoit d'autres pensions, et avec elles la pécunieuse intendance de Versailles et de Marly, c'étoit peu que le double d'un seigneur fort mal dans ses affaires.

Le comte de la Mothe étoit demeuré exilé depuis sa reddition de Gand. Il fit tant agir aupres du Roi qu'il eut permission de venir le saluer à Fontainebleau, et d'entrer même dans son cabinet, où il voulut entrer en quelque justification. Le Roi lui dit assez froidement qu'il la tenoit pour faite et qu'il étoit content de lui. Avec cela il sortit du cabinet, et son affaire fut finie. Il parut apres à la cour

2, 1641, an manuscrit

<sup>1.</sup> Il y a au manuscrit questione, au pluriei.

et dans le monde en liberté, mais sans aucune marque de bienveillance tant que le Roi vécut.

88

Je ferai mention ici d'une bagatelle pour montrer combien le Roi, qui avoit éte élevé parmi les troubles, et qui y avoit pris quelques bonnes maximes de gouvernement, s'en départoit difficilement. Le petit gouvernement d'Alais, en Languedoc, vaqua; il le donna à Baudoin qu'il estimoit, et qui avoit été lieutenant-colonel du régiment de Vendôme. On peut juger que M. du Maine, gouverneur de Languedoc, y avoit influé, et pour un officier qui avoit été attaché à M. de Vendôme. Peu de temps après, je ne sais comment il arriva que le Roi sut que Baudoin étoit de Languedoc; aussitôt il lui fit dire de rendre le brevet de ce petit gouvernement, avec promesse d'avoir soin de lui en donner un autre; et donna le gouvernement d'Alais à d'Iverny, brigadier d'infanterie, qui n'étoit point de ce pays-là.

La reine d'Espagne accoucha pour la dernière fois d'un quatrieme prince. Il eut pour parrain et marraine le roi et la reine de Sicile, ses afeuls maternels, et fut nommé Ferdinand. Il est devenu prince des Asturies par la mort de tous les princes ses ainés. Il a épousé la fille du roi de Portugal et de la sœur des empereurs Joseph et Charles, derniers de la maison d'Autriche, dont il n'a point d'enfants. Il naquit à Madrid le 23 septembre de cette année, et y fut proclamé et juré aux cortes de 1724 successeur de la monarchie des Espagnes.

## CHAPITRE VI.

Constitution Unigenitus filmiquée et subitement publiés à Rome; soulevement general difficient airète. — Soulèvement général contre la constitution à son arrivée en France. — Singulières conversat les entre le P. let ler et moi sur la forme de faire recevoir la constitution, et sur e le-même. Retour par Petit-Bourg de Fontamebleau à Versailles. — Éti ange tête à-tête sur la constitution entre le P. Techer et moi, qui me jette en un sproposito énorme.

Aubanton et Fabron: étoient cependant venus à bout de leur ténébreux ouvrage, sans qu'aucun tiers eût su ce qui se faisoit par eux, sinon en gros qu'on travailloit à une constitution pour l'affaire de France. La piece fut mise avec le nième secret dans l'état de perfection que le P. Tellier l'avoit commandée. Tout y brilloit, excepté la vérité. L'art et l'audace y étoient sur le trône, et toules les vues qu'on s'y étoit proposees s'y trouverent plus que parfaitement remplies. L'art s'y étoit épuisé, l'audace y surpassoit celle de tous les siècles, puisqu'elle alla jusqu'à condamner en propres termes des textes exprès de saint Paul, que tous les siècles depuis Jésus-Christ avoient respectés comme les oracles du Saint-Paprit même, sans en excepter aucun hérétique, qui se sont au moins contentés de délourner les passages de l'Écriture à des sens etrangers et forcés, mais qui n'ont jamuis osé aller jusqu'à les rejeter ni à les condamner. C'est ce que cette constitution eut au-dessus d'eux; et ce qu'elle v eut de commun fut le mépris et la condamnation expresse de saint Augustin et des autres Pères, dont la doctrine a toujours éte adoptée par les papes, par les conciles généraux, par toute l'Eglise comme la sienne propre.

L'inconvenient étoit un peu fort, mais tout à fait indispensable pour le but auquel on tendoit. Les deux auteurs de la pièce le sentirent. Ils n'espererent pas de la faire passer aux cardinaux, qu'une nouveauté si étonnante révolteroit, ni en particulier au cardinal de la Trémoille sur les maximes ultramontaines absolument nécessaires pour gagner Rome par un intérêt si cher. Aubanton avoit fourni l'adresse; ce fut à Fabroni à se charger de l'impudence. Ils enfermerent des imprimeurs, tirèrent ce qu'ils voulurent d'exemplaires, garderent les planches et les imprimeurs tant que le secret leur fut important, puis ils allerent trouver le Pape, auquel ils en firent une rapide lecture.

Elle ne put l'être assez pour que Clément ne fût pas frappé de la condamnation des terres formels de saint

Paul, de saint Augustin, des autres Pères. Il se récria. Fabroni insista pour achever la lecture qu'Aubanton en faisoit modestement. Le Pape voulut garder la pièce pour la relire à son aise, et y faire ses corrections. Fabroni le traita comme autrefois. Il étourdit le Pape et le malmena. Clément crut au moins s'en tirer de biais, en représentant à Fabroni le danger d'exposer à l'examen des cardinaux une censure expresse des termes formels de saint Paul, dont il n'y avoit point d'exemple dans l'Église, et même de saint Augustin, dans une matière où elle avoit adopté sa doctrine pour sienne. Mais cela n'arrêta point Fabroni, qui lui répondit qu'il seroit plaisant de donner son ouvrage à des reviseurs; et qu'il ne se laisseroit point mettre sur la sellette, ni la Pape, sous le nonduquel l'ouvrage étoit fait, et qui le prononçoit y parlant et y décidant lui-même. Clément dit qu'il étoit engagé de parole, au cardinal de la Trémoille en particulier, de ne rien donner la-dessus que de concert avec lui; et qu'il avoit solennellement promis au sacré collège que la pièce ne verroit pas le jour qu'ils ne l'eussent examinée par petites congrégations les uns avec les autres, et que conformément à l'avis du plus grand nombre d'entre eux. Fabroni s'emporta de colère, traita le Pape de foible et qui se rendoit un petit garçon, lui soutint la constitution belle et bonne, toute telle qu'il la falloit, et que, si il avoit fait la sottise de donner cette parole, il ne falloit pas la combler en la tenant, laisse le Pape éperdu, sort, et de ce pas l'envoie afficher par tous les lieux publics où on a coutume d'afficher et de publier les bulles et les constitutions nonvellement faites à Rome.

Ce coup fit un grand bruit parmi les cardinaux, qui se virent joués et moqués par un manquement de parole si complet et si peu attendu. Ils s'assemblerent par troupes les uns chez les autres, et leurs plaintes les plus fortes y furent promptement résolues. Les chefs d'ordres, et les plus considerables d'entre les autres, allèrent par huit, par dix, par six, trouver le Pape, à qui ils témoignèrent

l'étonnement d'un manquement de parole sessi éclatant, et d'une parole si solemnellement sortie de sa bouche; et leur scandale de voir émanér une constitution doctrinale et de jugement en première instance dans Rome, sans avoir été consultés, comme l'emge leur droit, leur pourpre, leur qualité d'assesseure et de conseillers nécessaires, sur des matières de cette importance et de cette qualité. Le Pape confus nesut que leur répondre. Il protesta que la publication s'étoit faite à son insu; et les pays de compliments, d'excuses et de larmes qu'il avoit fort à commandement.

Cola n'apaisa point le bruit. Les cardinaux prétendirent revenir à l'examen, et à soutenir leur dignité violée. Casoni, Davia, quelques autres de la première considération pour lour savoir ou pour les affaires du'ils avoient manière, trouvèrent la substance de la chose plus intolérable entore que le procédé. Ils allèrent réprésenter au Pape que su constitution renversort la doctrine de l'Église reçue de tous les siècles, celle de saint Augustin et d'autres Pères adoptée pour telle par les conciles généraux et par tous les papes jusqu'à lui; que jamais les hérétiques même n'avoient osé attenter à condamner expressément des textes formels de l'Écriture; et qu'il étoit le premier qui depuis Jésus-Christ sût ébranté les fondements les plus incontestables de la religion, en condaminant des propositione mot pour mot de saint Paul. Que fat devenue la constitution en France, et les projets si avancés du P. Tallier, si elle côt avorté dans Rome presque avant que de naître? Aussi fut-ce le chef-d'œuvre de l'art, de l'argant, des souplesses des jésuites et des leurs, de parer un coup si funeste. Le cardinal Albane et les créatures du Pape les plus attachées à lui s'employèrent par i degrés pour des tempéraments qu'en effet ils ne vouloient pas admottre, mais en leurrer pour émousser le premier feu ; et pour ne nous pas trop arrêter à Rome, le grand intérêdes cardinaux de ne nas au désunir du Pans, celui de son-

## S. On lit of de au manuscrit.

SALET-SIMOR, L.

7

infaillibilité qui rejailit si utilement sur sux, celui des maximes ultramontaines les plus fortes et les plus habilement insérées dans la constitution, apsisèrent enfin les ignorants et les politiques, qui eux-mêmes devinrent un frein à ceux qui dans le sacré collége, dans la prélature et dans les emplois réguliers, saisis par leur lumière et guidés par leur conscience, voulurent s'opposer à la constitution, et demeurèrent enfin réduits à la détester presque en silence.

Le même jour qu'elle sut affichée dans Rome, elle sut envoyée au P. Tellier, par un courrier secret qui prévipt de pen de jours celui qui l'apporta au nonce, qui la recut à Fontainebleau, le lundi 2 octobre, et la présenta au Roi le lendemain matin dans son cabinet, en audience particulière. Il fit au Roi un beau discours en italien, auquel le Roi, qui l'entendoit, et que le P. Tellier avoit en le temps de préparer, répondit en françois le plus favorablement du monde. On remarqua qu'il y avoit une grande promenade ordonnée autour du canal pour l'apres-dinée, et qu'il n'y en eut point, parce que le Roi travailla sur cette affaire, seul, avec Voysin, jusqu'à six heures du soir. Le P. Tellier, pour sonder les esprits, avoit lâché quelques exemplaires de la constitution avant que le nonce la portat au Roi. Il avoit mandé le premier président et le parquet, qui, des le 1e octobre, alarmés des maximes ultramontaines dont la constitution étoit remplie, vincent présenter un mémoire au Roi.

Elle eut en France le même sort qu'elle avoit essuyé à Rome; le cri fut universel. Le cardinal de Rohan declara qu'elle ne pouvoit être reçue, et Bissy même protesta contre elle; les uns indignés de sa naissance des plus épaisses ténèbres, les autres de la proposition touchant l'excommunication qui rendoit le Pape maître obliquement de toutes les couronnes; les uns choques de la condamnation de la doctrine et des passages de saint Augustin et des autres Peres; tous effrayés de celles des paroles

L. Co mot est bien au pluriel



même de saint Paul; il n'y eut pas deux avis dans les premiers huit jours. Le cardinal de la Trémoille à qui le Pape avoit en particulier manque de parole, comme il en avoit manqué à tout le sacré collège, et sur lequel ses plaintes avoient eu aussi peu d'effet, envoya un courrier exprès pour se justifier d'avoir laissé publier une constitution si directement contraire aux maximes du royaume, qu'elle attaquoit de front', et souleva tous les ministres excepté le duc de Beauvillier, La cour, la ville et les provinces, à mesure que la constitution y fut connue, se soulevèrent également.

Le P. Tellier tint ferme, fronce le sourcil sur Bissy, comme sur un homme dans sa dépendance, qui ne tenoit pas encore son chapeau, et à qui en disant un mot, et ici et à Rome, il pouvoit le faire manquer; il parla ferme à Rohan, et lui fit entendre le péril qu'il couroit à ne pas tenir les promesses qui lui avoient valu la charge de grand aumônier; et il n'oublia rien pour se rendre maître de tout ce qu'il put d'évêques, et pour intimider ceux qui étoient déjà siens, qu'aucun' na lui pât échapper.

Il falloit recevoir la constitution, et la manière de le faire étoit embarrassante par la contradiction qu'elle rencontroit des son premier abord. Le Tellier, qui me cultivoit toujours, m'avoit parlé souvent de cette affaire avant et depuis qu'elle fût portée à Rome; et moi, qui évitois ces conversations, mais qui ne pouvois lui fermer ma porte, surtout à Fontainebleau, où il étoit toujours à demeure, je lui répondois si franchement et si fort sclon la vérité et ma pensée, que Mer de Saint Sunon m'en reprenoit souvent, et me disoit que je me ferois chasser et pent-être mettre à la Bastille.

La constitution venue, le P. Tellier me demanda un rendez-vous pour raisonner avec moi. Je crus que c'éto.t sour me la montrer, car presque personne encore ne l'a-

1. De telle façon qu'ancun.

<sup>2.</sup> Il y a bien fat (fast), au subjouchf.

voit vue et le nonce ne l'avoit pas encore portée au Roi. Quand nous fûmes tête à tête je lui demandai à la voir. Il me dit qu'il n'en avoit qu'un exemplaire sur lequel on travailloit, mais qu'il me la donneroit au premier jour, et qu'il pouvoit m'assurer qu'elle etoit bien et bonne, et telle que j'en serois content; que ce qui l'avoit engagé à me demander cette conversation, c'étoit pour me consulter aur la manière de la faire recevoir. Je me mis à rire de la qu'il vouloit me demander ce qu'il savoit bien mieux que moi, et peut-être ce que déjà il avoit résolu. Il se répandit en discours, partie de compliments, partie de la difficulté de la chose sur un premier effaroucliement qui commençoit à bourdonner. Il me pressa tellement que je lui dis qu'il me parolesoit qu'il avoit en lecon toute tracée dans la manière dont le Roi avoit fait recevoir la condamnation de Monsieur de Cambray, qui étoit parfaitement juridique, sans embarras, et selon toutes les formes les plus ecclesiastiques.

Je n'eus pas làché la parole que d'un air de confiance et d'ingénuité, dont je ne reviens pas encore, il me dit en propres termes qu'il ne se joueroit pas à cela, et que cette forme étoit trop dangereuse; qu'il se garderoit bien de livrer la constitution aux assemblées provinciales de chaque métropolitain, au génie de chaque évêque du royaume, et à des gens qui ne seroient pas dans Paris, sous ses yeux. Je sentis incontinent la violence qu'il vouloit exercer qui m'anima à disputer contre, et à lui représenter l'irregularite d'une reception faite par des evêques qui au hasard se trouveroient à Paris. « Au hasard! reprit le confesseur, je ne veux point me fier au hasard; le pretends mander des provinces les évêques qui me conviendront, empecher de venir ceux que je croirai difficiles à conduire; et comme je ne puis pas empêcher ceux qui sont a Paris d'être de l'assemblee qu'il y faut faire pour recevoir, et qu'il peut y en avoir de dyscoles .



<sup>1.</sup> Toyez tome V.II, p. 168 et note 1.

j'y fourrerai les évêques in partibus, et ceux mêmes qui sont nommés et qui n'ont pas encore leurs bulles pour être par eux plus fort en voix, et les opposer à quicoque voudra raisonner. » Je frémis à ce langage, et je lui répondis que cela s'appeloit jardiner et choisir. « Vraiment, répliqua-t-il avec feu, c'est bien aussi ce que je veux faire, et ne m'abandonner pas aux députations. - Mais, lui dis-je, quel pouvoir auront des évêques fortuitement à Paris, ou qui y seront mandés, d'accepter pour leurs comprovinciaux, destitués de procurations d'eux? - l'en conviens, n.e répondit le confesseur, mais de deux inconvénients il faut éviter le pire; or le pire est de se hyrer au hasard, et de ne pas se bien assurer. Pourvu qu'ils acceptent dans l'assemblée, je ne m'embarrasse pas du reste; et avec ce chausse-pied, nous verrons qui osera résister au Pape et au Roi. Les défauts se suppléeront par l'autorité, et la bulle sera reçue comme que ce soit : voilà ce gu'il faut. »

Nous disputâmes et discourûmes encore quelque temps sur ces évêques in partibus, et ces autres nommés et encore sans belles, moins de ma part pour le persuader que pour le faire parler, et j'admirois en moi-même également ce fond de supercherie, d'adresse, de violence, de renversement de toute règle, et cette incroyable facilité de me le montrer à découvert. C'est une franchise que je n'ai jamais pu comprendre d'un homme si faux, si artificieux, si profond, encore moins à quoi il la pouvoit croire utile. Je le quittai épouvanté de lui, et des suites que je prevoyois.

Nous primes un autre rendez-vous pour parler de la bulle même, après qu'il m'en auroit donné un exemplaire. Nous nous revimes très-peu de jours avant le départ de Fontainebleau. Je le trouvai radieux. Il avoit rangé Bissy et le cardinal de Rohan à ses volontes, et reçu apparenment de bonnes nouvelles de ses batteries de Paris. Je ne cherchois pas à gagner à la raison et à la vérité un homme que je voyois faire si peu de cas de l'une et de

l'autre, et engagé si avant à les opprimer, mais je n'osois rompre avec un homme si dangereux qui me ménagenit jusqu'à une folle confiance. Je lui dis donc qu'encore que l'eusse fort oui parler sur la doctrine de la constitution, que je fusse choqué comme tout le monde de cette foule de propositions condamnées, et avec une généralité d'injures atroces et sans nombre, qui, en tombant sur toutes, ne tomboient pourtant en particulier sur aucune, encore que je fusse effrayé de censures directes sur des textes formels de Saint-Paul, et peu édifié d'une constitution de doctrine qui s'enveloppoit dans l'obscurité, au lieu de porter dans l'esprit une clarté, une netteté, une précision instructive, j'étois trop ignorant pour me jeter avec lui dans des disputes theologiques, mais que pour ce qui regardoit les prétentions romaines, et en particulier la proposition touchant l'excommunication, l'avois la présomption de me croire bastant' pour lui dire que ces endroits de la constitution étoient insoutenables, et ne se pouvoient jamais recevoir. Il me dit que nous reviendrions la-dessus; et tout de suite il entile assez longuement ce qui lui plut sur la doctrine, sur quo! je le contredis peu, parce que j'en sentois la plus qu'inutilité. Cette matiere consomma presque tout le temps de notre conférence.

Revenus à l'excommunication, il se mit à battre la campagne, convint que ses réponses n'étoient pas bien solides; mais ajouta qu'il me demandoit une audience chez moi à Versailles, le vendredi après le premier vendredi que le Roi y scroit arrivé, parce que lui n'iroit pas sortant de Fontainebleau; et qu'il se promettoit dans cette conversation me convaincre que la censure dont je me plaignois n'attaquoit en rien les droits du Roi ni de sa couronne.

Il me conta, toujours avec cette naiveté dont à peine je pa s'éroire mes oreilles, le nombre d'évêques qu'il avoit

<sup>1.</sup> Suffished.

mandés des provinces, à quoi sans doute il s'étoit pris avant de m'en avoir parlé pour la première fois, et pour les avoir à temps, et d'autres mesures générales, avec un épanouissement singulier. Nous nous séparames de la sorte pour nous revoir chez moi au jour dont [nous] venions de convenir.

Le mercredi 11 octobre, le Roi tint consell d'État à l'ordinaire et dina ensuite, puis alla coucher à Petit-Bourg chez d'Antin, et le lendemain à Versailles.

L'intelligence de ce qui suit et de ce qui m'arriva deniande celle de mon logement à Versailles. Il donnoit d'un côté et de plein pied dans la galerie de l'aile neuve qui est de plein pied à la tribune de la chapelle, appuyé de l'autre côté à un degré, et tenoit la moitié du large corridor qui est vis-à-vis du grand escalier qui communique la galerie basse avec la haute; un demi-double d'abord sur ce corridor, qui en tiroit le jour pour des commodités et des sorties; une antichambre à deux croisées qui distribuoit à droite et à gauche, où de chaque côté il y avoit une chambre à deux croisées; et un cabinet après à une croisée; et toutes ces cinq pièces à cheminée ainsi que la premiere antichambre obscure. Tout ce demi-double obscur étoit coupé d'entre-sols, sous lesquels chaque cabinet avoit un arrière-cabinet. Cet arrière-cabinet, moins haut que le cabinet, n'avoit de jour que par le cabinet même. Tout étoit boisé; et ces arrière-cabinel, avoient une porte et des fenètres qui, étant fermées, ne paroissoient point du tout et laissoient croire qu'il n'y avoit rien derriere. J'avois dans mon arriere-cabinet un bureau. des sièges, des livres et tout ce qu'il me falloit; les gens fort familiers qui connoissoient cela l'appeloient ma boutique, et en effet cela n'y ressembloit pas mal.

Le P. Tellier ne manqua pas au rendez-vous qu'il m'avoit demandé. Je lui dis qu'il avoit mal pris son temps, parce que M. le duc et N<sup>-1</sup> la duchesse de Berry avoient demandé une collation à M<sup>-1</sup> de Saint-Simon, qu'ils alloient arriver, qu'ils étoient tont propres à se pronunce

dans tout l'appartement, et que je ne pouvois être le maître de ma chambre ni de mon cabinet. Le P. Tellier parut fort peiné du contre-temps; et il insista si fort à trouver quelque réduit inaccessible à la compagnie, pour ne pas remettre notre conférence à son retour à la huitaine. que, pressé par lui à l'excès, je lui dis que je ne savois qu'un seul expédient, qui étoit qu'il renvoyat son Frère Vatblé 1, pour que ce qui alloit arriver ne le trouvât pas dans l'antichambre; que lui et moi nous enfermassions dans ma boutique, que je lui montrai; que nous y eussions des bougies, pour ne point dépendre du jour du cubinet, et qu'alors nous serions en sareté contre les promenades, quittes pour nous taire, si nous entendions venir dans mon cabinet, jusqu'à ce qu'on en fût sorti. Il trouva l'expédient admirable, renvoya son compagnon; et nous nous enfermames vis-à-vis l'un de l'autre, mon bureau entre-deux, avec deux bougies allumées dessus,

Là il se mit à me paraphraser les excellences de la constitution Unigenitus, dont il avoit apporté un exemplaire qu'il mit sur la table. Je l'interrompis pour venir à la proposition de l'excommunication. Nous la discutames avec beaucoup de politesse, mais avec fort peu d'accord. Tout le monde sait que la proposition censurée est : qu'une excommunication injuste ne doit point empécher de faire son devoir; par conséquent qu'il résulte de sa censure : qu'une excommunication injuste doit empécher de faire son devoir. L'énormité de cette derniere frappe encore plus fortement que ne fait la simple vérité de la proposition censurée. C'en est une ombre qui la fait mieux sortir. Les suites et les conséquences affreuses de la censure sautent aux yeux.

Je ne prétends pas rapporter notre dispute. Elle fut vive et longue. Pour l'abreger je lui fis remarquer que dans la situation présente des choses, où, quand on



<sup>1.</sup> Le Frère Louis Vathley, mort en 1735, fut pendant quarante-cinq ans le compagnan des confesseurs du Rol. I) a été enterré dans l'églisé Saut-Paul Saint-Louis.

raisonne on doit tout prévoir, surtout les cas les plus naturels, conséquemment les plus possibles, le Roi pouvoit mourir et le Dauphin aussi, qui tous les deux se tronvoient aux deux extremités opposées de l'age; que, si ce double malheur arrivoit, la couronne par droit de paissance apparciendroit au roi d'Espagne et à sa branche; que par le droit que les renonciations venoient d'établir, elle appartiendroit à M. le duc de Berry et à sa branche, et à son défaut à M. le duc d'Orléans et à la sienne; que si les deux frères se la vouloient disputer, ils aurojent chacun des forces, des alliés et on France des partisans; gu'alors le Pape auroit beau jeu, si sa constitution étoit crue et reçue sans restriction, de donner la couronne à celui des deux contendants qu'il lui plairoit, en excommuniant l'autre, puisque, moyennant sa consure recue et crue, quelque juste que pût être le droit de l'excommunié, quelque devoir qu'il y ent à soutenir son parti, il faudroit l'abandonner et passer de l'autre côté, puisqu'il seroit établi, et qu'on seroit persuadé qu'une excommunication injuste doit empêcher de faire son devoir : et dès là. d'une facon ou d'une sautre, voilà la Pape mattre de toutes les couronnes de sa communion. de les ôter à qui les doit porter, à qui les porte même, et de les donner à quiconque il lui plaira, comme tant de papes depuis Grégoire VII ont osé le pretendre, et tans qu'ils se sont crus en force, de l'attenter.

L'argument étoit également simple, présent, naturel et present; il s'offroit de soi-même. Aussi le confesseur en fut-il étourdi; le rouge lui monta, il battit la campagne; moi de la presser. Il reprit ses esprits peu à peu, et avec un sourire de satisfaction de la solution péremptoire qu'il m'alloit donner : « Vous p'y êtes pas, me dit-il; tenes, d'un seul mot je vais faire tomber tout votre raisonnement; écoutes-moi : Si, dans le cas que vous proposes, et qui malheureusement n'est que trop susceptible d'arriver, le Pape s'avisoit de prendre parti pour l'un det deux contendants, et d'excommunier l'autre et ceux qui

l'assisteroient, alors cette excommunication ne seroit pas dans le cas de la censure que le Pape fait dans sa bulle, elle ne seroit pas injuste sculement, mais elle scroit fausse. Vovez bien, Monsieur, cette différence, et sentezla: car le Pape ne peut avoir aucune raison d'excommunier aucun des deux partis, ni des deux contendants. Or. cela étant comme cela est vrai, son excommunication seroit fausse. Jamais il n'a été décidé qu'une excommunication fausse puisse ni doive empêcher de faire son devoir : par conséquent cette excommunication porteroit à faux, et ne porteroit aucun avantage à l'un ni aucun préjudice à l'autre, qui agiroit tout comme s'il n'y avoit point d'excommunication. - Voilà, mon Père, qui est admirable, lui répondis-je; la distinction est subtile et habile, j'en conviens, et j'avoue encore que je ne m'y attendois pas; mais quelques petites objections encore, se vous supplie. Les ultramontains conviendroient-ils de la nullité de l'excommunication? N'est-elle pas nulle dès qu'elle est injuste? car qui peut enjoindre de commettre l'injustice, et l'enjoindre sous peine d'excommunication? Si le Pape a le pouvoir d'excommunier injustement, et de faire obeir à son excommunication, qui est-ce qui a limité un pouvoir aussi illimité, et pourquoi son excommunication nulle ne sera-t-elle pas respectée et obéie autant que son excommunication injuste? Enfin. quand. par la réception des évêques, des parlements de tout le royaume, et qu'en conséquence par la chaire, les confessions et les instructions, il sera bien établi et inculqué à toutes sortes de personnes que l'excommunication injuste doit empêcher de faire son devoir, qu'ensuite le cas proposé arrivera en France, et qu'en conséquence le Pape excommuniera l'un des contendants et ceux gui soutiendront son parti, pensez-vous qu'alors il fût facile de faire comprendre votre subtile distinction entre l'excommunication injuste et l'excommunication fausse aux peuples, nux soldats, aux officiers, aux bourgeois, nux seigneurs, aux femnies, au gros du monde, de leur en

prouver la différence, d'appliquer cette différence à l'excommunication fulminée, de les en bien convancre, et tout cela dans le moment qu'il seroit question d'agir et de prendre les armes? Voils, mon Père, de grands inconvénients; et je n'en vois aucun à ne pas recevoir la censure dont il s'agit entre nous dans la bulle, que celui de ne pas laisser prendre au Papa ce nouveau titre qu'il se donne à lui-même de pouvoir déposer les rois, dispenser leurs sujets du serment de fidélité, et de disposer de leurs couronnes, contre les paroles formelles de Jésus-Christ et de toute l'Écriture.

Cette courte exposition transporta le jésuite, parce qu'elle mettoit le doigt sur la lettre malgré ses cavillations et ses adresses. Il évita toujours de me rien dire de personnel, mais il rageoit; et plus il se contenoit à mon égard, moins il le put sur la matière; et, comme pour se dédommager de sa modération à mon égard, plus il s'emporta et se lâcha sur la manière de forcer tout le royaume à recevoir la bulle sans en modifier la moindre chose.

Dans cette fougue, où, n'étant plus maître de soi, il s'échappa à bien des choses dont je suis certain qu'il auroit après racheté très-chèrement le silence, il me dit tant de choses sur le fond et sur la violence pour faire recavoir, si énormes, si atroces, si effroyables, et avec une passion si extrême, que j'en tombai en véritable syncope. Je le voyois bec à bec entre deux bougies, n'y ayant du tout que la largeur de la table entre-deux : j'ai décrit ailleurs son horrible physionomie ; éperdu tout à coup par l'ouïe et par la vue, je fus saisi, tandis qu'il parloit, de ce que c'étoit qu'un jésuite, qui, par son néant personnel et avoué, ne pouvoit rien esperer pour sa famille, ni par son état et par ses vœux, pour soi-même, pas même une pomme ni un coup de vin plus que tous les autres, qui par son âge touchoit au moment de rendre compto à



<sup>1.</sup> Ses sophismes. Voyen tome IX, p. 431.

Dieu, et qui, de propos délibéré et amené avec grand artifice, alloit mettre l'État et la religion dans la plus terrible combustion, et ouvrir la persécution la plus affreuse pour des questions qui ne lui faisoient rien, et qui ne touchoient que l'honneur de leur école de Molina.

Ses profondeurs, les violences qu'il me montra, tout cela ensemble me jeta en un tel extase i, que tout à coup je me pris à lui dire en l'interrompant : « Mon père, quel âge avez-vous? . Son extrême surprise, car je le regardois de tous mes yeux qui la virent se peindre sur son visage, rappela mes sens, et sa réponse acheva de me faire revenir à moi-même. « Hé! pourquoi, me dit-il en souriant, me demandez-vous cels? » L'effort que je me fis pour sortir d'un eproponto ai unique, et dont je sentis toute l'effrayante valeur, me fournit une issue : « C'est. lui dis-je, que je ne vous avois jamais tant regardé de suite qu'en ca vis-à-vis et entre ces deux bougies, et que vous avez le visage si bon et si sain avec tout votre travail que j'en suis surpris. » Il goba la repartie, ou en fit si bien le semblant qu'il n'y a famais paru ni lors ni depuis, et qu'il ne cessa point de me parler tres-souvent et presque en tous ses voyages de Versailles comme il faisoit auparavant, et avec la mêma ouverture, quoique je ne recherchesse rien moins. Il me réplique qu'il avoit soixante-quatorze ans, qu'en effet il se portoit très-bien, qu'il étoit accoutume de toute sa vie à une vie dure et de travail; et de là reprit où je l'avois interrompu.

Nous le fûmes peu après, et réduits au silence, et à n'oser même remuer, par la compagnie que nous entendimes entrer dans mon cabinet. Heureusement elle na s'y arrêta guère, et Mes de Saint-Simon, qui n'ignoroit pas mon tèle-à-tête, contribus à nous delivrer.

Plus de deux heures se passèrent de, la sorte : lui, à payer de subtilités puér les pour le fond, d'autorité et d'impudence pour l'acceptation et pour la forme d'accep-

g. Saint-Simon fait extate du masculla-

<sup>2.</sup> Voyes tome VI, p. 78, note &

ter; moi, à ne plus remuer que des superficies, dans la parfaite conviction où il venoit de me mettre que les partis les plus désespérés et les plus enragés étoient pris et bien arrêtés. Nous nous séparâmes sans nous être persuadés: lui, me disant sur ce force gentillesses sur mon esprit, que je n'y étois pas, que je n'entendois pas la matière, que je ne m'arrêtois qu'à du spécieux futile, qu'il en étoit surpris, et qu'il me prioit d'y faire bien mes réflexions; moi de répondre rondement qu'elles étoient toutes faites, et que ma capacité ne pouvoit aller plus loin. Malgré cette franchise, il parut lors et depuis fort content de moi, quoique il n'en pût jamais tirer autre chose; et je n'avois garde aussi de ne me pas montrer fort content de lui.

Je le sis sortir par la petite porte de derrière mon cabinet, en sorte que personne ne l'aperçut; et dès que je l'eus refermée je me jetai dans une chaise comme un homme hors d'haleine, et j'y demeurai longtemps seul dans mon cabinet, à résiéchir sur le prodige de mon extase, et sur les horreurs qui me l'avoient causé.

Les suites en commencerent incontinent apres par l'assemblée des évêques à Paris; et c'est ce qui appartient à l'histoire particulière de la constitution, à laquelle je les laisserai pour n'y revenir que lorsque j'aurai à y parler nécessairement de ce qui en aura passé par mes mains, ou, d'une manière également curiense, sous mes yeux ou par mes oreilles.

## CHAPITRE VII.

Monsieur de Savoie prend le titre de roi de Siede, il imite le Roi aur ses bâtards. — Prio nommé ambassadeur à Turin; épouse la fille de Plénœuf, qui devient fatale à la France. — Couvernement d'Alsace et de Brisach au maréchal d'Huxelles; trois cent mule livres à Torcy; quatre cent mille à Pontchartrain; quatre cent mille au dac

1. Voyez la note 1 de la page précédente.

de la Rochefourauld. - Lamoignon greffer, Chauvelin grand trosomer de l'ordre; Voysin et Besmarest en ont le rapé; Chauvelin, quel, et son beau-père. - Dalon; quel; chassé de sa place de premier président du parlement de Bordeaux. - Prise de Fribeurg par Villars, qui envois Contade à la cour. - Duc de Fronsac apporte la prise de Brisach\*; le Roi lui donne deuze mille livres et un logement à Marly. - Kirn rondu à Besons, qui sépare son armée et revient à Paris. - Conférences à Rastadt entre Villars et le prince Eugène, qui y traitent et y concluent la paix entre la France, l'Empareur et l'Empire 2. - Réformes de troupes. - Mort du grand-prince" de Toscane. - Mort d'Harleville. - Mort du chevalier de Grignan on comte d'Adhémar. - Mort de Gassion ; quel il stoit, et sa famille, - Mort de la princesse de Courteney; sa famille, que le Roi montre sentir être de son sang. — Saintrailles; quel; sa mort. — Mort et caractère de Phélypeaux. — Mort du duc de Medina Sidonia. - Ronquillo destitud de la place de gouverneur du conseil de Castille; on lui donne une pension de dix mille écus, - lictour du due d'Aumont. -- Le roi de Sicile passe avec la reine en Sicile, et lanse le prince de Piémont régent avec un conseil. - Peterborough et Jennings saluent le Roi. - Electeur de Bavière à Paras; voit la Boi.

Monsieur de Savoie, en vertu de la paix d'Utrecht, prit le 22 septembre le titre de roi de Sicile, et trancha tout aussitôt non-seulement du grand roi, mais il imita leurs tours d'autorité les plus nouveaux. Il avoit un fils et une fille de M<sup>m</sup> de Verue; il les avoit légitimés; ils étoient demeurés jusqu'alors dans cet état simple; il voulut que toute-sa cour leur donnât de l'Altesse. Le fils fut tué sans alliance, la fille étoit fort aimée de son père; il voulut imiter le Roi; il la maria au prince de Carignan, fils unique du fameux muet, et l'héritier présomptif de ses États apres ses deux fils. Il fit appeler l'ainé duc de Savoie, l'autre prince de Piémont.

Le Roi nomma le marquis de Prie ambassadeur à Turin, et lui donna quatre mille livres d'augmentation de pension, mille ecus parmois, et dix mille pour son équipage. Il épousa avant son depart la fille de Plenœuf qui s'étoit enrichi aux

- 4. Il faut lire Fridourg z voyez le texte, ci-après, p. 107.
- 2. Voir les pièces. (Note de Soint-Somon ) Noyaz tome I, p. 430, note f.
- 3. Dr G. P., en abrege, au manascrit.
- 4. Saint-Simon & Scrit Soundaries, au pluriel.

dépens des vivres et des hôpitaux des armées, et qui étoit devenu depuis, pour se mettre à couvert, commis de Voysin. Me de Prie étoit extraordinairement jolie et bien faite, avec beaucoup d'esprit et une lecture surprenante. Elle fut à Turin avec son mari; à son retour elle devint maitresse publique de Monsieur le Duc, et la Médée de la France pendant le ministère de ce prince.

Le Roi donna le gouvernement d'Alsace et celui de Brisach, vacants par la mort du duc Mazarin, au maréchal d'Huxelles, qui fut un present de pres de cent mille livres de rente; cent mille écus à Torcy sur les postes, et quatre cent mille livres à Pontchartrain, pour lui aider à acheter les terres que la maréchale de Clérembault lui vendit pour après sa mort; et autres quatre cent mille livres [à] M. de la Rochefoucauld, qui, sous prétexte de pleurer pour avoir de quoi payer ses dettes, voulut gorger ses valets.

La Vrilliere vendit sa charge de greffier de l'ordre à Lamoignon, président à mortier, avec permission de conserver le cordon bleu; Voysin eut le rapé i de cette charge. Chamillart vendit aussi la sienne de grand trésorier de l'ordre en conservant le cordon; Desmarets en eut le rapé, et Chauvelin la charge. Il étoit fort jeune, et sculement avocat général. Ce fut une chute nouvelle pour ces charges. qui mortifia fort les ministres bien que décorés de les avoir eues, et les premiers magistrats. Celui-ci, qui étoit frere ainé de celui qui longtemps après fut garde des sceaux, en savoit encore plus que lui; il avoit su gagner la confiance du Roi, qui s'en servoit pour beaucoup de manéges des jésuites; il avoit des audiences longues et fréquentes par les derrières; à peine encore cela s'apercevoit-il, et il auroit été a tout pour peu que le Roi et lui enssent vécu davantage. Il éloit gendre de Gruchy, qui avoit été longtemps intendant de mon père, qui ne l'a jamais oublié, qui l'a bien et fidelement servi, qui s'étoit

<sup>4.</sup> Voyez tome III, p. 453 et 453.

enrichi dans les partis sous Pontchartrain contrôleur général, et qui a vécu près de cent ans dans une santé parfaite de corps et d'esprit.

Dalon, qui avoit succèdé à son père, un des meilleurs et des plus honnêtes magistrats du royaume, et ami de mon père, à la place de premier président de l'au, et qui étoit homme de beaucoup d'esprit et de capacité, avoit passé à celle de prentier président de Bordesus. Il y fit tant de folies et de friponneries insignes qu'il eut ordre d'en donner la démission. Cette punition parut un prodige dans l'impunité que la magistrature avoit acquise avec iant d'autres usurpations de ce règne. Dalon se cachade honte les premières années après sa chule. Il reprit après courage, et demanda longtemps avec impudence une autre place pareille, ou une de conseiller d'État. Il ne se lassa point de frapper à toutes les portes. On ne se lassa point non plus de le laisser aboyer. Enfin, après blen des annees, il s'en alla s'enterrer chez lui, où il a vécu fort abandonné et encore plus méprisé jusqu'à sa mort, arrivée il n'y a pas bien longtemps.

Le souréchal de Villars fit attaquer, le 14 octobre, la contrescarpe de Fribourg, à cinq heures du soir. Vivans étoit lieutenant général de jour, et s'y distingua lort. L'action fut longue et fort disputée. Il y eut vingt-cinq capitaines de grenadiers tués, et douze cents hommes plus tués que blessés; on s'etablit enfin sur la contrescurpe et sur la lunette. Le maréchal de Villars demeura dans la tranchee jusqu'à onze heures du soir, que le logement fut tout à fait fini. La demi-lune fut attaquée le dernier octobre. On y trouva peu de resistance, tout ce qu'il s'y trouva fut tué ou pris. On se preparoit à donner le lendemain l'assaut au corps de la place, lorsqu'on aperçut sur le rempart deux drapeaux blancs. Le baron d'Arche, qui commandoit dans la place, avoit abandonné la ville, et s'étoit retiré au château et dans les forts avec tout ce qu'il avoit pa y mettre de troupes. L'avoit laisse dans la ville plus de deux mille blessés ou malades, huit cents soldats sains,



pour qui il n'avoit pu trouver place dans le château et dans les forts, et toutes les femmes, les enfants, et force valets de la garnison. Villars fit entrer le regiment des gardes dans la ville, ne permit point à con bouches inutiles de sortir, quelques cris qu'ils fissent, fit demander un million aux hourgeois pour se racheter du pillage, accorda cinq jours de trêve au gouverneur pour envoyer au prince Eugene lui demander ses ordres, et dépêcha Contade au Roi, qui arriva à Marly le lund: matin 6 novembre. Villars donna encore jusqu'au 15 au baron d'Arche, sans tiper de part ni d'autre, mais le maréchal faisant travailler à ses batteries, et le gouverneur envoyant la nourriture à ce qu'il avoit laissé dans la ville. Le mardi 21 novembre, le duc de Fronsac arriva à Marly, portant au Roi la nouvelle de la capitulation du château et des forts de Frihourg. Il y avoit sept mille hommes fort entassés, qui sortirent le 17 avec tous les bonneurs de la guerre, qui finit par cet exploit. Hasfeld, longtemps depuis maréchal de France, fut laissé à Fribourg pour y commander, et dans le Brisgau, sops les proces de du Bourg, commandant en Alsace. Villars revint à Strasbourg: et le duc de Fronsac eut douse mille livres pour sa course, et un logement à Marly pour le reste du voyage, et ne plus retourner, parce que l'armée s'alloit séparer.

Besons, an séparant la sienne, fit sommer Kirn, qui se rendit; at lui s'en revint à Paris, et saluer le Roi.

li y avoit eu des propositions secretes, pendant les derniers temps du siège, de la part du prince Eugene au maréchal de Villars, qui disparut même une fois du siège fort peu accompagne pendant une journée. Contade, en apportant la nouvelle de la contrescarpe, avoit eté charge d'autres choses sur ces propositions, et de rapporter des ordres du Roi. Il y eut encore depuis force courriers que p'exigeoit pas la situation du siège presque fini. En effet le maréchal de Villars partit le 27 novembre de Strashourg, accompagné du prince de Itohan, de Châtidon, Brogno et Contade, pour arriver le même jour et en meme lemps

8

que le prince Rugène, au château de Rastadt, bâti magnifiquement par le feu prince Louis de Baden, et que sa veuve prêta pour y tenir entre ces deux généraux les conférences de la paix entre la France, l'Empereur et l'Empire. Ils conservèrent tous deux la plus entière égalité en tout, et la plus parfaite politesse. Ils curent chacun une garde de cent hommes. Les conférences entre eux deux seuls commencèrent incontinent après. Le prince de Rohan n'y demeura que deux ou trois jours, et s'en revint à Paris. On trouvers dans les pièces tout ce qui regarde ces conférences, le traité qui en résults, que les deux généraux y signèrent, et ce qui se passa depuis en conséquence à Baden où le traité définitif i fut signé; ce qui me dispensera de m'étendre les sur ces matières.

Pendant ces conférences, le Roi réforma soixante bataillons, et dix-huit hommes par compagnies du régiment des gardes, et cent six escadrons, dont vingt-sept de dragons. Outre que la paix paroissoit sûre avec l'Allemagne, le Roi, en paix avec le reste de l'Europe, n'avoit plus besoin de tant de troupes, quand la guerre cût continué contre l'Empereur et l'Empire.

L'année se termina par plusieurs morts. Le grand-duc perdit son fils ainé, le 30 octobre, à cinquante ans, qui étoit un prince de grande espérance, mais dont la santé étoit perdue il y avoit longtemps. Il avoit épousé, en 1688, la sœur de Madame la Dauphine de Bavière, et des électeurs de Cologne et de Bavière, dont il n'eut jamais d'enfants. Madame la grande-duchesse, sa mère, qui étoit revenue en France depuis longues années, sentit moins cette perte que toute la Toscane, et que la grand-duc, à qui il ne restoit plus d'héritier, son second fils séparé de sa femme depuis plusieurs années, dont il n'avoit point d'enfants, et qui s'en étoit retournée vivre chez elle en Allemagne. Elle n'avoit point eu d'enfants. Elle et sa sœur, la veuve du célebre prince Louis de Baden, étoient

<sup>1.</sup> Diffinitif, au manuscrit.

les dernières de cette ancienne et grande maison de Saxe-Lagenbourg. Le deuil du Roi fut en noir et de trois semaines.

Harleville mourut assez vieux. Son nom était Brouilly, comme la duchesse d'Aumont et la marquise de Châtidon, ses issues de germaines, du père duquel il avoit acheté le gouvernement de Pignerol. Il avoit bien servi, et il étoit fort honnête homme et considéré. Le Roi avoit continué à lui en payer trente-cinq mille livres de rente d'appointements, dont huit demeurèrent sur la tête de sa femme.

Le comte d'Adhémar mourut, à Marseille, sans enfants de M<sup>n</sup> d'Oraison, que sa famille lui avoit fait épouser pour en avoir. Il avoit été fort connu sous le nom de chevalier de Grignan. Il avoit été des premiers menins de Monseigneur, homme de beaucoup d'esprit, de sens, de courage et de lecture, fort dans le grand monde, et recherché de la meilleure compagnie. La goutte, qui l'affligea à l'excès et de fort bonne heure, le fit retirer en Provence. Il étoit frère du comte de Grignan chevalier de l'ordre, lieutenant général et commandant dans cette province. M<sup>n</sup> de Sévigné en parle beaucoup dans ses lettres.

Gassion, fort ancien lieutenant général, tres-distingué, gouverneur d'Acqs et de Mézières, mourut, à Paris, d'une longue maladie à soixante-treize ans. Il avoit été long-temps lieutenant des gardes du corps, et en avoit quitté le corps pour servir plus librement de lieutenant général, dans l'espérance de devenir maréchal de France. On en avoit fait plus d'un qui ne le valoient pas, mais on n'en avoit jama s tiré des gardes du corps, et c'est ce qui le pressa d'en sortir. Le Roi en fut secretement piqué par jalousie pour ses compagnies des gardes, le traita extérieurement honnêtement, l'employa, mais ce fut tout.

1. Dont huit milie.

<sup>1.</sup> Nous avons reproduit exactement le manuscrit de Saint-Simon, mais Il faut lire probablement : du pere desqueites.

C'étoit un petit Gascon vif, ambitieux, ardent, qui se sentoit encore plus qu'il ne valoit, et qui peu à peu en mourut de chagrin. Il étoit propre neveu du célèbre maréchal de Gassion, et cela lui avoit tourné la tête. Gassion, son neveu, a éte plus henreux que lui et à meilleur marché. Le grand-père du maréchal, qui est le premier de ces Gassions qu'on connoisse distinctement, fut procureur général au conseil de Navarre, que Jeanne d'Albret, reine de Navarre, avoit fait élever. Il se jeta dans Navarrejus assiègé par les Espagnols; le gouverneur y fut tué, il y commanda en sa place, contraignit les Espagnols de se retirer à Orthez jusqu'on il les poursuivit, les y assiègea et les força de se rendre : cette action lui valut la presidence du conseil souverain de Navarre; et fut depuis chef du conseil secret du roi de Nuverre. Le fils de calui-là fut procureur général, puis président du conseil souverain de Navarre, et mourut, avec un brevet de conseiller d'État. en 1598. Il fut pere du maréchal de Gassion, d'un évêque d'Oléron, et de leur ainé qui fut président à mortier apres avoir été procureur général au parlement de Navarre. Il fut aussi intendant de la généralité de Pau; ent, en 1636, de ces brevets de conseiller d'État comme avoit eu son père : et obtint, en 1660, l'érection de sa terre de Camou en marquisat sous le nom de Gassion. Celui-ci est le père de Gassion des gardes du corps qui a donné lieu à cette petite disgression, et de plusieurs enfants, dont l'ainé fut président à mortier au parlement de Pau, et eut, en 1664, un de ces brevets de conseiller d'État. Entre plusieurs enfants, il a eu le marquis de Gassion, gendre d'Armenonville garde des scenux, qui est devenu lieutenant general distingué, gouverneur d'Acque et de valier du Saint-Esprit à la Pentecôte 1743.

Le prince de Courtenay perdit sa femme, qui par son bien le faisoit subsister, et qui lui laissa un fils, et une fille qui épousale marquis de Beauffremont, chevalier de



<sup>1</sup> Il y a ici un biane an manuerit. Il faut probablement lire « gouvenour d'Acqu et de Mezières. » Voyes le commencement de l'adnes.

la Toison d'or, et depuis lieutenant général. Le fils avoit épousé la sœur de M. de Vertus des bâtards de Bretagne, veuve de don Gonzalez Carvalho Patalin, grand mattre des bâtiments du roi de Portugal, d'où elle étoit revenue. Il avoit peu servi, et avoit eu un frère ainé tué dans les mousquetaires au slège de Mons, où son père étoit à la suite de la cour. Le Roi l'alla voir sur cette perte, ce qui parut très-extraordinaire, et un honneur qu'il voulut faire, lorsqu'il ne le faisoit plus à personne depuis bien des années, qui montra qu'il ne le pouvoit ignorer être bien réellement prince de son sang, mais que les rois ses prédécesseurs ni lui n'avoient jamais voulu reconnoître. Ce prince de Courtenay étoit fils d'une Harlay, n'eut point d'enfants d'une Lamet, sa première femme, et eut ceux-cl de la seconde, qui etoit veuve de le Brun, président au grand conseil, et fille de du Plessis Besançon, gouverneur d'Auxonne et lieutenant général. J'aural lieu de parler encore de ce prince de Courtenay et du fils qui lui resta. et qui a été le dernier de cette branche infortunée de la maison royale.

Saintrailles mourut, qui étoit vieux, et à Monsieur le Duc, dont j'ai eu occasion de parler lors de la mort de Monsieur le Duc, gendre du Roi. C'étoit un homme d'honneur et de valeur, le meilleur joueur de trictrac de son temps, et qui possedoit aussi tous les autres i, sans en faire métier. Il avoit l'air important, le propos moral et sentencieux, avare, et avoit accoutumé à des manières impertinentes tous les princes du sang et leurs amis particuliers qui étoient devenus les siens. Il n'etoit ni Poton ni Saintrailles, mais un tres-petit gentilpomme et point marié. Il n'avoit qu'une nièce, fort jolie et sage, fille d'honneur de Madame la Duchesse. Lorsqu'elle n'en eut plus, elle demeura auprès de Madame la Princesse. Le marquis de Lanques, de la maison de Chorseul, en devint si amoureux qu'il la voulut épouser. Il étoit capitaine dans

<sup>1.</sup> Tous les astres jeux.

Bourbon, fut blessé pendant la campagne, revint mourant à Paris, so fit porter à Saint-Sulpice, où il l'épousa, et mourut deux jours apres. Saintrailles lui donna tout son bien, avec lequel elle épousa M. d'Illiers.

On apprit par les lettres de la Martinique que Phélypeaux y étoit mort. C'étoit un homme tres-extraordinaire, avec infiniment d'esprit, de lecture, d'éloquence et de grace naturelle; fort bien fait, point marie, qui n'avoit rien, avare quand il pouvoit, mais honorable et ambitieux, qui n'ignoroit pas qui il étoit, mais qui s'échafandoit sur son mérite et sur le ministère ; poli, fort l'air du monde et d'excellente compagnie, mais particulier avec beaucoup d'humeur, et un goût exquis en bonne chère, en meubles et en tout. Il étoit lieutenant général, fort paresseux et plus propre aux emplois du cabinet qu'à la guerre. Il avoit été auprès de l'électeur de Cologne, puis ambassadeur à Turin, et fort mal traité à la cupture. dont il donna une relation à son retour, également exacte. piquante et bien écrite, à l'occasion de quoi j'ai eu lieu de parler de lui. Il fut conseiller d'État d'épée à son retour : mais après cet écrit, où Monsieur de Savoic étoit cruek ment traité, et 1 les propos que Phélypeaux ne ménagea. nas davantage, MT la duchesse de Bourgogne lui devint un facheux inconvénient, et Monsieur de Savoie même après la paix. Il n'avoit rien, et il n'avoit qu'un frère, évêque de Lodeve, qui n'avoit pas moins d'esprit ni plus de mœurs que lui, chez lequei il alla vivre en Languedoc. Ila ctoient cousins germains at Chateauneuf, secretaire d État, pere de la Vrilliere, qui avec le chancelier et son fils trouva moyen de l'envoyer à la Martinique général des lles, qui est un emploi indépendant, de plus de quarante mille livres de rente, sans le tour du bâton, qu'il savoit faire valoir.

La mort du duc de Medina Sidonia termina l'année. Ede arriva substement à Madrid, comme il étoit prêt à

On lit ici que au manuscrit, Saint-Simon a peut-être voulu écrire ;
 et que les propos de Phetypsaux ne ménages pas davantage.

monter dans le carrosse du roi d'Espagne, dont il étoit grand écuyer, et chevalier du Saint-Esprit. C'étoit un des plus grands seigneurs d'Espagne et des plus accomplis, fort vieux et fort attaché au roi d'Espagne. J'ai eu occasion d'en parier sur le testament de Charles II, et l'avénement de Philippe V & la couronne. Il laissa un fils qui a eu aussi postérité. Il étoit l'ainé de cette grande et ancienne maison de Guzman, et le plus ancien duc d'Espagne. Mais c'est la grandesse qui y fait tout; et quo que la sienne soit des premières, j'ai dejà remarqué que l'ancienneté ne s'y observe point parmi les grands. J'aurai lieu d'en parler encore à l'occasion de mon ambassade extraordinaire en Espagne. J'y parlerai aussi de la grande charge de président du conseil de Castille, et à son défaut de la place de gouverneur de ce conseil. Ronquillo l'avoit, qui en cette qualité ae donnoit pas chez lui la main à M. de Vendôme, malgré l'étrange Altesse et le rang que M[-] des Ursins lui avoit fait donner pour en prendre le semblable. Il fut remercié avec une pension de dix mille écus.

Le duc d'Aumont arriva de son ambassade d'Angleterre, et eut une longue audience du Roi, dans son cabinet. On remarqua qu'il affecta toutes les manieres angloises jusqu'à nouer sa croix à son cordon bleu, comme les chevaliers de la Jarretière portent leurs medailles attachées à leur cordon. Son arrivée ne reçut pas de grands applaudissements. L'argent qu'il en aut rapporter sut aussi l'en consoler.

Le nouveau roi de Sicile ne tarda pas à aller reconnoître cette île par lui-même, et ce qu'il en pourroit tirer. It y mena la reine sa femme, fit un conseil pour gouverner à Turin en son absence, et offrit à Madame sa mère la qualité de régente. Au peu de part qu'il lui avoit donné toute sa vie aux affaires, depuis qu'il en eut i pris l'administration de ses mains, elle sentit bien le vide d'un

<sup>1.</sup> Ce verbe est bien au aubjouctif.

114 PETERBOROUGH MY JENNINGS SALUENT LE ROL. [1713]

titre offert par la seule bienséance, et s'excusa de l'accepter. Sur son refus, il le donna au prince de Piémont, son fils, jeune prince de la plus grande espérance, et partit sur les vaisseaux de l'amiral Jennings, qui le portèrent à Palerme. Il y fut confondé; et les Siciliens n'oublièrent rien par leurs empressements, leurs hommages, leurs fêtes, pour se mettre bien avec un prince ausai jaloux et aussi clairvoyant. Il donna cinquante mille livres, avec son portrait enrichi de diaments, à Jennings pour son passage, et la reine de Sicile une fort belle bague. Jennings vint après mouiller aux côtes de Provence, et recut force honneurs & Toulon. Il vint ensuite à Paris. Le comte de Peterborough, qui avoit tant de fois couru l'Europe, et bervi l'archiduc en Espagne avec tant de fureur, étoit aussi venu se promener à Paris. C'étoit un homme qui, dans un âge fort avancé, et chevalier de la Jarretière, ne pouvoit durer en place. Torcy le présenta au Roi à Versailles le lund: 4 décembre, et tout de suits Peterborough présents Jennings au Roi. Ces amiraux d'escadres ! ne sont, sous ces grands noms, que ce que sont parmi nous des chefs d'escadre. Celui-là disoit qu'il avoit gagné cinq cent mille écus depuis qu'il servoit. Il s'en faut tout que les nôtres gagnent autant. Il s'en alla incontinent en Angleterrs.

L'électeur de Bavière arriva le lundi 18 décembre de Compiègne à Paris, et vint descendre chez Monasterol, son envoyé en cette ville. Il aila le mercredi 20 à Versailles. Il vit le Roi l'après-dinée par les derrières à l'ordinaire, il fut seul avec lui une demi-heure dans son cabinet, et retourna apres à Paris chez Monasterol, où il vit peu de monde, fort triste de n'espèrer plus le titre de roi de Sardaigne.

<sup>1</sup> Il y a hien ici seculres au piuriei, et deux lighes plus lein, seculre au singul er.

## CHAPITHE VIL

1714, - CEunglie présenté à baiser au Roi par un egedinal, de préférence à l'auménier de jour, en absence du grand et du pramige numbifier. - Duc d'Useda pau compté à Vienne, it son file amprisonno na château de Milan. — Duc de Nevers dépouillé par la Roi de la nomination à l'évêché de Bethleem. -- Duc de Richelieu se broxillo area sa fommo, et la quitto, Caroye prend boju de ini. --- Pares bals à la cour et à Pares; bula, jeux, comédies et auits blanches à Scenux; Marla duchesse de Berry greese, mange au grand couvert en robe de chembre, - Abbé Service à Vinconnes. - Mort, fortano, famillo et caractère du duc de la Rochefoucauld. — Bacho-Ber, sa fortune, son mérite. — Surprise étrange du duc de Chavrouse et de moi chès le duc de la Rochefoucauld. - Hardre généronité du due de la Rocheforcauld; vieux levain de Linncourt. - Sen deux fila. -- Comte de Toulouse grand veneur. -- Douze mille franca de pension au nouveau due de la Rochefouenuld, - Le chancelier vost un homnie se tuer. - Commencement de la persécution en favour de la constitution Unigentlus. -- Mariage du prince de Pous et do Mila de Requeleura. - Couvernement de Dunkerque à Grancos, an éponsant la fille de Medavid, son frère - Vingt-eing mille livres do rente fort bizarres au premier président. - Mort de Bregelogue, - Ambussadeurs d'Rollando solvent le Roi, - Grande maladie do la reine d'Angleterre à Snint-Germain. - Mort du duc de Me ford à Saint-Gormain. -- Mort de Mahoni. - N. la due de Berry entre au consell des finances.

Le premier jour de cette année 1714, il ne se trouve ni grand ni premier aumônier à la grand'messe de l'ordre, célébrée par l'abbé d'Estrées. Il y eut difficulté à qui présenteroit au Roi l'Évangile à baiser, entre l'aumônier de jour en quartier et le cardinal de Polignac, qui n'avoit point l'ordre, mais qui se trouve au prie-Dieu , et en faveur duquel le Roi decida. Il ne donna aucunes êtrennes cette année. Elles us regardoient que Me in ducherse de Berry, dont il n'étoit guère content, et Madame, à qui il venoit d'augmenter très-considerablement ses pensions. Pour M. le duc de Berry, il ne s'en embarrassa pas; il n'y

<sup>1.</sup> Voyez tome II, p. 300, note 1.

avoit guère qu'un an qu'il lui avoit augmenté ses pensions de quatre cent mille livres. Peu de jours après il la fit entrer au conseil de finance , où il fut quelques conseils sans opiner, comme il avoit été quelques-uns de même en ceux de dépêches lorsqu'il avoit commencé à y entrer. C'étoit le chemin d'être bientôt admis en celui d'État. Le Roi avoit usé des mêmes gradations envers Monseigneur et M= le duc de Bourgogne.

Le duc d'Uzeda, peu considéré de l'Empereur, depuis qu'il avoit si vilainement quitté le parti de Philippe V pour s'attacher au sien, eut tout au commencement de cette année le déplaisir de voir mettre son fils prisonnier au château de Milan.

il y a un fantôme d'évêché sous le titre de Bethléera dans le duché de Nevers, sans territoire, dont la résidence est à Clamery, qui ne vaut que cinq cents écus de rente, que les ducs de Nevers avoient toujours nommé. M. de Nevers l'avoit donné au P. Sanleque, religieux de Sainte-Genevieve, qui excelloit à regenter l'éloquence et les humanités en leur cellege de Nanterre, et qui étoit aussi bon poele latin, aux mœurs duquel il L'y avoit rien à réprendre. Mais les jésuites, jaloux de tous collèges et qui n'aimoient pas les chanoines réguliers, ne s'accommoderent pas que cette figure d'évêché leur échappat, dont ils pouvoient défroquer quelque moine, et s'en attacher beaucoup par cet appat. Le P. Tellier, tirant sur le temps et sur le peu de considération du collateur, fit entendre au Roi qu'il ne convenoit pas qu'un particulier fit sans lui un évêque dans son royaume, acheva ce que les jésuites avoient commencé avant lui, car il y avoit douze ans que Sanleque étoit nommé sans avoir pu obtenir de bulles. Il les fit accorder au P. le Bel, récollet, nommé des lors par le Roi, qui n'y pensoit plus. Le Bel fut sacré, et Sanleque n'eut aucune récompense. Depuis cela cette ides d'evêché est demeurés à la nomination du Roi.

<sup>4.</sup> If y a blen ici finence, au singulier.

L. Boweure, all mascault, se rupportant & éréché,

Le duc de Richelieu, remarié depuis assez longtemps pour la troisième fois, et logé chez sa femme au faubourg Saint-Germain, se brouilla avec elle, et voulut retourner à l'hôtel de Richelieu, à la place Royale, qu'il avoit loué à l'archevêque de Reims, qui, faute de savoir où se mettre, vouloit soutenir son bail. Cavoye et sa femme, amis de tout temps de M. de Richelieu, et qui ne venoient presque jamais à Paris, prêtèrent leur maison à l'archevêque jusqu'à ce qu'il en côt trouvé une à louer, et se mirent à prendre soin de M. de Richelieu, qui avoit quatre-vingt-six ans, et qui en sa vie n'avoit su prendre soin de luimième. Ce leur fut un mérite supres de Mer de Mainte-non, et par conséquent auprès du Roi.

Cet hiver fut fertile en bals à la cour. Il y en eut plusieurs parés et masquée chez M. le duc de Berry, chez M. la duchesse de Berry, chez Monsieur le Duc et ailleurs, Il y en eut aussi à Paris, et à Sceaux où M. du Maine donna force fêtes et nuits blanches , et joua beaucoup de comédies, où tout le monde alloit de Paris et de la cour, et dont M. du Maine faisoit les honneurs. M. la duchesse de Berry étoit grosse et n'alloit guère aux bals hors de chez elle. Le Roi lui permit, à cause de sa grossesse, de souper avec lui en robe de chambre, comme en même cas il l'avoit permis aux deux Dauphines seulement.

L'abbé Servien, dont j'ai parlé ailleurs, etant à l'Opéra, ne put tenir aux louanges du Roi du prologue. Il lacha tout à coup au parterre un mot sanglant, mais fort juste et fort plaisant, en parodie, qui le saisit, et qui fut trouvé tel, répété et applaudi. Deux jours apres, il fut arrêté et conduit à Vincennes, avec défenses de parler à personne, et sans aucun domestique pour le servir. On mit pour la forme le scellé sur ses papiers. Il n'étoit pas homnie à en avoir de plus importants que pour allumer du feu. Il est vrai qu'à plus de soixante-cinq ans qu'il avoit alors, il étoit étrangement débauché.

<sup>4.</sup> Voyez iome IV, p. 235, et tome IX, p. 170.

419

Le duc de la Rochefoncauld mourut le jeudi 44 janvier, à soixante-dix-neuf ans, aveugle, à Versailles, dans sa belle maison du Chenil, où il s'étoit retiré depuis quelques années. Quoique j'ale eu lieu de parler diverses foi de lui, il a été personnage si singulier et si distingué toute sa vie qu'il est à propos de s'y arrêter un peu. Il étoit fils aine du second duc de la Rochefoucauld et de la fille unique d'André de Vivonne, seigneur de la Châtnigneraye, grand fauconnier de France, capitaine des gardes de la reine Marie de Médicis, et de M.-A. de Loménie. Cet André de Vivonne étoit petit-fils du frère siné de Fr. de Vivonne, seigneur d'Ardelay, favori d'Henri II, qui fut tuè en sa présence en combat public et singulier par Guy Chabot, fils du seigneur de Jaroac, d'où est venu le proverbe du coup de Jarnac, 10 juillet 1847, M.A. de Loménie étoit fille du sieur de la Ville-aux-Clercs, secrétaire d'État. M. de la Rochefoucauld porta le vain titre de prince de Marcillac. sans rang ni distinction quelconque pendant la vie de son père, auguei il fut toujours très-attaché, guoique parfaitement dissemblable. Il le suivit dans le parti de Monsieur le Prince, et ne rentra qu'avec lui dans l'obélessore. Il épousa en 1659, en novembre, J.-Ch., fille et unique héritière d'H.-Roger du Plessis, comte de la Rocheguyon, premier gentilhomme de la chambre du Rol, en survivance de son père, qui fut depuis due et pair de Liancourt, et d'Anne-Eliz, de Lannoy, remariée un an auparavant au duc d'Elbœuf, père de celui d'aujourd'hui, dont elle fut la première femme, et dont elle eut M. d'Elbœuf, dit le Trembleur, et Mes de Vaudemont. M. et Mes de Marcillac étoient issue de germains. Le premier duc de la Rochefoucauld grand-pers de M. de Marcillac, avoit épousé Gabr. du Plessie, fille de M. de Liancourt, premier écuyer, en faveur duquel cette charge fut soustraite à celle de grand écuyer, et de la célébre Ant. de Pons, marquise de Guiercheville, père et mère du duc de Liancourt : ce qui faisoit que le grandpère et la grand'mère des mariés étoient frère et surar. L'union étoit parfaite entre les deux familles, et ils logeoient tous ensemble à Paris, rue de Seine, dans ce bel hôtel de Liancourt qui est devenu l'hôtel de la Roche-foucauld. Il y auroit bien des choses curieuses à dire de ces deux Liancourt père et fils et de leurs femmes, mais qui sont trop éloignees de notre temps. M. de Marcillac n'ent que deux fils de sa femme; il la perdit le 14 août 1674. La duchesse de Liancourt sa grand'mère étoit morte le 14 juin précédent, à soixante-treize aus, et le duc de Liancourt le 1<sup>es</sup> août de la même année, à soixante-quinze ans. Grand Dieu! quel bonheur de ne auryivre que six semaines!

Jamais peut-être l'aveuglement qu'on reproche à la fortuna ne parut dans un plus grand jour que dans ce prince de Marcillac, qui rassembloit en lui toutes les causes de disgraces, et qui, sans secours d'aucune part, brilla tout à coup de la plus surprenante favour, et qui a été pleinement constante toute sa vie, c'est-à-dire pres de cinquante ans, sans la plus légère interruption. Il étoit fils d'un père à qui le Roi n'a jamais pu pardonner, le seul peut-être de tous les seigneurs du parti de Monsieur le Prince, et M. de la Rochefoucauld le sentoit si bien qu'il ne se présentoit presque famais devant le Roi. M. ct M= de Liancourt étoient noircis d'un autre crime: le mari pe faisoit point sa charge de premier gentilhemme de la chambre longtemps avant de ne l'avoir plus; la femme avoit refusé d'être dame d'honneur de la Reine, Ils passoient presque toute leur vie à Liancourt, dans les exercices de piété les plus édifiants et les plus continuels, ne paroissoient plus à la cour; et comme ils y avoient vécu dans la plus excellente et la plus brillante compagnie, ils avoient la meilleure à Liancourt, mais la moins à la mode. Ce lieu étoit le réduit de tout ce qui tenoit à Port-Royal, et la retraite des persecutés de ce genre. D'autres proches, M, de Marcillac n'en avoit point; et ceux-là n'éteient pas pour le produire ni l'étayer.

Les figures, qui préviennent souvent, et le Roi presque

loujours, n'étoit pas un don qu'il eût en partage; j'ai oui dire aux gens de la cour de son temps que la sienne étoit tout à fait désagréable. Un homme entre deux tailles, maigre avec de gros os, un air niais quoique rude, des manières embarrassées, une chévelure de filasse, et rien qui sortit de là.

Fait de la sorte, et seul de sa bande, il arriva dans la plus brillants et la plus galante cour, où le comte de Guiche, Vardes, le comté du Lude, M. de Lauxun et tant d'autres se disputoient la faveur du Roi et le haut du pavé chez la comtesse de Soissons, de chez qui le Roi ne bougeoit alors. Ce centre de la cour d'où tout émanoit étoit encore un lieu où Marcillac, fils de M. de la Rochefoucauld, devoit être de contrebande pour la niece du cardinal Mazarin; aussi fut-il fort mal recu d'abord, et n'y futaccueille de personne. Mais bientôt toute la troupe choisie, qui c'en moquoit, fut bien étonnée de voir le Hoi le mettre de ses parties, sans autre chose de sa part que de se présenter devant le Roi, et sans que le Roi lui eût montré auparavant aucune bienveillance. Cela dura ainsi quelque temps, et commença à exciter l'envie, lorsque la faveur se déclara et ne fit plus que croître.

M. de Lauzun fut arrêté en décembre 1671, à Saint-Germain, dans sa chambre, un soir qu'il revenoit de Paris rapporter des pierreries à M<sup>-</sup> de Montespan, qui l'en avoit chargé. Il étoit capitaine des gardes, et fut arrêté par le marquis de Rochefort, depuis maréchal de France, qui l'étoit aussi, car un capitaine des gardes ne peut être arrêté que par un autre capitaine des gardes, et des le lendemain mis en route de Pignerol. Il étoit gouverneur de Berry; Marcillac en fut pourva tout aussitôt, et M. de Luxembourg de sa charge.

Guitry, favori pour qui le Roi avoit fait la charge de grand maître de la garce-robe, fut tué au passage du Rhin en 1679. M. de Marcillic, qui y avoit été fort blessé à l'épaule, eut sa charge; et à la mort de Soyecourt en 1679, qui étoit grand veneur, le Roi écrivit à M. de Marcillac, qui étoit venu voir son pere, ce billet qu'ou a rendu si célebre, par lequel il lui manda qu'il se réjouissoit avec lui, comme son ami, de la charge de grand veneur, qu'il lui donnoit comme son maître.

Avec toute cette faveur, le père, de concert avec lui, eut beau s'opiniatrer à ne lui point céder son duché, jamais M. de Marcillac ne put avoir le rang de prince, ni aucune autre distinction; et ses instances furent aussi vaines depuis la mort de son père, qu'il perdit au commencement de 1680. Sur la fin de sa vie la faveur et les efforts de son fils lui avoient attiré quelques paroles du Roi; on en voit des traces dans les lettres de M. de Sévigné, mais toujours rares et peu naturelles.

M. de Marcillac, que je nommerai désormais due de la Rochefoucauld, étoit le seul confident des amours du Roi. et le seul qui, le manteau sur le nez comme lui, le suivoit à distance lorsqu'il alloit à ses premiers rendez-vous. Il fut ainsi dans l'intimité de M™ de la Vallière, de M™ de Montespan, de Mes de Fontange, de tous leurs particuliers avec le Roi, et de tout ce qui se ; ssoit dans le secret de cet intérieur. Il demeura toute sa vie intimement avec M- de Montespan, même depuis son éloignement, avec Mes de Thianges, avec ses filles. Il eut aimé d'Antin sans sa faveur. Aussi ne put-il jamais souffrir M™ de Maintenon, quoi qu'elle et le Roi pussent faire. Jamais aussi elle n'osa l'entamer. Il se tenoit dans un respectueux silence. n'en approcha jamais: force révérences s'il la rencontroit par quelque hasard; et payoit toujours de monosyllabes et de révérences redoublées tout ce qu'en ces occasions elle lui disoit d'obligeant.

M. de la Rochefoucauld avoit beaucoup d'honneur, de valeur, de probité. Il étoit noble, bon, libéral, magnitique; il étoit obligeant et touché du malheur. Il savoit et osoit plus que personne rompre des glaces, et souvent forcer le Roi. Mais, à force de prodiguer ses services avec peu de choix et de discernement, il fatigua et lassa enfin le Roi, mais ce ne fut que aur les dermers temps; d'ailleurs sans

aucun esprit, sans discernement, glorienz au dernier point, rude et rustre en toutes ses manières, trus-volontiers brutal, désagréable en toutes ses façons, emburrassó avec tout ce qui a ctoit point ses complaisants, mais comme un homme qui ne sait pas recevoir une visite, ni ontrer ou sortir d'une chambre; surtout désespéré si une femme lui parioit en le rencontrant. Hors M. de Bouillon et les maréchaux de Duras et de Lorges, il n'aloit ches lui qui que ce fût, excepté un instant pour des compliments indispensables de morts, de mariages, etc., et encore tout le moins qu'il pouvoit. Il vivoit chez lui avec un tel empire qu'il n'y voyoit personne aussi qu'à ces mêmes occasions; il p'y avoit que des gens désœuvrés qui n'étoient guere, et la plupart, point recus ailleurs, qu'on appeloit les ennuyeux de M. de la Rochefouçauld, et ses valets, qui closent ses maîtres, qui s'y méloient de la conversation, et pour lesquels il falloit avoir toutes sortes d'egards et de complaisances, si on avoit envie de fréquenter la maison.

Il avoit plusieurs gentilshommes tant à lui que de la vénerie, mais, en cela tres-homogène à son maître, ils éloient peu comptés, et ses valets l'étoient pour tout, jusque la que ses enfants étoient réduits à leur faire lour cour, et n'obtenoient rien de lus que par Bachelier, qui de son laquais étoit, par sa protection, devenu premier valet de garde-robe, et qui, contre l'ordinaire de ces gens-là, ne s'étoit jamais mécannu avec personne, quoique M. de in Rochefoucauld n'eat rien oublié pour le gêter. C'etoit un des meilleurs et des plus honnêtes hommes que j'aie vu i dans ces étages-là, et le plus digne de sa fortune; toujours faisant du bien tant qu'il pouvoit, jamais de mal, infiniment respectueux avec tout le monde, nultement interessé, qui vivoit avec les valets de M. de la Rochetoucauld comme avec ses camarades, avec ses enfants comme avec ses maitres, toujours occupé de leur plaire et de jeur être utile, honteux du

<sup>1.</sup> If y s lich sw, au singuler.

besoin qu'ils avoient de lui, faisant sans eux mille choses pour eux, et, avec l'ascendant sans mesure qu'il avoit naturellement, et sans aucun soin de sa part sur M. de la Rochefoucauld, toujours attentif à ne s'en servir que pour le bien, la paix, l'union, l'avantage de sa famille, et pour l'honneur et la gloire de son maître, sans jamais montrer au dehors tout ce qu'il pouvoit sur lui.

Du reste, H. de la Rochefoucauld ne regarda jamais sa belle-fille que comme la fille de l'homme du monde qu'il haïssoit le plus, ni son fils que comme le gendre de Louvois. Il en avoit si bien pris l'habitude que la mort de ce ministre n'y changea rien. M. de Liancourt n'étoit pas mieux traite de lui. Sa disgrâce du Roi lui tourna toute sa vie à crime auprès de son père. Ses sœurs, il ne faisoit cas que de l'ainée, qui en effet avoit beaucoup d'esprit et de merite, mais ce cas n'alloit à rien. Des autres ni de son frère l'abbé de Verteuil, il n'en faisoit aucun, et le leur montroit sans cesse aussi bien qu'à ses fils. L'abbé de Marcillac et le chevalier, morts depuis longtemps, il ne les aimoit pas davantage, mais il les comptoit plus, parce que le monde les comptoit, et qu'ils se faisoient compter. Ils ressembloient assez en esprit à leur perc. Il n'y avoit donc que l'abbé de la Rochefoucauld que M. de la Rochefoucauld aimat. Quoique son oncle paternel, ils étoient de même age, et il en avoit tiré secours en jounesse en ses besoins. En tout temps, il fut panier percè, incapable de tout soin domestique et de toute affaire, et toute sa vie livré à des valets qui, en vrais valets, en abuserent sans cesse, et s'enrichirent tous à ses dépens, et quelques-uns de son crédit.

Je n'oublierai jamais ce qui nous arriva à la mort du fils unique du prince de Vaudemont, par la mort duques tous les biens de la premiere femme du duc d'Elbeuf, pere de celui[-ci], revinrent aux enfants de M. de la Rochefoucauld, fils de sa fille du premier lit. On étoit à Marty, et le Rot avoit couru le cerf. M. de Chevreuse que je trouvai au débotté du ftoi, me prepusa d'ader avue lui

Ö.

chez M. de la Rochefoucauld sur ce compliment à lui faire, et nous nous amusames dans le salon pour le laisser retourner et être quelque temps chez lui. En y entrant quelle fut notre surprise, j'ajouterai notre honte, de trouver M. de la Rochefoucauld seul dans sa chambre jouant aux échecs1 avec un de ses laquais en livrée assis vis-à-vis de lui l'La parole en manqua à M. de Chevreuse et à moi, qui le suivois. M. de la Rochefoucauld s'en apercut et demeura confondu lui-même. Il ne lui en falloit pas tant pour recevoir la visite de M. de Chevreuse, qu'il ne vovoit jamais qu'aux occasions. Il balbutia, il s'empêtra, il essaya des excuses de ce-q · nous voyions, il dit que ce laquais jouoit très-bien, et qu'aux échecs on jouoit avec tout le monde. M. de Chevreuse n'étoit pas venu pour le contredire, moi encore moins. On glissa, on s'assit, on se releva bientôt pour ne pas troubler la partie, et nous nous en allames au plus tôt. Des que nous fames dehors, nous nous dimes. M. de Chevreuse et moi, ce que nous pensions d'une rencontre si rare, mais nous ne voulûmes point la publier.

M. de la Rochefoucauld ne fut donc regretté que de ses valets, qui le déshonorerent par l'empire qu'ils exercèrent dans tous les temps sur lui, et par cette ridicule et sèche retraite du Chenil ou ils le tenoient ecarté de sa tamille et des honnètes gens, mais à portée d'aller importuner le Roi pour eux. Ses ennuyeux le regretterent aussi, mais beaucoup moins depuis sa retraite. Jamais la cour na l'avoit aimé, parce qu'il n'avoit jamais vécu avec elle. Son goût et son assiduite prodigieuse à foutes les houres de son service et des promenades du Roi l'en avoit toujouts enferement sequestre, et cette assiduite introduisit celle de tous les grands otherers qui se piquerent à qui mie à mieux de l'innéer.

Le Roi, qui ne s'en pouvoit passer, mais à qui sur les

fins il ctort devenu a charge, qui se trouvoit soulagé de

<sup>1.</sup> Lenets, her et plus min, au manuscrit.

sa retraite, mais qui étoit fort importuné de sorties fréquentes qu'il en faisoit sur lui pour ses valets et en dernier lieu pour sa famille, se trouva fort soulagé de sa mort. Tels ont été ses sentiments à la mort de presque tous ceux qu'il a nimés et comblés de faveurs et de grâces.

On a toujours cru que le peu d'esprit de M. de la Rochefoucauld avoit fait sa fortune. Le Roi commençoit lors à
sentir la supériorité d'esprit de la plupart de cet élixir de
cour qui vivoit sans cesse avec lui chez la comtesse de
Soissons. Le rogue, le dur, le désagréable de M. de la Rochefoucauld n'etoit pas pour le Roi; son court lui plut et
le mit à l'aise. Avec ce defaut il avoit celui d'envier tout,
jusqu'à un prieuré de cinq cents livres, et avec tant de
charges et de grâces de toutes les sortes pour lui et pour
les siens, avec ses dettes payees trois ou quatre fois par
le Roi, avec des présents d'argent gros et fréquents : il
trouvoit tout le monde bien traité, hors lui.

Il ne s'étoit point consolé que le mariage de la fille de Louvois avec son fils, que le Roi avoit exigé de lui pour raccommoder ces deux hommes fort ennemis et qu'il voyoit sans cesse, ne lui eût pu faire obtenir le rang de prince étranger, à quoi son pere et lui, comme on l'a vu ailleurs, p. 1295 , tendirent toute leur vie, et que tout se fût borné à cet égard au duché V de la Rocheguyon pour son fils, comme M. de Luynes avoit eu celui de Chevreuse pour le sien en épousant la fille de Colbert.

Cette envie générale étoit b en plus forte à l'égard de ceux de sa sorte qui paroissoient en faveur. M. de Chevreuse, M. de Beauvillier. Monsieur le Grand surtout étoient ses bêtes. Il haissoit les ministres, et eux le craiquoient et le ménageoient. Quoique il n'eût presque point de commerce avec la maison de Condé et de Conti, il s'étoit conservé une tradition d'estune et d'amitié qui se marquoit en toute occasion, et qui étoit fort entretenue

L. Pages 461 et 402 de notre tome IX.

par ses enfants, trop intimes du prince de Conti, comme on l'a vu, et qui le sont demeurés jusqu'à sa mori,

Pour achiever ce qui regarde un favori si singulier, il faut à son honneur se souvenir du trait, rapporté p. 4, qu'il fit à Portland, que, jusqu'à Monsieur le Prince, tout ce qu'il y avoit de plus considérable s'empressoit à festoyer et à courtiser.

J'ai été témoin d'un autre bien plus fort pour un courtisan tel qu'il l'étoit. Ce fut pendant un voyage de Marly, dans les jardins, ou le Roi s'amusoit à une fontaine qu'il faisoit faire. Je ne me souviens plus sur quoi le Roi se mit en propos, lui qui fut toujours si réservé. Mais ce jour-là il parla de Montgaillard, evêque de Saint-Pons, avec chaleur, qui étoit lors en disgrâce profonde, et dans laquelle il est mort, à l'occasion des affaires de Port-Royal et de celles de la Régale. M. de la Rochefoucauld faissa direle Roi, mais, dès qu'il out cesse de parler, il se mit sur les lonanges de l'évêque. Le silence peu approbatif du Roi l'échauffu. Il poussa sa pointe, et il raconta que, visitant son diocese, il entila un chemin qui alla toujours en étrécissant, et qui aboutit à la fin à un précipice. Nul moyen d'en sortir qu'en retournant, et aucun espace pour tourner ni pour pouvoir mettre pied a terre. Le saint evêque, car ce fut son terme, que je remarquai bien, leva les yeux anciel, rendit toute la bride, et s'abandonpa à la Providence. Aussitôt sa mule se dressa sur ses pieda de derrière, et. ainsi dressée, se tourna doucement, lui toujours dessus. et ne remit les pieds de devant a terre que lorsqu'elle se trouva la tête ou elle avoit la queue. Tout aussitôt elle se remit à marcher par ou elle ctoit venue jusqu'à ce qu'elle cut trouve a rentrer dans le bon chemin. Tout ce qui etoit antour du Rou muita son silence, qui excita encore la ducà commenter ce qu'il venoit de raconter. Cetta générosité me charma, et sui prit tous ceux qui ca farent témonus."

<sup>4.</sup> Vojez žemo II, p. 22 et 24.

Il avoit toujours conservé de cet ancien levain de Liancourt un penchant pour tout ce qu'il y avoit vu et entendu, et du commerce et de la liaison avec plusieurs
de ceux qui avoient survécu à M. et à M. de Liancourt,
jusque-là que quelques-uns de ces saints persècutes passerent de longues années dans Liancourt, de son temps,
et y sont morts. Il avoit un tel respect pour M. et pour
M. de Liancourt, qui fit ce beau lieu pour amuser M. de
Liancourt dans cette retraite, qu'il ne voulut jamais
souffrir qu'on y changeat rien de ce qu'ils y avoient fait,
quoique bien des choses eussent vieilli et eussent été bien
mieux autrement; et c'étoit un plaisir que de l'entendre
parler d'eux avec l'affection et la vénération qu'il conserva toujours pour eux.

Ses deux fils, malvoulus du Roi, prirent différentes routes; aussi, nonobstant leur intime et inaltérable union, chose également rare et respectable entre deux freres, rien en tout de plus différent l'un de l'autre : l'ainé, rogue, avare à l'exces, sans esprit que silence, ricanerie, malignité qui lui avoit fait donner le nom de Monseigneur be Diable, force gloire et bassesse tout à la fois, et un long usage du monde en supplément d'esprit, fit sa charge de grand maître de la garde-robe servilement, sans nul agrément, en valet assidu et enragé de l'être. Son nom sonore à trois syllabes, car il prit celui de son père, qui, après avoir retenti dans les partis, s'etoit fait craindre dans les cabineta, lui donna un reste da considération qui pe passa. guere un certain étage, et qui ne trouva en soi nul appui. Sans table, sans équipage, mais de grands biens, une cour de caillettes de Paris les soirs chez su femme, avec un souper et des tables de jeu, et grande bassesse avec la robe qui leur fit gagner force proces. Son frère, doux, liant, poli, orné de beauconp de simplicité, de lecture et d'esprit, plein d'honneur, de courage, de sentiment de bonne gloire, étoit, à force de disgrace, devenu solitaire et sauvage, et fut, ce qui est fort rare, egalement estimé, honoré, et peu compté,

Pour achever cette matière, le nouveau duc de la Rochefoucauld, qui avoit la goutte, se fit porter, peu de jours après la mort de son père, dans le cabinet du Roi, qui lui dit merveilles sur son père, et pas un mot des cinquante mille livres que le Roi lui donnoit teus les ans de sa cassette pour augmentation à sa charge de grand veneur, et que l'équipage fût plus magnifique. Ce silence, soutenu pendant près de deux mois, parmi les divers comptes que M. de la Rochefoucauld cherchoit à rendre au Roi des chasses et de l'équipage, et la situation personnelle en laquelle il se sentoit auprès de lui, le persuaderent qu'il n'avoit point de continuation à esperer, et par conséquent de se défaire d'une charge fatigante, qu'il trouvoit trop pesante sans ce supplément, et qui ne le privoit de rien avec l'autre qu'il conservoit. Il en fit donner envie par Madame la Duchesse à M. le comte de Toulouse, qui l'acheta cinq cent mille [francs] comptants. dont il en avoit deux cent trente mille francs en brevet de retenue pour les créanciers. Comme survivancier, M. de la Rochefoucauld avoit neuf mille francs de pension, qui s'éteignoit par le titre de la charge. Le Roi, en faveur du marché, lui donna douze mille franca de pension personnelle, et M. le comte de Toulouse joignit sa meute à celle du Roi, et augmenta fort l'équipage.

Le lendemain de la mort de M. de la Rochefoucauld, le chancelier essuya une scène bien tragique. Un vice-bailli d'Alençon venoit de perdre un procès apparemment fort întéressant pour son honneur ou pour son bien. Il vint à Pontchartrain, où étoit le chancelier, et l'attendit dans sa cour, qui alloit monter en carrosse. Là il lui demanda la révision de son proces et un rapporteur. Le chancelier avec douceur et bonté lui représenta que les voies de cassation étoient ouvertes de droit quand îl y avoit lieu, mais que de révision on n'en connoissoit point l'usage, et se mit à monter dans son carrosse. Pendant qu'il y monteit, ce malheureux dit qu'il y avoit un moyen plus court pour sortir d'embarras, et se donna en même

temps deux coups de poignard. Aux cris des domestiques le chancelier descendit de carrosse, le fit porter dans une chambre, et envoya chercher un chirargien qu'il avoit, et un confesseur. Cet homme se confessa assez tranquillement, et mourut une heure après.

Nous voici parvenus à l'époque des premiers coups d'éclat en faveur de la constitution, et de la persécution qui a fait tant de miliers de confesseurs et quelques martyrs, dépeuplé les écoles et les places, introduit l'ignorance, le fanatisme et le dérèglement, couronné les vices, mis toutes les communautés dans la dernière confusion, le désordre partout, établi la plus arbitraire et la plus barbare inquisition; et toutes ces horreurs n'ont fait que redoubler sans cesse depuis trente ans. Je me contente dé ce mot, et je n'en noircirai pas ces Memoires. Outre ce qu'on en voit tous les jours, bien des plumes s'en sont occupées et s'en occuperont. Ce n'est pas là l'apostolat de Jésus-Christ, mais c'est celui des Révérends Peres et de leurs ambitieux clients.

Roquelaure arriva de Languedoc, où on l'avoit envoyé commander apres son'aventure des lignes, et d'où il n'étoit pas sorti depuis huit ans. Sa femme, qui lui avoit valu cet emploi, avoit fait le mariage de sa seconde fille avec le prince de Pons, fils ainé du feu comte de Marsan, à qui, en haine de l'ainée, ils donnèrent tout ce qu'ils purent, et qui alla à un million, dont la moitié après eux, et sans renoncer. Roquelaure étoit tres-mal dans ses affaires, et son pere aussi quand il se maria, sans quoi que ce soit en dot que son brevet de duc. De ce rien Me de Roquelaure trouva moyen, à force de proces, de credit, d'affaires et d'industrie, de parvenir à faire une des plus riches maisons du royaume. La noce se fit à Paris, chez Roquelaure, avec fort peu d'apparat.

Medavid, n'ayant qu'une fide, la voulat marier à son frere, et obtint pour cela de faire passer sur sa tête son gouvernement de Dunkerque en s'en reservant les appointements. C'est ainsi qu'on escobardoit les survivances depuis que le Roi n'en vouloit plus donner que des charges de secrétaire d'État.

Le Roi fit en ce même temps une grâce au premier président, sans exemple, et qui ne se pouvoit imaginer à demander que par un panier percé de la dernière impudence, et aussi fortement appuyé qu'il l'étoit. Il avoit un brevet de retenue de cinq cent mille livres. Il osa proposer que le Roi lui en payât les intérêts, et il l'obtint tout de suite. C'étoit une vraie pension de vingt-cinq mille livres qu'il eût été moins énorme de lui donner à cru. M. du Naine avoit ses raisons de le prendre par son foible quoique déjà tout à lui, et le Roi et Mes de Maintenon les leurs de lui en donner tous les moyens. Le scandale ne laissa pas d'être grand.

Bragelogne, qui avoit été capitaine au régiment des gardes et major général de l'armee d'Allemagne, mais qui ne servoit plus par mauvaise santé, tomba mort chez le Rebours, à Paris, le jour de la Chandeleur, jouant à l'hombre.

Buys et Goslings, ambassadeurs d'Hollande, arrivèrent à Paris, le premier pour y demeurer comme ambassadeur ordinaire, l'autre pour s'en retourner au bout de quelques mois de la commission d'ambassadeurs extraordinaires. Ils saluerent le Roi quelques jours après, dans son cabinet en particulier. Buys, qui portoit la parole, fit un beau discours. On a pu voir dans les pieces e quel étoit son caractère, son animosité contre la France, et tout ce qu'il fit pour empêcher la paix. Son ambassade le changea entièrement, et le séjour qu'il fit en France le rendit tout françois. Cette singularité m'a paru mériter d'être remarquée.

La reine d'Angleterre tomba fort malade à Saint-Germain, et recut tous les sacrements. Les médecins la condamnoient, et elle en étoit contente; la vie n'avoit rien qui pût l'attacher depuis bien des années, et elle

<sup>4, 50000,</sup> au manuscrit

<sup>\$.</sup> Voyez tome 1, p 420, note \$-

faisoit le plus saint usage de ses malheurs. Le Roi lui rendit de grands soins pendant cette maladie, et M<sup>\*\*</sup> de Maintenon aussi.

Le duc de Melford mourut à Saint-Germain. Il avoit la Jarretière, avoit été secrétaire d'État d'Écosse, et étoit frère du duc de Perth, aussi chevalier de la Jarretière. Il avoit essuyé des soupçons et des exils. On a vu que le seu roi Jacques avoit cru en mourant qu'ils avoient été mal fondés, et qu'en réparation il l'avoit fait duc. Teut le monde à Saint-Germain et à Versailles n'en fut pas aussi persuadé que ce prince.

Mahoni, Irlandois, lieutenant général, qui avoit beaucoup d'esprit, d'honneur et de talents, et qui s'étoit fort
distingué à la guerre, surtout à la journée de Crémone,
dont il apporta la nouvelle au Roi, mourut en Espagne,
où il s'étoit attaché et où il avoit acquis des biens. Il avoit
épousé la sœur de la duchesse de Berwick, veuve et mère
des comtes de Clare; et le duc de Berwick vivoit avec lui
avec beaucoup d'estime et d'amitié. Il laissa des enfants,
qui sont aussi devenus officiers généraux avec distinction.

Le 3 février M. le duc de Berry entra, pour la première fois, au conseil des finances. Le Roi voulut qu'il assistat à plusieurs avant que dy opiner, comme il avoit fait lorsqu'il fut admis en celui de dépêches, et il se pressoit pour le faire entrer au conseil d'État.

## CHAPITRE IX.

Ilcivétius en Espagne pour la Reme à l'ext mité. — Orry et son fils. — La reine d'Espagne, pour ses derniers sacrements, congédie son confesseur jésuite, et prend un deminicain; sa mort, retraite du roi d'Espagne chez le due de M. I.na Celi. — Demi de la reine d'Epagne. — Conférences de Rustaut barbouillées; Contade à la cour; renouées; malhabileté de Villars. — La paix signée à Rastadt; Contade en apporte la neuvelle. — Mort, caractère, muison, famille du due de Foix. — Mort de Maré de Miossens; son caractère; bâtarda d'Albret expliqués. — Maréchal d'Albret; sa fortune





- Mort et déponille de Montpéroux. -- Mort du Charmel; dureté du Roi. --- Mort et caractère de la maréchale de la Ferté et de sa sœur la comtesse d'Olonne. - Le Roi donne au prince Charles douze mille livres de rentes en fonds; voit en particulier l'électeur de Bavière; donne les grandes entrées au maréchal de Villars, et à son fils la survivance de son gouvernement de Provence. — Villars, du Luc et Saint-Contest ambassadeurs plénipotentiaires a Baden. - Époque de la première prétention des conseillers d'État de ne céder qu'aux gens titrés. - Six mille livres de pension à Saint-Contest. - Villars chevalier de la Toisen d'or, faut donner trois mille [livres] de pension au comte de Chouseul, son heau-frère. - Abbé de Gamaches auditeur de rote; son caractère. - Marcenal de Chamilly fait donner à son neveu son commandement de la Roehella, etc.

La reine d'Espagne, depuis longtemps violemment attaquée d'écrouelles autour du visage et de la gorge, se trouvoit à l'extrémité. Ne tirant aucun secours des médecins, elle voulut avoir Helvétius, et pria le Roi par un courrier exprès de le lui envoyer. Helvétius, fort incommodé, et sachant d'ailleurs l'état de la princesse, n'y vouloit point aller, mais le Ro, le lui commanda absolument. Il partit aussitôt dans une chaise de poste, suivi d'une autre en cas que la sienne vint à rompre, et dans cette autre étoit le fils d'Orry. Il eût fallu être bon prophete alors pour dire que nous le verrions contrôleur général ici, très-absolu, très-longtemps, et ministre d'État, dont la France se seroit aussi utilement passée que l'Espagne de son pere, qui eut en ce même temps un bel appartement dans le palais, et dont la faveur et l'administration mécontentoit de plus en plus les Espagnols.

Helvétius arriva à Madrid le 11 fevrier. Des qu'il eut vu la Reine, il dit qu'il n'y avoit qu'un miracle qui pût la sauver. Elle avoit un confesseur jesuite. Elle fit comme Madame la Dauphine, sa sœur : lorsqu'il fut question des derniers sacrements et de penser tout de bon à la mort, elle le remercia et prit un dominicain. Le roi d'Espagne ne cessa que le 9 de coucher dans le lit de la reme. Elle mourut le mercredi 14 avec beaucoup de courage, de

connoissance et de preté,

Le roi sortit aussitôt après du palais, et alla se mettre à l'autre bout de la ville de Madrid, dans une des plus belles maisons, où logeoit le duc de Medina Celi, assez pres du Buen-Retiro, où les princes d'Espagne furent conduits bientôt apres. Ce choix au lieu du Retiro parut bizarre; il n'est pas encore temps d'en parler.

La désolation fut générale en Espagne, où cette reine étoit universellement adorée. Point de famille dans tous les états où elle ne fût pleurée, et personne en Espagne qui s'en soit consolé depuis. J'aurai lieu d'en parler à l'occasion de mon ambassade. Le roi d'Espagne en fut extrémement touché, mais un peu à la royale. On l'obligea à chasser et à aller tirer pour prendre l'air. Il se trouva en une de ces promenades lors du transport du corps de la reine à l'Escurial, et à portee du convoi. Il le regarda, le suivit des yeux, et continua sa chasse. Ces princes sont-ils faits comme les autres humains?

Le Roi regretta fort la reine d'Espagne. Il en prit le deuil en violet pour six semaines. M. le duc de Berry drapa. Me de Saint-Simon ne vouloit point draper. Elle disoit avec raison que, n'étant point séparee comme, les duchesses de Ventadour et de Brancas l'étoient de leurs maris, les équipages étoient à moi qui ne deapois point. Cela fut contesté quelques jours, mais M. et Me la duchesse de Berry le prirent à l'honneur, et en prièrent Me de Saint-Simon si instamment, qu'il fallut céder à la complaisance, tellement que nous fomes mi-partis dans notre maison, avec des carrosses et une livrée moitié noir et moitié ordinaire.

Les conférences continuoient à Rastadt. Villars s'y embarbouilla si mal à propos qu'il follut le désavouer, c'està-dire lui ordonner de courir après ce qu'il avoit làché, et, comme que ce fût, de raccommoder la sottise qu'il avoit faite. Le chancelier, que j'en vis en grand depit, me le conta sur-le-champ, et trouvoit Villars un bien malhabile homme dans toutes ses conferences, et longtemps depuis que je tus en conamerce intime avec Torcy,

il ne m'en parla pas mieur, non-seulement aur Rastadt, mais sur toutes les négociations dont Villars s'est mèlé, at c'est ce qui est bien visible par les Pièces ici jointes. Ce retour de Villars à ce qu'il avoit lâché, et que je n'explique point, non plus que toute cette negociation de paix avec l'Empereur et l'Empire, parce qu'elle se trouve dans les pieces, ce retour, dis-je, surprit fort le prince Eugene, qui avoit compté sur ce que Villars avoit lâché. Cela forma entre eux une contestation, toujours polie, mais au fond si forte que le prince Eugene fit semblant de rompre, pour forcer la main au maréchal, qui à la fin ne put éviter de convenir d'envoyer au Roi, et de se séparer en attendant ses ordres. Il se retira à Strasbourg le même jour que le prince Eugene à Stuttgard, et que Contade fut dépêché au Roi. Torcy, chez qui il descendit, le mena au Roi chez Me de Maintenon, où Contade demeura plus d'une heure. C'etoit le samedi 10 février. Contade repartit le joudi suivant 15. A son retour les deux généraux se rassemblèrent A Restadt, et y continuerent leurs conférences. Elles finirent le mardi matin 6 mars, par la signature de la paix. Les deux généraux convintent de se rassembler à Baden en Suisse, promptement après l'échange des ratifications, pour y ajuster plusieurs détails, et quelques intérêts de princes de l'Empire, qui n'avoient pas paru assez importants pour arrêter la paix. Contade en apporta la nouvelle.

Le duc de Foix mourut à Paris à soixante-treize ans sans enfants, sans charge, sans gouvernement. Il étoit chevalier de l'ordre, et le dernier de sa maison Avec lui son duché-pairie fut éteint. C'etoit un fort petit homme, de fort petite mine, qui, avec de la noblesse dans ses manières, de l'honneur dans sa conduite, de la valeur dans le peu qu'il avoit servi, et un esprit médiocre, n'avoit jamais ete de rien, ni figure nulle part; mait il s'étoit fait aimer partout par l'agrement et la douceur de sa societe. Il ne s'étoit jamais soncié que de s'anuser et de se divertir. Il avoit trouve la duchesse de Foix de même

humeur, et on disoit d'eux avec raison qu'ils n'avoient jamais ou que dix-huit ans, et étoient demeurés à cet âge, mais toujours dans la meilleure compagnie, et peu à la cour, où it étoit peu considéré; il finit la plus heureuse maison du monde, mais en qui le bonheur ne se fixa pas.

Elle étoit de Bresse, du nom de Greilly, et par corruption Grailly. Le hasard d'une alliance redoublée de la maison des comtes de Foix lui porta, contre toute apparence, le comté de Poix et tous les autres États de cette puissante maison. Un autre hasard aussi peu apparent la rendit héritière du royaume de Navarre. Un troisième hasard aussi bizarre lui enleva le tout presque aussitôt pour le faire passer dans la maison d'Albret, et de là bientôt après dans la maison de Bourbon par la mère d'Henri IV. Celle d'Anne, duchesse héritiere de Bretagne et deux fois reine de France, étoit Greilly Foix; et le fameux Gaston de Foix, duc de Nemours, qui gagna la bataille de Ravenne où il fut tué, et sa sœur germaine, seconde femme du roi d'Aragon Ferdinand le Catholique, étoient aussi Greilly Foix, et enfants d'une sœur de notre roi Louis XII. Si c'en étoit le heu j'en pourrois rapporter d'autres grandeurs. M. de Foix avoit aussi les siennes dans sa branche, guorque il ne viut pas de celles la. Cependant, avec toute la faveur constante de la marquise de Senecey et de la comtesse de Fleix sa fille, mère du duc de Foix, il no fut pas mention de rang de prince pour une maison si distinguee, dans un temps où la Reine mère étoit régente, où elle pouvoit tout, où elle se piquoit de reconnoissance, d'amitte et de toute sorte de considération pour Mes de Senecey qui avoit ete chassee pour elle ctant sa dame d'honneur, qu'elle rappela et remit dans sa charge des qu'elle fut la maîtresse, et en donna la survivance à sa fille; dans un temps ou les Bouillons y parvinrent à force de felonies et d'épouvanter le cardinal Mazarin; dans un temps où les mences et la fiveur de la duchesse de Chevreuse et de Mare de Montbay in et de

Guémené en eurent quelques prémices et s'en frayèrent le chemin pour les Rohans : qu'auroient fait ces gentilshommes princisés s'ils avoient eu comme les Greilly des États etendus et des royaumes dans leur maison , et aurtout les Bouillons , des alliances pareilles?

Me de Senecey n'avoit d'enfants que la comtesse de Fleix, veuve comme elle, et celle-ci que deux garçons. Ces dames cependant n'eurent qu'un tabouret de grâce avec la pointe de celui des Rohans. Le bruit qu'en fit la noblesse, plus sage et plus instruite de ses intérêts dans la minorité de Louis XIV qu'elle ne se l'est montrée en celle de Louis XV, les fit ôter. Les troubles passes, ils furent rendus, c'est-à-dire à la soule princesse de Guémené pour les Rohans, qui scule l'avoit attrappé, je dis attrappé comme on l'a vu p. 151, 152, 153, 154<sup>1</sup>, et aux deux dames d'honneur mère et fille, lesquelles enfin furent comprises dans cette étrange fournée de ducs et pairs de la fin de 1663.

Randan fut érigé en leur faveur à toutes deux, et en celle du fils ainé de la comtesse de Fleix; et le cadet, qui est celui dont il s'agit ici, fut appelé dans les lettres. L'ainé parut à peine dans le monde, et mourut trespromptement, sans enfants de la fille unique du duc de Chaulnes frère ainé de l'ambassadeur, et de la fille ainée du premier marechal de Villeroy, qui se remaria si étrangement à ce marquis d'Ha iterive dont on a parlé, et qui fut toujours connue depuis sous le nom de Me d'Hauterive de Chaulnes. M. de Foix, de la mort duquel on vient de parler, devint ainsi duc et pair de fort bonne heure; il ne pretendit jamais à princerie, mais il étoit bon à entendre et à voir sur ces rangs étrangers, quoique d'ailleurs simple et moleste. Il fut généralement et heaucoap re prette, et a n'erita de l'être.

Mer de Miossens mourut en même temps, à soixante-

<sup>4.</sup> Pages 70 et suivantes de notre tome II.

dix-huit ans, dans un beau logement complet des basses cours de Luxembourg', que le Roi lui avoit donné, et que M<sup>™</sup> de Caylus eut après elle. N<sup>™</sup> de Miossens étoit aussi bonne femme que sa sœur cadette, Mee d'Heudicourt, étoit méchante. Elle avoit fort peu de bien et paroissoit très-rarement à la cour. C'étoit une femme très-maigre, d'une taille qui effrayoit par sa hauteur extraordinaire, avec des yeux vifs, un visage allumé, de longues dents blanches qui paroissoient fort; elle ressembloit à une sorcière. Elle vivoit très-retirée et dans la piété. Elle n'avoit point ou d'enfants de son mari, tué en duelen 1672 par Saint-Leger Corbon; et ce mari étoit frère cadet du maréchal d'Albret, dont le frère ainé fut premier mari de la duchesse de Richelieu, dame d'honneur de la Reine. puis par confiance de la Dauphine de Bavière à son mariago. L'occasion est trop naturelle d'expliquer une fois pour toutes ces bâtards d'Albret pour la manquer, d'autant que la fortune si étrangement prodigieuse dont M™ de Maintenon trouva la source chez le maréchal d'Albret, et celles que les connoissances qu'elle fit dans cette maison ont faites, doivent exciter la curiosité sur le maréchal d'Albret.

Gilles d'Albret étoit cinquième fils de Charles II siro d'Albret, comte de Dreux, vicomte de Tartas, fils ainé du connétable d'Albret Ch. I" tué à la bataille d'Azincourt, 25 octobre 1415, gagnée par les Anglois, si funeste à la France. Les frères de Gilles d'Albret étoient : J. d'Albret vicomte de Tartas, grand-pere de Jean sire d'Albret, qui devint roi de Navarre, comte de Foix, etc., par son mariage avec Cath. de Greilly, dite de Foix, héritière de tous ces États, et dont la petite-fille J. d'Albret fut héritière, et les porta dans la maison de Bourbon en épousant Ant. de Bourbon, duc de Vendôme, dont elle cut notre roi Henri IV. Les autres trères de Gilles farent le cardinal d'Albret, le seigneur d'Orval dont la branche

<sup>1</sup> Voyez tome IV, p. 96 et note 1

finit à son fils, qui n'eut que des filles, et le seigneur de Sainte-Bazeille, qui ne laissa point d'enfants, et eut la tête coupée à Poitters, 7 avril 1471, pour avoir trahi Pierre de Bourbon sire de Beaujeu, et l'avoir livré au comte d'Armagnac. Mais si de bons auteurs mettent notre Gilles pour le dernier fils de Ch. Il d'Albret, avec le titre de seigneur de Castelmoron, d'autres aussi bons lui contestent cette naissance, et le font bâtard de J. d'Albret, grand-père de celui qui par son mariage fut roi de Navarre, comte de Foix, etc.

Quos qu'il en soit, ce Gilles d'Albret, bâtard ou légitime, ne fut point marié, et de Jeannette le Sellier eut un bâtard nommé Étienne, qui est la souche des Miossens dont il s'agit ici. Cet Étienne fut sénéchal de Foix, premier chambellan de J. d'Albret, roi de Navarre et comte de Foix, par son muriage avec Cath, susdite, et obtint quelques terres de ce prince. Il fut aussi le premier des anibassadeurs de cette reine Cath, pour son traité de confédération avec Louis XII, en 1512; et il eut de ce prince, en 4527, des lettres de légitimation, où il est trutté de cousin, et son pere nommé fils puiné de Ch. Il d'Albret. Étienne porta le nom de seigneur de Miossens depuis son mariage avec Fr., fille et heritiere de Pierre, baron de Miossens, qu'il épousa en 1510, dont il eut un fils unique, qui fut J. dit d'Albret, baron de Miossens et de Coaraze. Il fut lieutenant géneral d'H. d'Albret, roi de Navarre, comte de Foix, etc., en ses pays et États, et il épousa Suzanne. dite de Bourbon, fille du seigneur de Busset, bâtard de l'ir ge, laquelle fut gouvernante de notre roi Henri IV. Ils enrent un fils et une fille, qui epousa un Cochefilet. Le fils fot H. dit d'Albret, baron de Miossens, c.c., ghi fut. en 15%, chevalier du Saint-Lspeit, gouverneur et sénéchal de Navarre et Bearn. Il eponsa Aut. de Pons. sœur d'autre Ant, de Pons, qui fut la célebre marquise de Guierchevule, dame d'honneur de la reme Marie de Médicis. fenanc de M. de Lamcourt et mere au duc de Liancourt. De le mariage une file, qui epousa en 1609 J. de Grossolles, baron de Flamarens, et deux fila, dont le cadet fut d'Église et peu connu.

L'ainé, H. dit d'Albret, baron de Miossens et, par sa mère, comte de Marennes, épousa Anne de Pardaillan sœur du père de Montespan, mari de la trop célèbre hi de Montespan.

De ce mariage trois fils, en qui finit cette bâtardise, et six filles, dont l'aince épousa, en 1637, René Gruel, sieur de la Frette, comte de Lonsac en Baintonge, frère du père de MM. de la Frette, si connus par leur célebre duel: deux autres mariées et trois abbesses.

Les trois fils furent Fr.-Alex, dit d'Albret, comts de Marennes, mort, en 1648, premier mari d'Anne Poussart. depuis remariée au duc de Richelieu, et dame d'honneur de la reine, etc. Il mourut de bonne heure, ne figura point, et laissa un fils qui porta hardiment le nom de marquis d'Albret et les armes pleines sans nulle brisure, moins encore de marques de bâtardise, comme avoient fait ses peres depuis l'extinction de la maison d'Albret. M™ de Richelieu, sa mère, le maria fort jeune à la fille. unique du maréchal d'Albret, son beau-frère et oncle paternel de son fils. Elle étoit franche héritière, c'est-à-dire riche, laide et maussade, Le marquis d'Albret, jeune, galant, bien fait, étourdi, et qui se croyoit du sang des rois de Navarre, n'en fit pas grand cas, et se fit tuer malhoureusement pour une galanterie. à la premiere fleur de son age. Sa veuve demeura sans enfants avec sa bellemere, qui la fit faire dame du palais de la Reine, aux premières que le Roi lui donna. Le comte de Marsan, jeune, avide et gueux, qui avoit accoutumé de vivre d'industrie, et qui avoit ruine la maréchale d'Aumont, fit si hien sa cour à la marquise d'Albret, qui n'avoit pas accoutumé d'être courtisée, qu'elle l'épousa en lui donnant tout son bien par le contrat de mariage, sans que la duchesse de Richelien en sút rien que lorsqu'il fallut s'epouser. Elle en fut la dupe. M. de Marsan la laissa dans un coin de sa maison, avec le dernier mépris et dans la derniere indigence, tandis qu'il se réjouissoit de son bien. Elle mourut dans ce malheur sans enfants.

Le maréchal d'Albret fut le second des trois frères: il porta le nom de Miossens. C'étoit un homme d'esprit, de main, de tête et plus encore d'intrigue et d'industrie, qui se devous au cardinal Mazarin, mais qui sut s'en faire compter, et monter rapidement à la tête des gens d'armes de la garde, que le comte de Coligny commandoit, mais qui paroissoit peu. Lorsque le cardinal eut tout arrangé pour arrêter Monsieur le Prince, M. le prince de Conti et M. de Longueville dans l'appartement de la Reine nière. l'apres-midi du 18 janvier 1650, au Palais-Royal à Paris. il confia leur conduite du Palais-Royal à Vincennes à Miossens, et à un détachement qu'il choisit des gens d'armes de la garde. Le carrosse où étoient les illustres prisonniers rompit hors de Paris. Il fallut le raccommoder, et ce fut là où Monsieur le Prince s'écria : « Ah ! Miossens, si tu voulois! • en offrant monts et merveilles. Mais Miossens en savoit trop pour prendre le change. Il avoit fait son marché, et a force d'exagérer la delicatesse et le danger de cette conduite, il avoit tiré parole d'un baton de maréchal de France. Noins d'une année apres. il succèda à Coligny. Le cardinal crut l'amuser en lui donnant la compagnie des gens d'armes, et se délivrer de la sommation fréquente qu'il lui faisoit de sa parole. Miossens prit toujours la charge, mais, au bout de fort peu de temps, il se remit aux trousses du cardinal, et avec la force qu'il tiroit de plus de cette compagnie dont il étoit alors capitaine, il lui fit si grand'peur qu'il en arracha le băton, à la promotion qu'on fit le 15 février 4653. Ainsi il ne l'attendit pas longtemps. Il avoit lors trenteneuf ans, et avoit tres peu servi, jamais nulle part en chef, et depuis ne vit plus de guerre, mais il sut se donner et se continuer toute sa vie une grande considération et obtenir le gouvernement de Guyenne.

Il avoit épousé on 1645 la fille cadette de Guénégaud, tresorier de l'epargue, sœur du secrétaire d'État, dont il fut your d'assez bonne heure, et n'en out qu'une fille, dont on vient d'expliquer la vie. L'hôtel d'Albret fut toujours à Paris le rendez-vous de la meilleure et de la plus illustre compagnie, et devint le berceau de la fortune de Mª de Maintenon, et par elle des amis qu'elle y avoit faits. Mas d'Heudicourt s'en sentit des premierès. Sa sœur alnée, Mes de Miossens, n'en ramassa que peu de miettes. Son mari fut le troisième frere et le dernier. dont on a déjà vu la fin. Le maréchal d'Albret alla mourir à Bordeaux le 3 septembre 1676 à soixante-huit ans et fut fort regretté. Nºº de Miossens et Mºº d'Heudicourt étoient Pons, ainsi que la grand'mère du maréchal d'Albret, qui avec raison se faisoit grand honneur de cette alliance. M4e de Pons, par là ses parentes, ne bougeoient de chez lui. Elles n'avoient pas de chausses, il les aidoit, et trouvoit la cadette fort à son gré par sa beauté et par son esprit, et la maria pour rien à Heudicourt, qu'il en embâta pour l'honneur de l'alhance, et il décrassa ce Sublet par la charge de grand louvetier, que Saint-Herem lui vendit lorsqu'il eut le gouvernement et la capitainerie de Fontainebleau. L'agrément que le maréchal d'Albret en obtint à Heudicourt fut en faveur de ce mariage.

Montpéroux, lieutenant général et mestre de camp général de la cavalerie, mourut assez jeune. Il dormoit partout depuis longtemps, et debout, et en mangeant. C'étoit un brave homme, assez officier, sans aucun esprit, il ne laissa point d'enfants. La Vallière, commissaire général, monta à sa charge, et vendit la sienne au comte de Châtillon, gendre de Voysin.

On a vu en son temps l'exil du Charmel et ses causes, dont son opiniatreté à ne vouloir point voir le Roi, et le dépit du Roi contre les gens retirés qui ne le voyoient point, fut, comme je l'ai raconté alors, la cause foncière de sa disgrâce. Cette pique du Roi à son égard ne se passa point, et dégénéra en une dureté étrange, pour en parler sobrement. Le Charmel, attaqué de la pierre, fit demander la permission de venir se faire tailler à Paris.

La permission fut impitoyablement refusée. Le mai pressoit ; il fallut faire l'opération au Charmel. Elle fut si rude et peut-être si mal faite, qu'il en mourut trois jours apres, dans les plus grands sentiments de piete et de penitence. Il est bien rare de la pousser aussi loin et de la soutenir aussi longtemps avec la même ferveur et la même exactitude qu'il fit la sienne, parmi une infinité de bonnes œuvres et toutes celles qu'il put pratiquer. Il n'avoit presque point d'étude, et il n'avoit d'esprit que ce que lui en avoit donné l'usage du grand monde. La piété avoit suppléé à tout. Je n'en dirat pas davantage, en ayant asser parle ailleurs 1. Il avoit soixante-huit ans, et il avoit passé autant d'années dans la retraite qu'il en avoit vécudans le grand monde. Il avoit toujours été persuadé que cela lui arriveroit, et il me l'avoit dit plusieurs fois. M. de Beauvau Craon, mari de la dame d'honneur de Me la duchesse de l'rraine, à qui Monsieur de Lorraine a fait et procuré une si incroyable fortune, est fils de la sœur du Charmel.

La maréchale de la Ferté mourut à Paris en cé même temps, à plus de quatre-vingts ans. Elle étoit mère du feu duc de la Ferte et du P. de la Ferte jésuite, et sœur de la comtesse d'Olonne qui étoit son ainée et fort riche sans enfants, et elte fort pauvre. Mae d'Olonne étoit veuve d'un cadet de la maison de la Trémoille qui tiut toute sa vie chez lui tripot de jou et de débauche. Les deux sœurs étoient d'Angennes, d'une branche cadette éteinte en elles. Leur beauté et le debordement de leur vie fit grand bruit. Aucune femme, même des plus décriées pour la galanterie, n'osoit les voir ni paroître nulle part avec elles. On en etoit là alors. La mode a bien changé depuis. Quand elles furent vieilles et que personne n'en voulut plus, elles tachérent de devenir dévotes. Elles logeoient ensemble, et un mercredi des Cendres elles s'en allèrent au sermon. Ce sermon, qui fut sur le jeune et sur la né-

<sup>1.</sup> Particulierement, tome IV, p. 372 et suivantes.

cessité de faire pénitence, les effraya. « Ma sœnr, se dirent-elles au retour, mais c'est tout de bon, il n'y a point de raillerie, il faut faire penitonce, ou nous sommes perdues. Mais, ma sœur que ferons-nous? » Apres y avoir bien pensé: « Ma sœur, dit M™ d'Olonne, voici ce qu'il faut faire, faisons jeuner nos gens. » Elle étoit fort avare; et avec tout son esprit, car elle en avoit beaucoup, elle crut avoir tres-bien rencontré. A la fin pourtant elle se mit tout de bon dans la piété et la pénitence, et mourut trois mois après sa sœur la maréchale de la Ferté. Quelque impétueux que fût le marechal son mari, il fut sa dupe toute sa vie ou le voulut bien paroître. On n'oubliera jamais que ce fut d'elle que se fit la planche de légitimer un bâtard sans nommer la mère, comme je l'ai raconté nilleurs, pour, sur cet exemple, legitimer ceux du Roi sans nommer M" de Montespan.

Le Roi donna douzé mille livres de rente en fonds d'un droit de péage en Normandie au prince Charles, fils et survivancier de Monsieur le Grand; et il vit une demi-heure seul dans son cabinet l'électeur de Bavière, qui y étoit monté par les derrières. Il demeuroit en une maison de Saint-Cloud, où il étoit venu de Compiegne.

Le maréchal de Villars arrivant de Rastadt le salua le 15 mars dans son cabinet à Versailles, au retour de courre le cerf à Marly. Le Roi l'embrassa, le loua fort, lui donna pour son fils la survivance de son gouvernement de Provence, et à lui les entrées des premiers gentilshommes de la chambre, dont il prit possession le soir même au coucher. Ces grâces si singulièrement grandes surprirent fort la cour, et, envie à part, ne l'édifierent pas.

En même temps le hoi le nomma son premier ambassadeur plénipotentiaire pour aller à Baden, le comte du Luc pour le second, qui se trouvoit tout porté, étant ambassadeur en Suisse; et pour troisieme, la Houssaye, conseiller d'État et intendant d'Alsace, qui se trouvoit aussi tout porté à Strasbourg. La surprise fut extrême du ref is de la Houssaye, qui ne pouvoit, disort-il, ceder au comte du

Luc, qui n'étoit pas conseiller d'État, et le scandale plus grand encore de ce que le Roi ne fit qu'en rire et s'en moquer tout haut, et nomma Saint-Contest, maltre des requêtes, intendant à Metz, qui en eut six mille livres de pension. Outre que le comte du Luc étoit par sa naissance un seigneur, et qu'il étoit actuellement ambassadeur, on n'avoit jamais out parler encore qu'un magistrat eût osé prétendre aucune compétence avec un homme de qualité. ou passant pour tel. C'est donc ici l'époque où cela fut imaginé pour la première fois, et passé tout de suite. On cria; les gens de robe eux-mêmes en furent honteux, mais il n'en fut autre chose. Ainsi la robe ose tout, usurpe tout, et domine tout. Les premiers magistrats prétendent ne plus céder qu'aux ducs et aux officiers de la couronne. C'est encore une grande modestie, dont il leur faut être très-obligé.

Peu de jours après, le maréchal de Villars qui vouloit tout atteindre, et qui, sans jamais avoir servi l'Espagne, en avoit obtenu la Toison, reçut le collier de cet ordre à Versailles, dans l'appartement de M. le duc de Berry, des mains de ce prince, en présence de tous ceux qui avoient cet ordre en France, et qui s'y trouvèrent en collier. Le maréchal fit presque en même temps donner mille écus de pension au comte de Choiseul, son beaufrère.

L'abbé de Gamaches fut nommé auditeur de rote en la place du cardinal de Polignac. C'étoit un garçon d'esprit, de savoir, encore plus d'ambition, et qui compta bien se faire cardinal. Mais pour le devenir quand on est François, il faut d'autres degrés que celui de la rote, et force ressorts dont cet abbé se flattoit bien aussi de ne pas manquer. Il y fit bien tout ce qu'il put, mais il mourut en la prine, apres avoir frisé la corde plus d'une fois d'être rappelé et disgracié.

Le maréchal de Chamilly qui, à soixante-dix-huit ans, étoit sans enfants, et à qui le commandement de la Rochelle et des pays voisins ne pouvoit plus être bon à rien, obtint du Roi de le faire passer au comte de Chamilly, ancien lieutenant général et fils de son frere, qui avoit été ambassadeur en Danemark.

## CHAPITRE X.

Le Rol tête à tête avec le chancelier qui lui rapporte le procès d'entre M. de la Rochefoucauld et moi, m'adjuge toute préséance. - Mort de Saint-Chamant, - Tesse demande par l'Espagne pour le siege de Harcelone; Herwick choise et du Casse pour y mener une escadre - Souverameté manquée de la princesse des Erame, palais qu'elle sa prépare près d'Ambaise, et ce qu'il devient. --Décadence de la princesse des Ursins dans l'esprit du ltoi et de M' de Maintenon. - Princesse des Ursius gouvernante des infants; nes mesures pour se glisser en la place de la feue Reine. - Généros-tede Robinet, jésuite, confesseur du roi d'Espagne. - Princesse des Ursina se hâte de faire le mariage du roi d'Espagne avec la princesse de Parme; ses raisons. — Situation du marquis de Brancas en Espagoe; raisons qui le déterminent à demander d'aller passer quinze jours à Versailles; il l'obuent. - Alarme de la princesse des Brains; elle dépêche brusquement le cardinal del Grucice en France; Brancas court après, et le devance; quel étoit Giudice -Brancas à Marly; Giudica après lui, avec son neveu Cellamare ---Caractère del Giudice. - Mort et caractère de la chanceloire de Pontchartrain. - Mort de la reine douairière de Danemark. - Mort et caractère de l'évêque de Senlis. - Chamillant obtient un logement à Versailles. - Mort et caractère de M. Yoysin. - Caractère de Mes Desmareta. - Mort de Zurbock Mort du président le Bulleul, dont le fils obtient la charge, leur caractère.

J'ai eu trop souvent occasion de parler ici de la question de preseance qui étoit entre M, de la Rochetoucauld et moi, et des diverses choses qui s'y sont passées, principalement lors de ma réception au Parlement, et à l'occasion de l'edit de 1711. Il suffira donc de se rappeler ici que M, de la Rochefoucauld ayant obtenu à force de cris que la question seroit revue et jugée de nouveau, comme si elle ne se le trouvoit pas dans cet édit de 1711, et enregistré, le Roi s'en étoit reservé à lui seul le jugement, sans qui que ce soit avec lui que le chanceher seul pour rapporter l'affaire, à qui les parties sans autre formalité donneroient leurs mémoires signés d'eux-mêmes, et en recevroient la communication par lui. On a vu aussi ce qui s'étoit passé entre eux en conséquence. L'adresse de l'un étoit de piquer le Roi de jalousie sur son autorité à l'égard du Parlement; et celle de l'autre de bien expliquer que ce qui regardoit le Parlement dans l'enregistrement des lettres, et dans la réception des impétrants, étoit une forme nécessaire, mais émanée du Roi même, et qui par conséquent n'intéressoit en rien son autorité.

Je is seul mes mémoires. Je les rendis les plus courts qu'il me fut possible. Je tâchai de n'y rien omettre de ce qui servoit à une instruction parfaite, et de guérir le Roi sur les soupçons qu'on essayoit de lui jeter, et qui ni'avoient, comme on l'a vu, mis une fois au moment de perdre ma cause.

Enfin fous les mémoires étant remis de part et d'autre au chancelier, et n'y ayant plus rien de part et d'autre à répondre ni à ajouter, le chancelier prit l'ordre du Roi pour le jugement.

Le dimanche de la Passion, 18 mars, le Roi tint conseil d'État après sa messe, dina au petit couvert, entendit le sermon, remonta chez lui, où il trouva le chancelier, comme il le lui avoit ordonné, pour lui rapporter l'affaire. Elle dura bien deux heures.

Je m'étois présenté devant le Roi au retour du sermon, sans lui rien dire. Le hasard fit que, passant au bas du grand escalier pour monter par le petit qui donneit dans la première antichambre, je vis le chancelier qui descendoit. Je m'arrêtai pour l'attendre et lui demander à quoi j'en étois. Il eut la malice de faire avec moi le chancelier pour la première fois de sa vie. Il me dit avec une gravité austere : « Monsieur, je ne puis parler. » Je fus assez simple pour en demeurer interdit. Je le luissai passer, et quelques instants après je le suivis. J'entrai dans son cabinet comme il changeoit de robe. « Eh bien! Monsieur, lui dis-je, au moins sommes-nous jugés? » La malignité le possédoit encore. De ce même ton, du bas du degré :



a Oh I pour cela, oui, Monsieur, me répondit il, pour jugés vous l'étes, et vous l'étes entièrement sur tout, et fixant des yeux tristes et sévères sur moi, et jugés sans retour. » L'air, le ton, les paroles si différentes pour moi de ce qu'il avoit accoutumé, me glacerent. Je savois qu'il étoit pour moi; il eut l'art de me persuader qu'il avoit eté tondu, que le Roi avoit prononcé contre moi malgré lui, et que c'étoit le chagrin d'être tondu qui le rendoit tel que je le trouvois. Je me tus dans la plus mortelle angoisse tandis que les valets de chambre achevoient de sortir. Dès que la porte fut fermée: De grâce, Monsieur, lui dis-je, suis-je mort? apprenez-moi mon sort. » Il se prit à rire, m'embrassa, et me dit que j'avois gagné en plein, en tout et partout.

Il est difficile d'ôter en un instant à quelqu'un une meule plus pesante. Je l'embrassai encore, et le baisai comme on baise une maîtresse, en lui reprochant sa méchanceté qui m'avoit pensé faire mourir. Il m'avoua qu'il avoit voulu se divertir un moment, et se payer par là de toute la peine que je lui avois donnée. On peut juger que je lui pardonnai. A mon tour j'avouerai que je sentis une grande joie et un grand soulagement.

l'allai aussitôt tirer Me de Saint-Simon de peine, et de là attendre le Roi à la sortie de son cabinet comme il alloit passer chez Me de Maintenon. Des qu'on m'y vit, chacun comprit que j'avois gagné, mais on étoit curieux si j'avois emporté la cour avec le Parlement, dont on n'avoit pas douté, et M. de la Rochetoucauld si peu luimême, qu'il n'est rien qu'il n'eût tenté pour m'engager, jusque dans les fins, de nous accommoder de la sorte, ce que j'avois toujours constamment refusé. J'essuyai donc presque autant de questions que de compliments, mais je fus froid et modeste, et je me contentai de repondre court que j'étois content, et quand on l'est autant que je l'étois, cela est aisé à faire.

Comme le Roi sortit, je lui fis ma reverence et mon remerciement. « Monsieur, me dit le Roi, vous avez tout gagné; et je suis bien sise de vous avoir fait plaisir en faisant justice. » Comme je ne m'étois ni expliqué ni ouvert à pas une des questions qu'on m'avoit faites, les oreilles avoient été très-attentives à la réponse du Roi, qui courut aussitôt de bouche en bouche, et nouveaux compliments. Je ne cachai plus que j'avois pleinement gagné, mais j'eus grand soin de continuer à être modeste, et de me dérober au monde qui se réjouissoit avec moi, peut-être avec chagrin, sûrement, au moins pour la plupart, sans y prendre la moindre part que celle de la curiosité de m'examiner.

M. de la Rochefoucauld fut outré et tout ce qui tenoit à lui. Quoique il ne pût ignorer sa situation personnelle avec lo Roi, la faveur de son père l'avoit accoutumé à ne douter de rien de ce qui étoit affaire. Il n'avoit rien oublié sur celle-ci, jusqu'aux artifices les plus propres à entraîner le Roi par l'intérêt d'une autorite qui étoit son idole, et il s'en étoit tout promis, au moins qu'à la cour la préséance lui demeureroit. Il alla donc chez le chance-lier fort peu après que j'en fus sorti, qui me conta le lendemain qu'il en avoit essuyé d'étranges lamentations.

Deux jours après j'eus mon arrêt. Plus j'étois coutent, plus je voulus outrer les procédés honnêtes. J'aliai à Paris, et je pris mon temps d'aller à l'hôtel de la Roche-foucauld que je m'étois assuré de n'y trouver personne. Je leur fis dire que j'y étois allé pour les prier de ne pas trouver mauvais que je leur fisse signifier l'arrêt. M<sup>20</sup> de la Rochefoucauld surtout étoit enragée; ils auroient vouln au moins pouvoir crier sur les procédés. L'arrêt fut signifié, puis enregistre au Parlement et la contestation finie. Le commerce très-fréquent et très-libre l'étoit devenu beaucoup moins entre les deux beaux-frères et moi depuis la mort de la duchesse de Villeroy. La reprise de cette dispute le rendit encore plus froid et plus rare, et cette fin l'éteignit tout à fait; on en demeura aux simples bienséances des rares occasions. J'avois mon compte, je

m'en consolai. On verra dans la suite que cette aigreur secrète les conduisit fort mal.

Saint-Chamant mourut à la campagne, où il s'étoit retiré depuis longtemps. Il avoit été lieutemant des gardes du corps. Il commanda le détachement de la maison! du Roi qui conduisit la reine d'Espagne, fille de Monsieur, à la frontière. La reine allongea ce voyage tant qu'elle put. Saint-Chamant étoit fort bien fait; il avoit de l'esprit, encore plus d'audace; la reine peu d'expérience, de ménagement, de contrainte. Tout cela fit un grand bruit à la cour et retentit fort en Espagne, qui y fit grand tort à la reine, et qui perdit Saint-Chamant ici.

M. de Berwick fut nommé pour aller faire au roi d'Espagne les compliments de condoléances; il s'agissoit du siège de Barcelone, et de soumettre les Catalans qui tenoient bon malgré la paix, et qui sous main etoient secourus. M™ des Ursins s'étoit trop bieu trouvée du flexible et courtisan Tessé pour vouloir un autre général, et le faisoit demander par le roi d'Espagne. Tessé, qui n'avoit plus rien à gagner en ce pays-là, ne se soucioit point d'être chargé d'une si forte expédition. Le Roi et M™ de Maintenon, par des raisons qu'il sera bientôt temps de développer, prefererent le duc de Berwick à tout autre, qui, outre sa capacité, sa bonne volonté et son expérience d'Espagne, etoit depuis longtemps fort mal avec Orry pour l'avoir traité souvent comme il le meritoit, et par consequent fort peu au gré de M[™] des Ursins, qui le trouvoit droit, ferme, libre, barre de fer, toutes qualités qu'elle n'aimoit pas à rencontrer, surtout dans un général d'armée. Le Roi donna quinze bataillons au duc de Berwick, et du Casse fut chargé du commandement de l'escadre, qui porta tous les besoins du siege, que sa maladio et, après, les vents contraires retarderent B356%.

Il faut maintenant voir dans les pièces i ce qui se passa

1. Voyes torse I, p. 430, note f.



sur la sonveraincté que la princesse des Ursins voulut obtenir par le traité de paix, qui en fut si longtemps et si scandaleusement arrêti par le roi d'Espagne. Elle y avoit telienient compté, et de l'échanger apres avec le Roi pour la Tournine et le pays d'Ambrise, et y venir jouir de cette nouvelle grandeur, qu'elle avoit chargé son fidèle Aubigny de lui acheter un terrain pres d'Amboise, situé à souhait, d'y bâtir un vaste palais, avec des basses cours et des communs pour une cour, de le meubler avec magnificence, de n'y épargner ni dorures hi peintures. de l'accompagner des plus beaux jardins et de ne s'y soucier d'aucun fief ni d'aucune seigneurie, parce que la souveraine du pays n'en avoit pas besoin. Aubigny méprisé à Ulrecht, où il étoit allé négocier cette souverainete, et où il n'avoit jamais pu passer les antichambres, relevé par Bournonville, comme on l'a vu p. revenu à Paris et en Touraine, et travailloit à force à cumagnifique bătiment. Il fut mene si vite qu'il se trouva presque achevé lorsque la corde cassa sur la souverameté; et pour n'avoir plus à revenir à cette folie, d'Aubigny, voyant que cela ne pouvoit plus servir à ce que sa maitresse s'étoit proposé, retrancha tout ce qui pouvoit endore l'être, acheta comme il put quelques fiefs, pour qu'un si beau lieu ne fût pas absolument dans l'état d'une guinquette, et Me des Ursins, honteuse après de ce pot au lait de la bonne femme, laissa le tout à d'Aubigny, pas assez seigneur pour remour le lieu, mals suffisamment riche pour y bien recevoir le voisinage et les passants. Il y a passé le reste de sa vie, aimé et consideré dans la pays, avec assez d'esprit pour avoir laissé en Espagne ses grand nirs et ses plus hautes espérances. Ce heu s'ap-, et a passe à M" d'Armentieres, fille d'Aubigny. pelle: C'est un des plus beaux et des plus singuliers lieux de France, et le plus superbement meublé.

2. Ce blanc est au manascris. Il faut lire : utantelons.

<sup>†</sup> Saint-Simon a laussé en blanc le chiffre de la page de son manuslaique e il vol lait renvoyer. Voyes ci-dess is, p. 2.

Cette souveraineté, dont M' de Maintenon se trouvoit si peu à portée, la choqua. Cette extrême différence offensa son orgueil, en lui faisant sentir la distance des rangs et des naissances, qui étoient la base d'un si grand essor. Elle sentit avec jalousie que le crédit sans mesure qui portoit Mes des Ursins si haut n'étoit que l'effet de la protection qu'elle lui avoit donnée. Elle ne put souffrir qu'elle en abusat au point de s'élever si fort au-dessus d elle, et que cette souveraineté elle l'établit et en jouit sous ses yeux. Le Roi sentit aussi tout l'exces de ce dessein, mais il fut aussi piqué d'en voir la paix retardée, de se trouver obligé à prendre des ménagements, et à la fin forcé de ne plus rien ménager, de fâcher le roi d'Es. pagne, de menacer, de parler en père et en maître, et de faire conclure la paix sans cette souveraineté, malgré son petit-fils, qui a'en vouloit point démordre, et qui ne céda qu'à l'impuissance de tenir contre tant d'ennemis, abandonné de la France, et pour un si bizarre et si mince sujet. On peut juger aussi quelle fut la rage de Me des Ursins, après avoir poussé sa pointe jusqu'à une apiniatreté si démesurée, s'être donnée en speciacle à toute l'Europe, et ne remporter que le mepris et la houte d'une si folle entreprise. Telle fut la pierre d'achoppement entre les deux moderatrices suprêmes de la France et de l'Espagne. Tele fut aussi la raison de la preference de Berwick sur Tessé. Depuis cet essor de souveraincté, le concert ne fut plus le même entre Me de Maintenon et Mer des Ursins. Mais cette dernière étoit parvenue à un point en Espagne, qu'elle crut pouvoir plus qu'aisément B'en passer.

On a vu avec quel art elle avoit sans cesse isolé le roi d'Espagne, jusqu'à quel point elle l'avoit enfermé avec la reine, et rendu inaccessible, non-seulement à sa cour, mais à ses grands officiers, à ses ministres, jusqu'aux valets les plus nécessaires, en sorte qu'il n'étoit servi que par trois ou quatre, qui etoient François et tout à elle. Le pretexte de la douleur de la mort de la reine continua

cette solitude; et la retraite au palais de Medina Celi fut préférée à celle du Buen-Retiro, pour être plus resserrée dans un lieu infiniment moins étendu que ce palais royal, où la cour pouvoit abonder, et où il auroit eté plus ensbarrassant de ne laisser approcher le roi de personne. Elle prit elle-même la place de la reine; et pour avoir une sorte de prétexte d'être aupres du roi dans la même solitude, elle se fit nommer gouvernante de ses enfants. Mais, pour y être toujours, et qu'on ne put savoir quand ils étoient l'un chez l'autre, elle fit faire un corridor de bois depuis le cabinet du roi jusque dans l'appartement de ses enfants dans lequel elle logeoit, pour pouvoir passer de l'un à l'autre sans cesse sans être aperçus, et sans traverser un long espace de pieces qui étoient entre-deux. et qui étoient remplies de courtisans. Ainsi on ne savoit jamais si le roi étoit seul ou avec Me des Ursins, ni elle de même, lequel des deux étoit chez l'autre, ni quand, ni combien ils étoient ensemble. Cet appentis couvert et vitre fut ordonné avec tant de hâte, qu'avec toute la dévotion du roi, les fêtes et les dimanches ne furent point exceptes de ce travail. Il deplaisoit extrêmement à toute la cour, qui en sentoit l'usage, et jusqu'à ceux qui le dirigeoient. Le contrôleur des bâtiments, qui avoit ordre d'y faire travailler fêtes et dimanches, demanda un jour dans uno de ces pièces où la cour étoit, et que Me des Ursins étoit si pressée d'éviter, il demands, dis-je, au P. Robinet, confesseur du roi, et le seul excellent qu'il ait eu, s'il feroit travailler le lendemain dimanche et le surlendemain sête de la Vierge. Robinet répondit que le roi ne lui en avoit point parle; et à une seconde instance fit même réponse. A la troisseme il ajouta qu'il attendroit que le roi lui en parlât. Enfin excédé d'une quatrieme, la patience lui échappa, et il répondit que si c'etoit pour detruire l'ouvrage commence, il croyoit qu'on y pourroit travailler le propre jour de l'aques, mais que pour continuer ce corridor, il ne pinsoit pas que cela se pût un dimanche ni une fete. Teute la cour applaudit; mais M<sup>--</sup> des Ursins, à qui ce propos ne tarda pas à être rapporté, en fut très-irritée.

On soupconna qu'elle pensoit à plus qu'à devenir l'unique compagnie du roi. Il avoit plusieurs princes. On sema des discours qui parurent équivoques, et qui effrayèrent : il se débita que le roi n'avoit plus besoin de postérité avec toute celle dont il avoit plu à Dieu de le bénir, mais seulement d'une femme, et qui pût les gouverner. Non contente de passer toutes les journées avec le roi, et comme la feue reine de ne le laisser travailler avec ses ministres qu'en sa présence, la princesse des Ursins comprit qu'il falloit rendre cette conduite durable en s'assurant du roi dans tous les moments. Il étoit accoutumé à prendre l'air, et il en étoit d'autant plus affamé qu'il étoit demeuré fort renfermé dans les derniers temps de la reine, et dans les premiers qui avoient suivi sa mort. Me des Ursins choisit quatro ou cinq hommes pour accompagner le roi privativement à tous autres, même à ses officiers grands ou autres les plus nécessuires. Chalais, Masseran, Robecque et deux ou trois autres aur la servitude de qui elle pouvoit compter, furent nommés pour suivre le roi toutes les fois qu'il sortoit. On les appela recreadores du roi, ceux qui étoient chargés de l'amuser. Avec tant de mesures, d'obsession, de discours préparatoires, jetés avec soin, on ne douta pas qu'elle n'eût le projet de l'épouser, et l'opinion ainsi que la crainte en devint générale : le Roi son grand père en fut vivement alarmé, et Mes de Maintenon, qui n'avoit jamais pu parvenir à être déclarée apres en avoir frisé le moment de bieu près par deux fois, en fut poussée à bout de jalousie. Cependant, si M= des Ursins a'en flatta, ce ne fut pas pour longtemps.

Le roi d'Espagne, toujours curieux de nouvelles de France, en demandoit souvent à son confesseur, le seul homme à qui il pût parler qui ne fût pas à M<sup>ast</sup> des Ursins. L'habile et le hardi Robinet, aussi inquiet que personne des progrès du dessain dont personne ne doutoit dans les deux sours de France et d'Espagne, se laissa pousser de questions dans une embrasure de fenêtre où le roi l'avoit attiré, et fit le réservé et le mystérieux pour exciter la curiosité davantage; quand il la vit au point où il la vou-loit, il dit au roi que puisqu'il le forçoit il lui avoueroit que ses nouvelles de France étoient conformes à toutes celles de Madrid, où on ne doutoit plus qu'il ne fit à la princesse des Ursins l'honneur de l'épouser. Le roi rougit, et répondit brusquement : « Oh! pour cels, non, » et le quitta.

Soit que la princesse des Ureins fût informee de cette vive repartie, ou qu'elle désespérat déjà du succès, elle tourne court, et jugeant que cet état d'interstice au palais de Medina Celi ne pouvoit durer toujours, résolut de s'assurer du roi par une reine qui lui dût un si grand mariage, et qui n'ayant aucun soutien se jetât entre ses bras par reconnoissance et par nécessité. Dans cette vue elle s'ouvrit à Alberoni qui, depuis la mort du duc de Vendôme, etoit demeuré à Madrid chargé des affaires de Parme, et mi proposa la mariage de la princesse, fille de la duchesse de Parme, et du feu duc, frere du réguant, qui avoit épousé la veuve de son frere.

Alberoni eut peine à croire à ses oreilles; une alliance si disproportionnée lui parut d'autant plus incroyable, qu'il n'espera pas que la cour de France y pût consentir, et qu'il crut encore moins qu'on osat la conclure sans elle. En effet, une personne issue de double bâțardise, d'un pape par pere, d'une fille naturelle de Charles V par mere, fille d'un petit duc de Parme, et d'une mère toute antrichienne sœur de l'impératrice douairiere, de la reine d'Espagne douairiere, dont on etoit si mécontent et qu'on avoit fait passer de l'exil de Tolede à la relégation de Bayonne, de la reine de Portugal, qui avoit determiné le roi son mari à recevoir l'archiduc à Lisbonne, et à porter la guerre en Espagne, n'étoit pas un parti auquel il fût vraisemblable de songer pour en faire une reine d'Espagne.

Rien de tout cela néanmoins n'arrêta la princesse des Ursins; son intérêt pressant fut sa considération la plus forte; elle disposoit de la volonté du roi d'Espagne, elle contoit tout le changement du Roi et de Mar de Maintenon pour elle, elle n'en espéroit plus de retrur; elle crut même devoir s'appuyer contre l'autorité qui l'avoit si puissamment établie, et qui auroit pu la détruire, et ne s'occupa plus qu'à brusquer un mariage dont elle se promettoit tout, et de faire de la nouvelle reine le même usage qu'elle avoit fait de celle qu'elle venoit de perdre. Le roi d'Espagne étoit dévot, il avoit besoin d'une femme, la princesse des Ursins étoit d'un âge où ses agrements n'étoient plus que de l'art : en un mot, elle mit Alberoni en besogne, et ou peut croire qu'elle ne fut pas difficile dès l'intant qu'on put les persuader à Parme qu'elle étoit sérieuse, et qu'on ne se moquoit pas d'eux. Orry, toujours un avec Not des Ursins et le toutpuissant par elle, fut le seul confident de cette importante affaire.

Le marquis de Brancas étoit lors ambassadeur de France à Madrid, commme on l'a vu en son temps. Il s'étoit flatté de la grandesse au sorter de Girone, il avoit éte tout pres de l'obtenir. Il crut toujours que Mes des Ursins l'avoit fait changer en Toison, et il ne lui avoit pas pardonné cet échange. Il étoit tout à Mandenon. On a vu ailleurs par quelles rares conjonctures il en avoit obtenu la protection, que son adroite mere et lui avoient bien su cultiver et conserver. Par cela même il etoit fort suspect à la princesse des Urs us, qui d'autours se doutoit bien de la deut qu'it lui gardoit de sa grandesse manquée : elle ne lui laissoit aucun acces, et avoit les yeux fort ouverts sur toute sa conduite. Brancas voyoit et n'ignoroit rien de tout ce qui se passoit. Le confesseur s'expliquoit à ce chent de sa Con pagure de ses inquietudes sur la conduite de la princesse des tersuis, et les principaux d'une cour universement mecontente alloient décharger lour cœur avec lui, dans la pensé : paid

41

n'y avoit que la France qui pût mettre ordre à la situation de l'Espagne. Brancas en sentit toute l'importance, mais justruit par l'aventure de l'abbé d'Estrées, craignant même pour ses courriers, il prit le parti de mander au Roi qu'il avoit pressamment à lui rendre compte d'affaires les plus importantes, qui ne se pouvoient confier au papier, et qui exignoient qu'il lui permit d'aller passer quinze jours à Versailles. La réponse fut la permission qu'il demandoit, mais avec ordre de s'arrêter où il rencontreroit le duc de Berwick sur la route, qui alloit faire

le siège de Barcelone, pour conférer avec lui.

M= des Ursins, qui trouvoit toujours moyen d'être instruite de tout, la fut non-seulement du voyage de Brancas, mais encore de l'ordre qu'il avoit reçu de conférer avec Berwick; elle en fut alarmée : elle fit presser par le roi d'Espagne le départ du maréchal comme si tout eût été prêt pour le siège de Barcelone, pour éviter que Brancas le rencontrât en chemin. Elle ût disposer seize relais de mules sur la chemia de Bayonne, et fit tout à coup partir pour France, le jeudi saint, le cardinal del Giudice, grand inquisiteur et ministre d'État, qui eut pour elle cette basse complaisance. C'étoit coup double : le cardinal étoit à ses ordres, mais un cardinal-ministre et grand inquisiteur l'embarrassoit, elle s'en délivroit au moins pour un temps de la sorte, en attendant mieux, et par le poids de sa pourpre et de ses établissements en Espagne. elle en donnoit à la commission dont elle le chargeoit, et prévenoit Brancas, ce qui en notre cour n'étoit pas un point médiocre. Brancas qui en sentoit toute l'importance le suivit des le vendredi saint, et fit ai bien qu'il l'atteignit à Bayonne la nuit qu'il y étoit couché. Il charges, en passant tout droit, le commandant, qui étoit Dudoncourt, d'amuser et de retarder le cardinal tout le lendemain tant qu'il pourroit, gagna pays et arriva à Bordeaux avec vingt-huit chevaux de poste qu'il emmena de partout avec lui pour les ôter au cardinal. Il arriva de la sorte deux jours plus tôt que lui à Paris, d'où il alla

aussitôt à Marly, où le Roi étoit, lui rendre compte des affaires qui l'avoient amené si roide; il en eut une longue audience avec Torcy en tiers, et un logement pour le reste du voyage.

Le cardinal del Giudice se reposa quatre ou cinq jours à Paris, puis vint de Paris chez Torcy, à Marly, qui le mena dans le cabinet du Roi à l'issue de sou lever. Il lui présenta le prince de Cellamare, fils du duc de Giovenazzo son frère, grand d'Espagne et conseiller d'État assez considéré à Madrid; Cellamare sortit aussitôt du cabinet, et le cardinal y demeura seul avec le Roi et Torcy une bonne heure. Torcy leur donna à diner; au sortir de table, ils retournèrent à Paris. Le cardinal, à ce que longtemps depuis Torcy m'a conté, fut un peu embarrassé de sa personne, il n'étoit chargé d'aucune affaire; toute sa mission n'alloit qu'à louer Mes Ursins et se plaindre du marquis de Brancas. Ces louanges de M™ des Ursins n'étoient que vagues: elle ne comptoit pas assez sur le cardinal pour lui avouer la situation où elle so trouvoit en notre cour, et pour le charger de rien à cet égard, de sorte que la matiere fut bientôt épuisee. Sur le marquis de Brancas il n'y avoit nul fait à alleguer; son crime éloit de voir trop clair, et de n'être pas devoué à la prin-CESSO.

Le cardinal étoit un homme d'esprit, de cour, d'affaires et d'intrigue, qui sentoit pour un homme de son état et de son poids le vide de sa commission, et qui en étoit peiné. Il parut d'une conversation aimable, d'une société aisée, écartant les embarras du rang et du personnage, et il fut fort goûté et recueilli par la honne compagnie. Il se rendit assidu aupres du Roi, sans l'importuner d'audiences qu'il n'avoit pas matières à remplir, et à tout sou manège il donna lieu de soupçonner qu'il se doutoit de la décadence de la princesse des Ursi is dans notre cour, et qu'il cherchoit à s'en attirer l'estime et la contiance pour, à l'appui du Roi, devenir premier ministre en Espagne; mais nous verrons bientot que la marotte ultramontaine

de sa charge, de son chapeau, rompirent toutes ses mesures. Tout le succes de son voyage se borna à empêcher Brancas de retourner en Espagne, en quoi, bien que sans concert, Brancas fut de moitié avec lui : il n'avoit rien à espérer de cette cour dans la situation où il étoit avec N° des Ursins, et il n'étoit pas homme à perdre sciemment son temps. Il a fallo conduire jusqu'ici cette affaire de suite; il faut maintenant un peu retourner sur nos pas.

Il y avoit longtemps que la chancelière étoit menacée d'une hydropisie de poitrine après un asthme de presque toute sa vie. Elle étoit fille de Maupeou, président d'une des chambres des eqquêtes et peu riche, mais bon partipour Pontchartrain qui l'étoit encore moins quand elle l'épousa, On ne peut gyere être plus laide, mais avec celaune grosse femme, de bonne taille et de bonne mine, qui avoit l'air imposant, et quelque chose aussi de fin. Jamais fomme de ministre ni autre n'eut sa parcille pour savoir tenir une maison, y joindre plus d'ordre à toute l'aisance et la magnificence, en éviter tous les inconvénients avec le plus d'attention, d'art et de prévoyance, sans qu'il y parût, et y avoir plus de dignite avec plus de politesse, et de cette politiesse avisce et attentive qui sait la distinguer et la mesurer, en mettant tout le monde à l'aise. Elle avoit beaucoup d'esprit sans jamais le vouloir montrer. et beaucoup d'agrément, de tour et d'adresse dans l'esprit, et de la souplesse, sans rien qui approchât du faux, et quand il le falloit, une legereté qui surprenoit; mais bien plus de sons encore, de justesse à connoître les gens, de sagacite dans ses choix et dans sa conduite, que peu d hommes même out atteint comme elle de son temps. Il est surprenant qu'une femme de la robe qui n'avoit vu de monde qu'en Bretagne, fût! en si peu de temps au fait, mux manières, à l'esprit, au langage de la cour, et devint un des meilleurs conseils qu'on put trouver pour s'y bien

<sup>1.</sup> Saint-Simon & Scrit fut, & Findicatif.

gouverner. Aussi y fut-elle dans tous les temps d'un grand secours à son mari, qui tant qu'il la crut n'y fit jamais de fautes, et ne se trompa en ce genre que lorsqu'il s'écarta de ses avis. Avec tout cela elle avoit trop longtemps trempé dans la bourgeoisie pour qu'il ne lui en restat pas quelque petite odenr. Elle avoit naturellement une galanterie dans l'esprit raffinée, charmante, et une libéralité si noble, si simple, si coulant de source, si fort accompagnée de graces qu'il éloit impossible de s'en défendre. Personne ne s'entendoit si parfaitement à donner des fêtes. Elle en avoit tout le goût et toute l'invention, et avec somptuosité et au dehors et au dedans, mais alle n'en donnoit qu'avec raisons et bien à propos, et tout cela avec un air simple, tranquille et sans jamais sortir de son âge, de sa pluce, de son état, de sa modestie; la plus secourable parente, l'amie la plus solide, la plus effective, la plus utile, la meilleure en tous points et la plus sûre : délicieuse à la campagne et en liberté; dangereuse à table pour la prolonger, pour se connoître on bonne chere sans presque y tâter, et pour faire crever ses convives; quelquefois fort plaisante sans jamais rien de déplacé; toujours guie quoique quelquefois elle ne fût pas exempte d'humeur. La vertu et la piéte la plus éclairée et la plus solide, qu'elle avoit eue toute sa vie, crût toujours avec la fortune. Ce qu'elle donnoit de pensions avec discernement, ce qu'elle marioit de pauvres filles, ce qu'elle en faisoit de religieuses, mais seulement quand elle s'étoit bien assurée de leur vocation, ce qu'elle en déroboit aux occasions, ce qu'elle mettoit de gens avec choix et discernement en état de subsister, ne se peut nombrer.

Sa chamté mérite ce petit détail : sortant un dimanche de la grand'messe de la paroisse de Versaille- avec M<sup>--</sup> de Saint-Simon, elle s'amusa en chemin. M<sup>--</sup> de Saint-Simon, qui étoit pressée, parce qu'elle devoit aller diner chez Monseigneur à Meudon avec M<sup>--</sup> la duchesse de Bourgogne, la hâtoit, et lui demanda avec surprise ce que c'étoit qu'une petite fille du bas peuple avec qui elle

s'étoit arrêtée. « Ne l'avez-vous pas trouvée fort jolie ? lui dit la chanceliere : elle m'a frappée en passant. Je lui ai demandé qui étoient ses parents. Cela mourt de faim, cela a quatorze ou quinze aus. Johe comme elle est, elle trouvera aisément pratique. La misère fait tout faire. Je l'ai un peu languayée : demain matin elle viendra chez moi, et tout de suite je la paquetterai en lieu où elle sera en sûreté, et apprendra à gagner sa vie. »

Voilà de quoi cette femme-là étoit sans cesse occupée sans qu'elle la parût jamais; car elle ne l'auroit pas dit à une autre qu'à Me de Saint-Simon, qu'elle regardoit comme une autre elle-même. Outre tout ce qui vient d'être dit, ses aumônes reglecs étoient abondantes; les extraordinaires les surpassoient. Elle avoit toute une communauté à Versailles, de trente à quarante jeunes filles pauvres qu'elle élevoit à la piété et à l'ouvrage, qu'elle nourrissoit et entretenoit de tout, et qu'elle pourvoyoit quand elles étoient en age. Elle avoit fondé avec le chancelier et bâti un hôpital à Pontchartrain, où tout le spirituel et le temporel abondoit, où ils alloient souvent servir les pauvres, et qui leur coûts plus de deux cent mille livres, et de l'entretien duquel ils n'étoient pas quittes à huit ni à dix mille livres par an. De tant de bonnes œuvres il n'en paroissoit que cet hôpital et sa communauté de Versailles, qui ne se pouvoient cucher et dont encore on ne vovoit que l'écorce. Tout le reste étoit enseveli dans le plus profond secret. Elle donnoit ordre à tout les matins, et aux choses domest ques, et il n'etoit plus mention de rien apres, et tout dans une regle admurable.

Mais l'année 1709 la trabit. La disette et la cherté fit une espece de famine. E le redoubla ses aumônes, et, comme tont mouroit de faim dans les campagnes, elle établit des fours à Pontchartrain, des marintes et des gens pour distribuer des pains et des potages à tous



<sup>1.</sup> Fal un peu cause avacielle,

venants, et de la viande cuite à la plupart tant que le soleil étoit sur l'horizon. L'affluence fut énorme. Personne ne s'en alloit sans emporter du pain de quoi nourrir deux ou trois personnes plusieurs jours, et du potage pour une journée. Ce concours a eu bien des journées de trois mille personnes, et avec tant d'ordre que nul ne se pressoit, ne passoit son tour d'arrivée, et avec tant de paix qu'on n'eût pas dit qu'il y eût plus de cinquante personnes. Plus la donnée avoit été nombreuse, plus la chancelière étoit aise, et cela dura six à sept mois de la sorte.

Le chancelier, ravi de faire aussi ces bonnes œuvres. l'en laissoit entièrement maltresse. Leur union, leur amitié, leur estime étoit infinie et réciproque. Ils ne se separoient de lieu que par une rare nécessité, et ils couchoient partout dans la même chambre. Ils avoient mêmes amis, nièmes parents, même société. En tout ils ne furent ou'un, ils le furent bien aussi dans les regrets de leur première belle-fille, dont jamais ils ne purent se consoler. Telle fut la chancelière de Pontchartrain, que Dieu épura de plus en plus par de longues et pénibles infirmités, qui finirent par une hydropisie de poitrine, qu'elle porta avec une patience, un courage et une piété qui fut l'exemple de la cour et du monde. Elle s'en separa entièrement au milieu de Versailles plusieurs mois avant sa mort, pour ne voir plus que sa plus étroite famille, Mª de Saint-Simon et des gens de bien, uniquement occupée jour et nuit de son salut. Elle y mourut le jeudi 12 avril, à 1 ans, universellement regrettée de toute la cour, qui l'aimoit et la respecioit, et pleurée des pauvres presque avec désespoir. Le chancelier alla cacher le sien dans son petit appartement de l'institution de l'Oratoire, Jamais M™ de Saint-Simon et moi n'eûmes de meilleure amic. Nous en fûnies amèrement touchés. Son fils fut le seul de toute la famille qui essuya cette perte avec tranquillité, et même des domestiques.

<sup>1.</sup> Ce blanc est au manuscrit.

La reine douairière de Danemark mourut et ce même temps. Elle étoit Hesse, et petite-fille de la fameuse landgrave, dont le courage, l'âme haute et guerrière et l'attachement à la France ont tant fait parler d'elle. Elle étoit cousine germaine de Madame.

L'évèque de Senlis mourut aussi. Il étoit frère de Chamillart, le meilleur et le plus imbécile des hommes, dont le visage et le maintien ne le témoignoient guère moins que le discours. Sans quoi que ce soit de l'orgueil ni de l'impertinence si ordinaire aux enfants, aux frères, aux proches des ministres, c'étoit une fatuité de bonté et de confiance qui le persuadoit de l'amitié de tout le monde, qui le rendoit libre et caressant. Il étoit ravissant sur Monsieur le Prince qui lui faisoit mille bassesses qu'il prenoit toutes pour soi, et avec grand soin de bien faire entendre que la place de son frère n'y avoit aucune part. que Monsieur le Prince étoit le meilleur homme du monde. le plus agréable voisin, et qu'il ne comprenoit pas qu'on pat le trouver autrement : mais quand la place du frère fut perdue, les bonnes grâces et les prévenunces de Monsieur le Prince s'évanouirent avec elle. Il n'alloit plus la voir, il ne l'attiroit plus à Chantilly. Il l'en bannit bientôt par ses manières. Plus de présents de gibier, plus de liberté à ses gens de chasser même chez leur maître. La pauvre homme ne put digerer ce changement qui lui fut peut-être plus sensible que la chute de son frère, parce qu'il lai montroit sa sottise. Pendant la faveur, ses niecca et tout ce qui le voyoit en familiarité se moquoit de lui grossierement, et il le comprenoit si peu, qu'il en rioit le premier. Son frère même s'en divertissoit quelquefois. Avec tout cela tout le monde l'aimoit tant il étoit bon homme. Il ne savoit rien, mais des mœurs excellentes, peut-être avoit-il conservé son innocence baptismale. C'étoit un homme à mettre bien richement à Mende ou à Auch, et à l'y confiner pour qu'on ne le vit jamais. Son frère fit la sottise de la faire passer de Dol & Senlis, de le mettre à la cour, de l'y attacher à la mort de Monaieur de Manux

par la charge de premier aumônier de Madame la Dauphine, où il fut la risée de toutes ses dames; enfin de
le mettre de l'Académie françoise en sa piace, qui avoit
eu la misère de l'élire. Cela combla toute mesure parce
qu'il se crut bel esprit. Chamillart écrivit au Roi pour lui
demander la logement qu'il avoit conservé, et l'obtint
aussitôt; ce qui montra que le goût du Roi n'étoit pas
affoibli, malgré N<sup>m</sup> de Maintenon et toutes les machines
qui le dépostèrent.

Mes Voysin mourut à Paris d'une assez longue maladie : pourroit-on croire, si on ne le savoit, que ce fut de chagrin, unie comme elle étoit avec son mari, et dans l'étal radieux où il étoit, et qu'il ne devoit qu'à elle? On a vu p. 8371 quelle étoit cette femme, et à quel point elle fut utile à Voysin, qui sans elle n'avoit rien qui pût lui faire faire fortune qu'il ne mérita jamais, beaucoup moins une aussi démesurée qui l'a enfin porté à la tête de la guerra et de la robe. Mª de Maintenon étoit changeante: elle n'avoit mis le mari en place que pour avoir sa femma à la cour. Outre qu'elle les comptoit tous et avec raison à elle sans réserve, ca qu'elle brassa depuis par lui pour M. du Maine ne pouvoit entrer dans ses vues, alors que la petite vérole et le poison n'avoient pas détruit la maison royale, et que les princes du sang d'age étoient encore pleins de vie. Me Voysin out dans les premiers temps de son arrivée à la cour toute la faveur de M- de Maintenon et toute sa confiance. Elle ne s'apercut pas asses tôt qu'il ne la falloit pas rassasier d'elle. L'indigestion vint peu à peu. Toute la favour, toute la confiance passa de la femme au mari. Elle le trouva homme à tout faire, et que pour lui plaire aucune considération ne l'arrêteroit. Cela soutint quelque temps sa femme, mais le goût étoit passé. Tout ce qui lui avoit tant plu en elle commença à lui être à charge ou à lui paroltre ridicule. Son assiduité, ses empressements, ses flatteries l'importunèrent: ses donceurs

<sup>1</sup> Pages 4H 448 de notre toma Vi.

et ses complaisances la dégoûtèrent. Son vêtement et sa coiffure imitée de la sienne lui semblérent ridicules. Nº Voysin commençoit à sentir sa décadence, lorsque sa jalousie de Mº Desmarets acheva de la perdre.

Vanabourg, conseiller d'État, d'une vertu, d'une probité, d'une piété rare dans tous ses emplois, où il s'étoit montré assez capable, étoit frère ainé de Desmarets, et il avoit épousé la sœur de Voysin. Cette alliance des deux ministres réussit assex bien entre eux deux, mais ne put concilier leurs femmes. M" Desmarets, grande, bien faite. toujours bien mise sans affectation, avoit un air simple. naturel et, avec de l'esprit, beaucoup de monde, rien du tout de bourgeois, un air et des manières nobles, un dehors de franchise qui n'étoit pas sans art, mais cet art étoit sans duplicité. Ses soins et ses respects pour Me de Maintenon étoient sans bassesse. Elle se ménagea toujours si bien a l'approcher, que, bien loin de lui devenir à charge, elle eut l'adresse de s'en faire toujours desirer. Tout cela étoit bien loin de l'air doucereux, composé, préparé et de l'extrême bourgeoisie de M. Voysin : aussi en fut-elle coulée à fond. Elle ne put soutenir une disgrace personnelle ni une rivale d'autant plus odieuse qu'elle n'y trempoit en rien, et ne lui donnoit aucun lieu de plainte. La cour s'apercut du changement, le mari le sentit. Il en fut outré sans toutefois oser en rien montrer, La douleur extrême prit sur la santé de M. Voysin jusqu'alors ferme et brillante. La maladie se déclara, elle s'en alla à Paris. elle y mourut enfin de désespoir le vendredi 90 avril, à cinquante et un ans, peu regrettée. Ce fut une délivrance pour Mes de Maintenon. Le mari, tout dévoué à la fortune, s'en consola aisément; peut-être même se tronva-t-il soulagé de n'avoir plus quelqu'un de si nécossairement intime pris en aversion par M= de Maintenon, auprès de laquelle il n'avoit plus besoin de personne.

l'es de jours après mourut Zurbeck, ancien lieutenant général, colonel du régiment des gardes suisses et des

neuf autres régiments suisses au service de France Ce fut une grande dépouilte à distribuer pour M. du Maine.

Le Bailleul, président à mortier, mourut en même temps. Il étoit fils de l'ami de mon père, et petit-fils du surintendant des finances. Lui et le maréchal d'Huxelles, et Saint-Germain Beaupré étoient enfants du frère et des deux sœurs. C'étoit un homme d'honneur et de vertu, d'ailleurs fort peu de chose. Il ne laissa qu'un fils qui, excepté l'honneur et la vertu, lui ressembla au reste. Il étoit dès lors fort décrié, mais les efforts du maréchal d'Huxelles, qui fit valoir son nom dans le Parlement, et les services de ses pères, lui obtinrent enfin la charge avec grand'peine. Il ne prit pas celle de l'exercer, se ruina avec honte et scandale, et la vendit enfin à Chauvelin, depuis garde des sceaux, dont la fortune et la disgrâce ont tant fait parler. Ce dernier Bailleul est mort sans s'être marié, dans la dernière obscurité.

## CHAPITRE XL

Mariage du fils du marquis du Châtelet avec la fille du duc de Richelieu, et la survivance de Vincennes. - Publication et réjouissances de la paix. - Contade grand-croix surnuméraire de Saint-Louis. -- Marly. -- Giudice bien traité du Roi. -- Du Casse ma lade. - Chalais mandé de l'armée à Madrid. - Ronquillo et d'autres, exilés - Bergheyck se retire tout à fait des affaires; son éloge. -Réforme de troupes. Electeur de Bavière à la chasse à Marly. M. le duc de Berry malade et empoisonné — Mort de M. le duc de Berry; son caractère. — Quel avec sa famille. — M. et M-• la duchesse de Berry comment ensemble. - Ordres du Roi, le corps de M. le duc de Berry très-promptement porté à Paris aux Tuilenes. -Deuil drapé de six mois; le Roi ne veut point de révérences, de manteaux, de mantes, de harangues ni de compliments. - État du Roi; sa visite à Ma la duchesse de Berry. - M. et Ma la duchesse d'Orléans fort touchés; raisons particulières à M. le duc d'Orléans. - Mai de Maintenon et duc du Maine. - Duchesse du Maine. - Évêques usurpent pour la première fois, en gardant, fautevils et carreaux - Eau bénite. - Comte de Charolois et duc de Fronsac conduisent le cœur au Val-de-Grâce; Monsieur le Duc et le duc de la Tromodie cos duisent le lorpa à Saint-Benis. - Fils et petits-fils de France tendent neuls chez le Roi. - Précautions chez Me la duchesse de Berry, qui font qualques aventures risibles.

Un événement singulier, et qui fit honneur à la cour, reposera pour quelques moments de ces tristesses. Parmi toutes les dames du palais dont il y avoit force dévotes, une seule n'étoit occupée que de Dieu, son mari un trèsgalant homme, et les deux personnes du monde, lui par peu d'entregent, elle par n'être occupée que de son saiut, les moins propres à tirer le moindre parti d'aucune chose, et fort pauvres. C'étoit la marquise du Châtelet, fille du feu maréchal de Bellefonds. Un reste de considération pour la mémoire de son père, et d'avoir été fille d'honneur de Madame la Dauphine de Bavière, avec une grando réputation de sagesse et de vertu, la tirèrent de Vincennes où elle vivoit avec sa mere, pour la faire dame du palais lorsqu'elle y pensoit le moins. Elle aimoit tellement sa retraite qu'elle évita le voyage du Pont-Beauvoisin, et tant qu'elle put. Mariy dans la suite, pour s'en aller à Vincennes, et à Versailles tant qu'elle pouvoit aussi à la chapelle ou dans sa chambre. Du reste gaie, paisible, assidue à ses fonctions, ne se mélant de rien, mais à force de vertu, de douceur, de piété sincère, aimée, considérée, respectée de tout le monde, de Me la duchesse de Bourgogne mênie, et de la jeunesse de la cour dont la vie ressembloit le moins à la sienne.

Ni elle ni son mari, ancien lieutenant général et de qual le distinguée, et fort estimé, ne savoient que faire de leur fils qui avoit un regiment et peu ou point de quoi y vivre, avec cela brave et honnète garçon, mais aussi demeure que le pere, et faute de savoir qu'en faire, ils n'y songeoient point du tout. Un beau jour qu'ils étoient tous à vincennes et la cour à Versailles, Cavoye, qui prenoit soin du vieux duc de Richelieu, le trouva fort en peine de sa fille qui venoit chez lui d'un couvent de province. Il lui conseilla de s'en defaire promptement à un mar. Il chercha, il imagina Clefmont, fils de M. et de

Mr du Châtelet, avec la survivance de Vincennes. Sur tout le bien qu'il lui dit d'eux tous, le bon homme y entra si bien que dans la même conversation Cavoye régla tout ce qu'il pouvoit donner, et l'affaire tout de suite résolue. Pour savoir des nouvelles de ce qu'auroit le prétende, ils envoyèrent à l'houre même chercher Mer de Saint-Geran, qui avoit passé ses premières années chez le maréchal de Bellefonds, et qui étoit leur amie intime. Elle vint et leur dit ce qu'elle en savoit. Malgré le peu de bien, M. de Richelieu la chargea de parler au pere et à la mêre. Au sortir d'avec eux Mes de Saint-Geran en parla à Mas de Nogaret son amie, et qui l'étoit de Mar du Châtelet, et avoit éle sa compagne fille d'honneur et dame du palais chez les deux -Dauphines. Mes de Nogaret, qui avoit un excellent esprit, trouva que rien no pouvoit être plus avantageux à N. de Clefmont, et tandis qu'elles envoyerent chercher Me du Châtelet à Vincennes, Mes de Saint-Gerau retourna, de l'avis de Mes de Nogaret, presser l'affaire, tellement que le même som car cela ne fut pas plus long, M. de Richelieu fut parier à M= de Maintenon un moment avant que le Roi y entrât. Elle se piquoit d'amitié pour lui, et sa porte lui étoit toujours ouverte. Elle le renvoya certre au Roi, et se chargea du reste. Il lui cuvoya sa lettre des qu'elle fut faite; elle la presenta au tioi, qui accorda la survivance en faveur du maringe, et sur-le-champ Mar de Maintenon le manda à M. de Richelieu, de mantere que du diner au sonper l'affaire fut imagmee, reglee et consommée, sans que M. ni Met du Chatelet en cussent la premiere notion.

Le leademain ils arriverent à Versailles. Man de Saint-Geran et de Nogaret les furent trouver aussitôt et leur apprirent que leur fils étoit marié, et marie avec cinq cent mille [francs], à la vérite un peu légers, et peu presents, à la fille d'un duc et pair bien elevée, et qui sortoit tout à l'heure d'un convent, et avec la survivance de Vidcennes. Jamais surprise ne fut pareille à la leur. A la surprise aucceda la joie. Ils ne pouvoient comprenaire que la

chose fût vraie. Le mariege se fit aussitôt après. On a vu que la considération seule de M<sup>m</sup> du Châtelet avoit valu à son mari, et sans qu'elle s'en mêlât ni lui non plus, le gouvernement de Vincennes à la mort de son neveu. Ainsi la vertu fut doublement récompensée uniquement par des traits de Providence, et il est bien remarquable que de toutes les dames du palais, ce fut la seule qui en tira parti, et toujours sans s'en donner aucun soin, et même sans le savoir.

La paix avec l'Empereur et l'Empire fut publiée, le Te Deum chanté, des seux de joie le soir. Le Roi, qui étoit à Narly, où le Te Deum ne put être chanté à sa messe, l'alla entendre sur les cinq heures du soir à la paroisse. Le duc de Tresmes donna une grande collation à l'hôtel de ville, et à minuit un grand repas chez lui à beaucoup de dames et détrangers, et à des gens de la cour.

En même temps [le Roi] donna à Contade une grand'croix de l'ordre de Saint-Louis surnuméraire, n'y en ayant point de vacante, en attendant un gouvernement.

Ce Marly-ci fut encore bien funeste. Il est à propos de le reprendre dès le commencement, car c'est le même où arriva le marquis de Brancas, et où le cardinal del Giudice vit le Roi, et pendant lequel se sont passées les choses qui ont été racontées depuis.

Quelque temps auparavant, M. de Saint-Simon s'en étoit allée de Versailles à Paris incommodée; elle y eut la rougeole. Sur la fin de cette rougeole, le Roi alla à Marly le mercredi 11 avril; peu de jours après, M. de Lauzun et moi reçumes chacun un billet de Bloin, qui nous mandoit que le Roi nous avoit donné à chacun un logement à Marly, que la rougeole n'étoit pas comme la petite vérole, et que nous pouvions aller à Marly des le lendemain. Permettre en ce genre c'étoit ordonner, et cet ordre étoit une distinction et une grâce, qui, sous prétexte de peur, fit jalousie à bien des geus M. de Saint-Simon alla s'établir chez M. de Lauzun à Passy dès qu'elle fut en état de

le faire, pour prendre l'air, en changer, et revenir à Versailles le même jour que le Roi y retourneroit, car le voyage de Marly étoit annoncé pour être long. Mala duchesse de Berry, qui étoit grosse, se trouvoit incommodée, et avoit été bien aise de demeurer à Versailles comme il lui arrivoit quelquefois pendant les Marlis; et comme il s'en falloit tout qu'elle fût l'amusement du Roi et de Mala de Maintenon, comme avoit été Madame la Dauphine, le Roi s'en trouvoit soulagé quoique il n'aimât pas ces séparations.

Le Roi permit au cardinal del Giudice de lui venir faire sa cour à Barly sans le demander, toutes les fois qu'il voudroit. Il le distingua fort, et prit plaisir à lui montrer ses jardins, et tout cela finit enfin par lui donner un logement à Marly. On y apprit la maladie de du Casse; que Chalais qui étoit avec les troupes qui alloient faire le siège de Barcelone, avoit été mandé à Madrid pour une commission secrète; que Ronquillo avoit été exilé avec quelques autres qui déplaisoient à la princesse des Ursins. Le Roi apprit aussi avec chagrin que Bergheyek avoit obtenu de se retirer de toutes les affaires, et d'aller achever sa vie tranquillement dans une de [ses1] terres en Flandres. C'étoit un homme infiniment modeste, affable. doux, équitable et parfaitement désintèressé; avec beaucoup d'esprit, mais sage et réglé, et qui possédoit à fond toutes les parties du ministère dont il étoit chargé, qui étoit les finances et le commerce des Pays-Bas espagnols, où il fut toujours adoré. C'étoit l'homme du monde le plus véritable, le plus hardi à dire la vérité, qui simoit et cherchoit le plus le bien pour le bien, et qui étoit le plus attaché aux intérêts du roi d'Espagne. Poussé enfin à bout de tous les obstacles qu'il trouvoit à tout à la cour de Madrid, ou on ne s'accommodoit pas d'un ministre si integre, si éclairé, si libre, et desespérant de rien faire de bon, qui étoit son ambition unique, quoique il eût des

t. Saint-Simon a écrit : « dans une des terres. »

enfants, il prit le parti de tout quitter, au grand soulagement d'Orry et de M<sup>sse</sup> des Ursins. Nous le verrons passer à la cour revenant de Madrid et allant se confiner dans une petite terre de Flandres, où il vécut retiré encore fort longtemps, simé, respecté et considéré da tout le monde. Le Roi l'aimoit, le croyoit, et l'estimoit beaucoup.

Le Roi réforma cinq hommes par compagnie d'infanterie, qui demeurèrent à quarante-cinq, et de cavalerie, qui resterent à trente. L'electeur vint courre le cerf à Marly le jeudi 26 avril, et ne vit le Roi qu'à la chasse; il soupa chez d'Antin et joua dans le salon après avec M. le duc de Berry à un grand lansquenet, puis retourna à Saint-Cloud.

Le lundi 30 avril, le Roi prit médecine, et travailla l'apres-dinée avec Pontchartrain; sur les six heures du soir il entra chez M. la duc de Berry qui avoit au la fievre toute la nuit. Il s'étoit levé sans cu rien dire, avoit été à la médecine du Roi, et comptoit aller courre le cerf; mais en sortant de chez le Roi, sur les neuf heures du matin, il lui prit un grand frisson qui l'obligea de se remettre au lit. La flevre fut violente ensuite, il fut saigné, le Roi dans sa chambre, et le sang fut trouvé tres-manyais; au concher du Roi, les médecins lui dirent que la maladie rtoit de nature à leur faire desirer que c'en fût une de venin. Il avoit beaucoup vomi, et ce qu'il avoit vomi étoit noir. Fagon disoit avec assurance que c'etoit du sang; les autres medecins se rejetoient sur du chocolat, dont if avoit pris le dimanche. Des ce jour-là, je sus qu'en croire. Boulduc, apothicaire du Roi, qui etoit extrêmement attaché à Me de Saint-Simon et à moi, et dont j'ai eu quelquefois occasion de parler, me glissa à l'oreille qu'il n'en reviendroit pas, et qu'avec quelque petit changement. c'étoit au fond la même chose qu'à Monsieur et Madame la Daughone. Il me le confirma le lendemain, ne varia nu p adant la courte maladie ai depuis; et il me dit le troisième jour que nul des medecins qui voyoient ce prince n'en doutoit, et ne s'en étoient pas cachés la lui qui me parloit. Ces médecins en demeurèrent persuadés dans la suite, et s'en expliquèrent même assez familierement.

Le mardi 1" mai, saignée du pied à sept heures du matin, après une très-mauvaise nuit; deux fois de l'émétique qui fit un grand effet, puis de la manne, mais deux redoublements. Le Roi y alla au sortir de sa messe, tint conseil de finance, ne voulut point aller tirer comme il l'avoit résolu, et se promena dans ses jardins. Les médecins, contre leur coutume, ne le rassurerent jamais. La nuit fut cruelle. Le mercredi 2 mai, le Roi alla apres sa messe chez M. le duc de Berry qui avoit été encore saigné du pied. Le Roi tint le conseil d'État à l'ordinaire, dina chez Me de Maintenon, et alla après faire la revue de ses gardes du corps. Coettenfao, chevalier d'honneur de N™ le duchesse de Berry, étoit venu le matin prier le Roi de sa part que Chirac, médecin fameux de M. le duc d'Orléans, vit M. le duc de Berry. Le Roi le refusa, sur ce que tous les médecins étoient d'accord entre eux, et que Chirac, qui seroit peut-être d'avis différent, ne feroit que les embarrasser. L'après-dince, Man de Pompadour et de la Vieuville vinrent de sa part prier le Roi de trouver bon qu'elle vint, avec force propos de son inquiétude, et qu'elle viendroit plutôt à pied. Il y falloit venir en carrosse si elle en avoit eu tant d'envie, et, avant de descendre, le faire demander au Roi. La vérité est qu'elle n'avoit pas plus d'envie de venir que M. le duc de Berry de desir de la voir, qui ne proféra jamais son nom, ni n'en parla indirectement même. Le Roi répondit des raisons à ces dames ; sur ce qu'elles insisterent, il leur dit qu'il ne lui fermeroit pas la porte, mais qu'en l'état où elle étoit cela seroit fort imprudent. Il dit ensuite à Madame et à M. le duc d'Orleans d'aller à Versailles pour l'empêcher de venir. Au retour de la revue, le Roi entra chez M. le duc de Berry. Il avoit encore été saigné du

SAIRT SINGY. E.

<sup>1.</sup> Co verbe est bien an pluriel.

bras, il avoit eu tout le jour de grands vomissements où il y avoit beaucoup de sang, et il avoit pris pour l'arrêter de l'eau de Rabel jusqu'à trois fois. Ce vomissement fit différer la communion; le P, de la Rue étoit auprès de lui des le mardi matin, qui le trouva fort patient et fort résigné.

Le jeudi 3, après une nuit encore plus mauvaise, les médecins dirent qu'ils ne doutoient pas qu'il n'y ent une veine rompue dans son estomac. Il commençoit dès la veille, mercredi, à se débiter que cet accident étoit arrivé par un effort qu'il avoit fait à la chasse le jeudi précédent que l'électeur de Baviere y étoit venu, en retenant son cheval qui avoit fait une grande glissade, et on ajouta que le corps avoit porté sur le pommeau de la selle, et que depuis il avoit craché et rendu'du sang tous les jours. Les vomissements cessèrent à neuf heures du matin, mais sans aucun mieux. Le Roi, qui devoit courre le cerf, contremanda la chasse. A six heures du soir, M. le duc de Berry étouffoit tellement qu'il us put plus demeurer un lit : sur les huit heures, il se trouve si soulegé qu'il dit à Madame qu'il espéroit n'en pas mourir; mais bientôt après le malaugmenta al fort que le P. de la Rue lui dit qu'il étoit tenips de ne plus penser qu'à Dieu, et à recevoir le viatique. Le pauvre prince parut lui-même le desirer. Un peu après dix heures du soir, le Roi alla à la chapelle où on gardoit une hostie consacrée dès les premiers jours de la maladie : M. le duc de Berry la reçut, et l'extrême-onction, en presence du Roi, avec beaucoup de dévotion et de respect. Le Roi demeura près d'une heure dans sa chambre, vint souper seul dans la sienne, ne vit point les princesses après souper, et se coucha. M. le duc d'Orléans alla à deux heures après minuit à Versailles, sur ce que M™ la duchesse de Berry vouloit encore venir à Marly. Un peu avant de mourir, M. le duc de Berry dit au P. de la Rue, qui au moins le conta anai, l'accident de la glissade dont on vient de parler, mais à ce qui fut ajouté. la tête commencoit à s'embarrasser; après qu'il eut perdu

la parole, il prit le crucifix que le P. de la Rue tenoit, il le baisa et le mit sur son cœur. Il expira le vendred: 4 mai, à quatre heures du matin, en sa vingt-huitième année. étant né à Versailles le dernier soût 1686.

M. le duc de Berry étoit de la hauteur ordinaire de la plupart des hommes, assez gros, et de partout, d'un beau blond, un visage frais assez beau, et qui marquoit une brillante santé. Il étoit fait pour la société et pour les plaisirs, qu'il aimoit tous; le meilleur homme, le plus doux, le plus compatissant, le plus accessible, sans gloire et sans vanité, mais non sans dignité, ni sans se sentir. Il avoit un esprit médiocre, sans aucunes vues et sans imagination, mais un très-bon sens, et le sens droit, capable d'écouter, d'entendre, et de prendre toujours le bon parti entre plusieurs spécieux. Il aimoit la vérité, la justice, la raison; tout ce qui étoit contraire à la religion le peinoit à l'excès, sans avoir une piété marquee, il n'étoit pas sans fernicté, et haïssoit la contrainte. C'est ce qui fit craindre qu'il ne fût pas aussi souple qu'on le desiroit d'un troisieme fils de France, qui ne pouvoit entendre dans su première jeunesse qu'il y cût aucune différence entre son ainé et lui, et dont les querelles d'enfants ! avoient souvent fait peur.

C'étoit le plus beau et le plus accueillant des trois frères, par conséquent le plus aimé, le plus caressé, le plus attaqué du monde; et comme son naturel étoit ouvert, libre, gai, on ne parloit dans sa jeunesse que de ses reparties à Madame et à M. de la Rochefoucauld, qui l'attaquoient tous les jours. Il se moquoit des précepteurs et des maîtres, souvent des punitions; il ne sut jamais guère que lire et écrire, et n'apprit jamais rien depuis qu'il fut délivré de la nécessité d'apprendre. Ces choses avoient engagé à appesantir l'éducation; mais cela lui émoussa l'esprit, lui abattit le courage, et le rendit d'une timidité si outrée qu'il en devint inepte à la plupart des

## 4. Il y a bien d'enfante, au pluriel

choses, jusqu'aux bienséances de son état, jusqu'à ne savoir que dire aux gens avec qui il n'étoit pas accoutumé, et n'oser ni répondre ni faire une honnêteté dans la crainte de mal dire, enfin jusqu'à s'être persuadé qu'il n'étoit qu'un sot et une bête propre à rien. Il le sentoit, et il en étoit outré. On peut se souvenir là-dessus de son aventure du Parlement et de M<sup>20</sup> de Montauban i. M<sup>20</sup> de Saint-Simon, pour qui il avoit une ouverture entière, ne pouvoit le rassurer là-dessus, et il est vrai que cette excessive défiance de lui-même lui nuisoit infiniment. Il s'en prenoit à son éducation, dont il disoit fort bien la raison, mais elle ne lui avoit pas laissé de tendresse pour ceux qui y avoient eu part.

li étoit le fils favori de Monseigneur par goût, par le naturel du sien pour la liberté et pour le plaisir, par la préference du monde, et par cette cabale expliquée ailleurs. qui étoit si intéressée et si appliquée à éloigner et à écraser Me le duc de Bourgogne. Comme ce prince, depuis leur sortie de première jeunesse, a avoit jamais fait sentir son alnesse, et avoit toujours vécu avec M. le duc de Berry dans la plus intime amitié et familiarité, et avoit eu pour lui toutes les prévenances de toute espèce, aussi M. le duc de Berry, qui atoit tout bon et tout rond, ne se prévalut januais à son égard de la prédilection. Mes la duchesse de Bourgogne ne l'aimoit pas moins, et n'étoit pas groins occupée de lui faire tous les petits plaisirs qu'elle pouvoit que s'il avoit été son propre frère, et les retours de sa part étoient la tendresse même et le respect les plus sincères et les plus marqués pour l'un et pour l'autre. Il fut pénétré de douleur à la mort de l'un et à celle de l'autre, anriout à celle de Me le duc de Bourgogne lors Dauphin, et de la douleur la plus vraie, car jamais homme n'a su moins feindre que celui-là. Pour le Roi, il le craignoit à un tel point qu'il n'en osoit presque approcher, et si interdit des que le Rei le regardoit d'un mil sérioux.

f. Voyen tome 13, p. 459 et p. 467-449.

ou lui parloit d'autre chose que de jeu et de chasse, qu'à peine l'entendoit-il, et que les pensées lui tarissoient. On peut juger qu'une telle frayeur ne va guère de compagnie avec une grande amitié.

Il avoit commencé avec M™ la duchesse de Berry comme font presque tous ceux qu'on marie fort jeunes et tout neufs. Il en étoit devenu extrêmement amoureux, ce qui, joint à sa douceur et à sa complaisance naturelle, fit aussi l'effet ordinaire, qui fut de la gâter parfaitement. Il ne fut pas longtemps sans s'en apercevoir; mais l'amour fut plus fort que lui. Il trouva une femme haute. altière, emportée, incapable de retour, qui le méprisoit, et qui le lui laissoit sentir, parce qu'elle avoit infiniment plus d'esprit que lui, et qu'elle étoit de plus suprêmement fausse et parfaitement déterminée. Elle se piquoit même de l'un et de l'autre, et de se moquer de la religion, de railler avec dédain M. le duc de Berry parce qu'il en avoit, et toutes ces choses lui devinrent insupportables. Tout ce qu'elle fit pour le brouiller avec M. et M- la duchesse de Bourgogne, et à quoi elle ne put parvenir pour les deux frères, acheva de l'outrer. Ses galanteries furent si promptes, si rapides, si pan mesurées, qu'il ne put se les cacher. Ses particuliers journaliers et sans fin avec M. le duc d'Orléans, et où tout languissoit pour le moins quand il y étoit en tiers, le mettoient hors des gonds. Il y eut entre eux des scènes violentes et redoublées. La dernière, qui se passa à Rambouillet par un fâcheux contre-temps, attira un coup de pied dans le cul à M= la duchesse de Berry, et la menace de l'enfermer dans un couvent pour le reste de sa vie; et il en étoit, quand il tomba malade, à tourner son chapeau autour du Roi comme un enfant, pour lui déclarer toutes ses peines, et lui demander de le délivrer de Ma la duchesse de Berry. Ces choses en gros suffisent, les détails seroient et misérables et affreux; un seul suffira pour lous.

Elle voulut à toute force se faire enlever au milieu de la cour par la Haye, écuyer de M. le duc de Berry, qu'elle avoit fait son chambellan. Les lettres les plus passionnées et les plus folles de ce projet ont été surprises; et d'un tel projet, le Roi, son père, et son mari pleins de vie, on peut juger de la tête qui l'avoit enfanté et qui ne cessoit d'en presser l'exécution. On en verra dans les suites encore d'autres. Elle sentit donc moins sa chute à la mort de M. le duc de Berry que sa délivrance. Elle étoit grosse, elle espéroit un garçon, et elle compta bien de jouir en plein de sa liberté, délivrée de ce qui lui avoit attiré tant de choses fâcheuses du Roi et de M. de Maintenon, qui ne prendroient plus la même part dans sa conduite.

M le duc de Berry étoit fort aimé et fut généralement regretté. Le vendredi matin, qu'il mourut, Mes de Maintenon, les princes, les princesses se trouvérent au réveil du Roi dans le petit salon, devant sa chambre. Tout s'y passa à peu près comme on l'a vu à la mort de Me le duc de Bourgogne, lors Dauphin. Le Roi, dans son lit, donna ses ordres à Dreux, grand maître des cérémonies, se leva, entendit la messe à la chapelle plus tôt qu'à l'ordinaire. et passa tout le reste de la matinée chez Me de Maintenon Des qu'il eut diné, il alla se promener en calèche dans la forêt de Mariy, c'est-à dire entre trois et quatre heures. Des qu'il fut sorti, le corps de M. le duc de Berry fut mis dans son carrosse, environné de ses pages et de ses gardes, suivid'un autre de ses carrosses rempli de ses officiers principaux : MM, de Béthune, depuis duc de Sully, premier gentilhomme de la chambre en année; le chevalier de Roye, capitaine des gardes en quartier, Sainte-Maure, premier écuyer; Montendre, capitaine des Suisses de sa garde; Pons, maltre de sa garderobe en année; et Champignelle, premier maltre d'hôtel. On avoit préparé à la hâte un appartement funebre à Paris, aux Tuileries, où il fut dépose. Ainsi il ne demeura pas deuze heures à Marly apres sa mort. Le Roi régla le meme jour que la maison subsisteroit jusqu'aux couches de Martia duchesse de Berry, pour continuer si c'étoit d'un prince.

Le lendemain, samedi, le Roi ordonna à son lever que le deuil commenceroit le mardi suivant, que les princes du sang, ducs, officiers de la couronne, princes étrangers et grands officiers, draperoient, quoique il ne porlat point le deuil; qu'il dureroit six mois; et déclara qu'il na vouloit point de révérences, ni voir personne en manteau ni en mante, ce qui fut cause qu'il n'y en eut pas même chez Ma la duchesse de Berry. Il chargea Breteuil, introducteur des ambassadeurs, d'avertir les ministres étrangers qu'il recevroit leurs compliments en allant et en revenant de la messe, mais qu'il ne donneroit d'audience pour cela à pas un d'eux, et il dit au premier président, qui étoit venu recevoir ses ordres, qu'il ne vouloit de compliment d'aucune Compagnie. Il manda la perte qu'il venoit de faire à la reine d'Angleterre, à Saint-Germain. par le duc de Tresmes, et à Ma la duchesse de Berry qu'il iroit la voir le lendemain. Il vécut ce jour-là à l'ordinaire, et alla faire une dernière revue de ses gardes du corps, qu'il renvoya dans leurs quartiers. Il avoit l'àme fort noircie; mais il étoit d'ailleurs peu touché, et il ne cherchoit pas à s'affliger. Les bienséances en souffrirent.

Le dimanche après diner, le Roi fut à Versailles voir M<sup>--</sup> la duchesse de Berry. M<sup>--</sup> de Saint-Simon y étoit revenue, qui en reçut beaucoup d'honnêtetés, et force caresses de M<sup>--</sup> la duchesse de Berry. M. et M<sup>--</sup> la duchesse d'Orléans étoient auprès d'elle. Le Roi lui fit fort bien; mais il n'y demeura qu'un quart d'heure, et s'en retourna à Mariy se promener dans ses jardins.

M. et M la duchesse d'Orléans sentirent toute la grandeur de la perte. C'étoit un lien qui les attachoit au Roi de fort près. Sa rupture étoit irréparable. L'idee de regence ne consola point M. le duc d'Orleans. Il ne pouvoit se dissimuler sa supériorité d'esprit sur un gendre avec qui d'ailleurs ses intérêts étoient communs, et qu'il conduiroit nécessairement. D'ailleurs cette régence ne paroissoit pas encore prochaine. Il fut véritablement affligé par Intérêt et par amitié.

La nature du mal qui avoit emporté ce gendre ne tarda pas à devenir publique, et le contre-coup en fut pareil à celui des précédentes pertes. Plus elles s'augmentoient, plus M. le duc d'Orléans demeuroit seul, plus l'intérêt s'augmentoit de l'affubler de ce qu'il y avoit de plus odieux, de le rendre tel au Roi et au monde, et on y étoit enhardi par l'expérience des précédents essais. Mes de Maintenon et un intérieur de valets affidés y prêtoient toute leur assistance, et on n'oublioit pas à s'aider au dehors des ressorts qui avoient donné tant de succès à M. de Vendôme dans tous les temps, sur tous contre Mª le duc de Bourgogne. Ces ressorts, M. du Maine en disposoit; il les avoit trop maniés dans ces temps-là pour se trouver rouillé à les remettre en pratique; il s'en étoit trop utilement servi à la mort des deux Dauphins et de la Dauphine. Le Roi ne montra rien au dehors; mais ces bons ouvriers n'y perdirent rien, comme on le verra en plus d'un endroit, et qu'ils surent toujours croître et s'élever sur un si bon fondement. M. le duc d'Orléans n'étoit pas encore revenu avec le Roi, ni avec le monde des premiers bruits excités contre lui. Ceux qui les avoient tramés avoient su ne les pas laisser a'evanouir. Ces derniers les rechaufferent et formerent un étrange groupe sous lequel il n'y out qu'à baisser la tête et ployer les épaules.

Un intérêt domestique affligeoit encore M. et M. la duchesse d'Orléans. Ils avoient éprouvé ce dont leur fille avoit été capable ayant un fils de France pour époux. Ils comprirent donc aisement quel essor elle étoit capable de prendre veuve, et ils avoient raison d'en trembler. M. le duc d'Orléans, attaqué et miné de la sorte, étoit l'unique prince légitime qui eût âge d'homme.

Jamais aussi ne viton M. du Maine ai soluire et si désinvolte qu'alors. On voyoit qu'il se cachoit encore

2. Voyez tome III, p. 272 et note 1.

<sup>1.</sup> On dit q l'une personne a le visage solsier, quand elle a le disage payert, plein et d'une la ureuse physionomie. (Dectionnaire de Trésous.)

plus qu'à l'ordinaire; mais dans le peu qu'on l'apercevoit quelquefois, on sentoit qu'il se tenoit à quatre, et toute-fois qu'il ne touchoit pas à terre. Jamais les Guises si accueillants qu'il se le montra malgré lui en partie, et en partie il vouloit l'être, parce qu'il vouloit tout gagner. Tout cela, et tout à la fois, se sentoit comme au nez. A peine osoit-on s'en couler un demi-mot à l'oreille entre les plus clairvoyants et les plus sûrs l'un de l'autre. M<sup>es</sup> du Maine gardoit moins de mesures. Elle triomphoit à Sceaux; elle y nageoit dans les plaisirs et les fêtes; et M. du Maine, qui, assis vers la porte, en faisoit les honneurs plus souvent qu'il n'eût voulu, en paroissoit embarrassé et honteux.

Les obsèques de M. le duc de Berry furent un peu cavalières. Cela fut pitoyable aux Tuileries. Les évêques prirent des fauteuils et des carreaux pour garder. Dreux les laissa faire. Ce fut la première fois que cette usurpation eut lieu. Les princes du sang, les ambassadeurs, les ducs allèrent en manteaux à l'eau bénite, et les Compagnies; trut cela reçu par les principaux officiers en forme de maison et conduits. Le comte de Charolois et le duc de Fronsac conduisirent, le jeudi 10 mai, [le cœur ] au Valde-Grace. M. le duc d'Orléans devoit mener le corps à Saint-Denis, il pria le Roi de l'en dispenser: Monsieur le Duc en fut chargé à sa place avec le duc de la Trémoille. Ce fut le mercredi 16 mai. La décence fut fort observée chez Me la duchesse de Berry, à quoi Me de Saint-Simon eut grande attention. Les fils et petits-fils de France tendent leurs appartements chez le Roi, ce que ne peuvent faire les princes du sang. Madame la Duchesse même. malgré les distinctions de la bâtardise, n'eut rien de veuve dans le sien.

Celui de M<sup>--</sup> la duchesse de Berry fut entièrement fermé et sans jours, c'est-à-dire la chambre où elle étoit; le reste n'étoit que tendu. Cette précaution fut prise pour qu'on

<sup>4.</sup> Saint-Simon a sauté ces deux mots en passant d'une page à une autre.

ne la vit pas dans son lit; et la première fois que le Roi y vint, on ne donna de jour qu'au moment qu'il entra pour qu'il vit à se conduire. Personne que lui n'eut ce privilége, ce qui causa force scenes ridicules et des rires assez indécents qu'on avoit peine à retenir. Les personnes habitantes de la chambre etoient accoutumées à y voir un peu, mais celles qui venoient du grand jour n'y voyoient rien, trébuchoient et avoient besoin de secours. Le P. du Trévoux et le P. Tellier après lui firent leur compliment à la muraille, d'autres au pied du lit, cela devint un amusement secret. Les dames et le domestique étoient affligées i, mais il arrive des accidents ridicules qui surprepnent le rire, et puis on en est honteux. Cet aveuglement factice ne dura que le moins qu'on put.

## CHAPITRE XIL

Le Roi voit en particulier le cardinal del Giudice, tous deux avecsurprise, et peu après l'électour de Baviere - Mort de la Taste; sa femme. -- Mort du duc de Guastalle. -- Cardinal de Bouillon à Rome. — Mort, naissance et caractère de la maréchale d'Estrées douairière. — Congrès de Baden. — Camps de paix. — Nesle quitte le service; en est puni. - Succession de M. le duc de Berry. --Deux cent mille (livres) d'augmentation de pension à Har la duchesse. de Berry. -- Canal de Mardick - Trente mille livres d'augmentotion de pension à Ragotzi, et quarante mille livres de pension à distribuer dans son parti. - Survivances des gouvernements du duc de Benuvillier à son gendre et à son frère. - Nort et caractère de la duchesse de Lorges. - Des Forts conseiller d'État. - Mort et caractère de Saint-Georges, archevêque de Lyon. - Petite sédition à Lyon; le maréchal de Villeroy y va. - Mort de Matignon, évêque de Lisieux. - Chalais à Paris; Giudice à Marly. - Le Roi, à qui it échappe un mot mintelligible sur la princesse des Ursina, résont entièrement sa perte. - L'Espagne signe la paix sans plus purler ite souveraineté pour la princesse des Ursins. - Soixante-huit bataillous françois avec Berwick pour le siège de Barcelone. - Giudice, pais Chalais, voient le Roi en particulier. - Du Casse, malade,

<sup>1.</sup> Ce participe est bien au féminin.

Saint-Sunon a écrit 28 au sommaire, et 68 au texte : voyez ci-après,
 168.

revient; remplacé par Bellefontaine. — Mort de Ménager; son caractère. — Duchesse de Berry [se] blesse d'une fille; M de Saint-Smon, par méprise du Roi, la conduit à Saint-Denis, et la cœur au Val-de-Grâce. — Mort de la première électrice d'Hanovre. — Mort, naissance, famille et caractère de la duchesse de Bouillou. — Muriage de la Mothe avec Mille de la Roche-Courbon, et d'une fille du marquis de Châtillou avec Bacqueville. — Mariage de Creuilly avec une Spinola. — Giudice établi à Marly. — Berwick part pour faire le siège de Barcelone. — Chatais donne part particulière au Roi du mariage du roi d'Espagne avec la princesse de Parme; Giudice voit aussi tôt après le Roi en particulier. — Retraite de Bergheych; il arrive d'Espagne, vient à Marly.

Le Roi vécut à son ordinaire à Marly dès aussitét après la perte de son petit-fils, mais les musiques ches M<sup>--</sup> de Maintenon ne recommencèrent que quelques jours après le retour à Versailles. Il fit entrer le cardinal del Giudice un matin dans son cabinet, qui ne s'y attendoit point, peu de jours après la mort de M. le duc de Berry. Il le croyoit chargé de quelque affaire qu'il ne vouloit pas être sue des ministres, et le Roi étoit seul, mais le cardinal ne lui dit rien de nouveau, et montra ainsi le vide de sa commission.

L'électeur de Bavière vint peu de jours après de Saint-Cloud, sur les six heures du soir, à Marly. It entra d'abord dans le cabinet du Roi. Il y demeura tête à tête un quart d'heure, et s'en retourna tout de suite à Saint-Cloud. Il revint le lendemain courre le cerf, et ne vit le Roi qu'à la chasse.

Le gros la Taste mourut subitement à Versailles : c'étoit une manière de gros brutal que le Roi traitoit bien, et que tout le monde connoissoit, parce qu'il avoit passé presque toute sa vie aide-major des gardes du corps. Il se retira, denieura à Versailles, ne connoissant point d'autre pays, et se maria par inclination. Il étoit pourtant fort vieux, et il avoit plus de quatre-vingts ans quand il mourut. Le Roi laissa deux mille livres de pension à cette femme, qui étoit jolic et qui avoit des protecteurs. Chamlay prit soin d'elle, et elle prit soin de lui quand il fut vieux et apoplectique. Elle n'y perdit pas.

En même temps mourut le duc de Guastalle, qui auroit dû succèder au duc de Mantoue si l'Empereur, qui s'étoit emparé de ses États pendant la guerre, n'eût mieux aimé les garder à la paix. La grandeur d'âme, la fidélité et la valeur personnelle de Louis XIII au célèbre Pas de Susc, son opiniatreté et sa capacité pour le forcer, avoit sauvé autrefois la maison de Gonzague des griffes de la maison d'Autriche; mais ce héros n'étoit plus.

Le cardinal de Bouillon étoit enfin arrivé des Pays-Bas à Rome. Il sembloit que ce fût malgré lui, tant il avoit prolongé son voyage. Tous les François et les attachés à la couronne surent défense de la voir, et de tout commerce. Les cardinaux Gualterio et de la Trémoille surent permission de l'aller voir une seule fois comme doyen du sacré collége, et reçurent d'ailleurs la même défense que tous les autres François. Le cardinal de Bouillon fit à Rome une figure triste, et y parut fort délaissé et fort peu considéré.

La maréchale d'Estrées douairière mourut à Paris. Elle avoit eu à Marly, ce voyage-ci, dont elle ne manquoit guere aucun, un legement tout neuf qui la tua. Elle s'y trouva fort mal, se fit porter à Paris, et y mourut bientôt apres. Elle étoit fille d'un riche financier nommé Morin, qu'on n'appeloit que Morin le juif. C'étoit une grande et assez grosse femme, de bonne mine, quoique avec des yeux un peu en dedans, qui avoit une physionomie haute, audacieuse, résolue, et pleine d'esprit; aussi n'a-t-on guère vu de femme qui en eût tant, qui sût tant de choses, ni qui fût de plus excellente compagnie. Elle étoit brusque et pourtant avec politesse, et savoit tres-bien rendre ce qu'elle devoit, et se le faire rendre aussi. Elle avoit passé sa vie à la cour, et dans le meilleur du plus grand monde, jouant gros jeu nettement et avec jugement. On la craignoit fort, et on ne laissoit pas de la rechercher. Elle passoit pour méchante. Elle na l'étoit que par dire franchement et tres-librement son avis de tout, souvent trèsplaisamment, toujours avec beaucoup d'esprit et de force,

et de n'être pas d'humeur à rien souffrir. Dangereuse alors à se lâcher en peu de mots d'une manière solide et cruelle, et à parler en face aux gens, à les faire rentrer sous terre. D'anileurs n'aimant ni les querelles ni à mé'ire pour médire, mais à se faire considérer et compter, et elle l'étoit beaucoup, et vivoit tres-bien dans sa famille.

Elle étoit avare à l'excès, et en rioit la première; avec cela brocanteuse, se connoissoit aux choses et aux prix, avoit le goût excellent et ne se refusoit rien. Quand il lui prenoit fantaisie de donner un repas, rien de plus choisi, de plus exquis ni de plus magnifique. Elle étoit bonne amie, de très-bon conseil, fidèle et sûre, et sans être de ses amis on ne risquoit jamais à parler devant elle.

Mo de Tourbes qui n'avoit pas moins d'esprit qu'elle, et de la même sorte, mais plus impérieux et plus aigre, se laissa un jour tomber à Marly, au milieu du salon, chargée de pierreries, en dansant au bal devant le Roi. Sa mère, qui, comme les vieilles, étoit assise au second rang, escalada le premier, courut à sa fille, et sans s'informer si elle s'étoit blessée, car elle étoit encore par terre, ne pensa qu'aux pierrenes. On en rit beacoup, elle aussi.

Elle jui laissa plus de huit cent mille livres; presque autant au marechal d'Etrées son fils; à Mes de Courtenvaux et à l'abbé d'Estrées ses autres enfants six cent mille livres chacun, sans compter un amas prodigieux de meubles, de bijoux, de porcelaines; de la vaisselle en quantité et des pierreries. Elle avoit soixante-dix-sept ou huit ans, avoit l'esprit et la santé comme à quarante, et sans ce logement neuf auroit encore vécu tres-longtemps. Quoique elle aimat peu de gens, elle fut regrettée, mais avec tout son esprit elle n'auroit jamais pu durer hors de la cour et du grand monde. Elle vivoit bien avec sa belle-fille et avec les Noailles, et ne laissoit pas d'être excellente sur eux et avec eux.

1. On appelait aussi cetto fille de la maréchale d'Estrées M<sup>30</sup> de Tourpes.

Le mercredi 16 mai, jour du convoi de M. le duc de Berry, le Roi quitta ce funeste Marly et retourna à Versailles. En même temps, le prince Eugène manda au maréchal de Villars que le comte de Goëz et le baron Seylern, plénipotentiaires de l'Empereur avec lui à Baden, s'y acheminoient, et qu'ils avoient les pouvoirs de l'Empire pour ce qui le concernoit. On fit partir aussitôt Saint-Contest, et Villars, qui ne tarda pas à le suivre, se mesura sur l'arrivée du prince Eugène à Baden. En même temps, on fit deux camps de paix pour exercer les troupes, qui n'en avoient pas grand besoin, mais ce ne fut que de la cavalerie pour consommer les fourrages dont on avoit trop de magasins.

Le marquis de Nesle, qui avoit la compagnie écossoise de la gendarmerie, se sentant peu propre au service, la vendit à son consin germain le comte de Mailly, qui n'y fit pas plus de fortune. Nesle l'avoit achetée deux cent dix mille livres. Le Roi, qui n'aimoit pas qu'on quittât le service de si bonne heure, la taxa à cent cinquante mille livres.

Le Roi dit le soir après souper dans son cabinet, à Madame, qu'il vouloit être tuteur de M<sup>\*\*</sup> la duchesse de Berry et de l'enfant dont elle étoit grosse. Il avoit, le même jour, envoyé Voysin et Pontchartrain faire l'inventaire des pierreries de M. le duc de Berry. Celles que M<sup>\*\*</sup> la duchesse de Berry avoit apportées lui furent rendues, celles que M. le duc de Berry avoit à lui avant son mariage furent réservées à l'enfant qui naîtroit, les acquises depuis partagées entre la mère et l'enfant. En même temps, le Roi donna à M<sup>\*\*</sup> la duchesse de Berry deux cent mille livres d'augmentation de pension.

La perte de Dunkerque, dont les Anglois avoient exigé la ruine des fortifications et du port, fit imaginer un canal à Mardick, pour y faire peu à peu un port en supplément. Le Blanc, intendant de cette province, le proposa à Pelletier, chargé de l'intendance des fortifications et du

génic. Cela fut fort goûté, et on se mit à y travailler avec chaleur. Les Anglois s'en sont fort scandalisés duns tous les temps; on leur a répondu qu'on ne faisoit rien en cela contre les conventions de la paix, et cet ouvrage, quoique quelquefois interrompu par leurs cris et leurs menaces, a assez bien réussi, en sorte qu'on n'a cessé depuis de l'augmenter.

Ragotzi avoit du Roi six cent millo livres au denier vingt-cing sur l'hôtel de ville, mais dont les deux riuquiemes étoient retranchés, et vingt-quatre mille écus de pension. Il eut en ce temps-ci dix mille écus d'augmentation de pension, et de plus une autre de quarante mille livres à distribuer à son gré entre les principaux de son parti dont les biens d'Hongrie étoient confisqués. M. de Beauvillier, encore malgré tout ce que je lui pus dire, fit donner au duc de Mortemart la survivance de son gouvernement du Havre de Grûce, qui est indépendant et vaut trente-trois mille livres de rente, et au duc de Saint-Aignan celle de Loches, qui ne vaut rien, mais qui est aumilieu des terres qu'il lui a données en le mariant. La justice y eut plus de part que l'inclination. Il prétendoit qu'il devoit ce dédommagement à son gendre des avantages qu'il a faits à son frère.

La duclesse de Lorges, troisième fille de Chamillart, mourut à Paris, en couche de son second fils, le dernier mai, jour de la Fête-Dieu, dans sa vingt-huitième année. C'étoit une grande créature, très-bien faite, d'un visage agréable, avec de l'esprit et un naturel si simple, si vrai, si surnageant à tout, qu'il en étoit ravissant; la meilleure femme du monde et la plus folle de tout plaisir, surtout du gros jeu. Elle n'avoit quoi que ce soit des sottises de gloire et d'importances des enfants des ministres; mais tout le reste elle le possédoit en plein. Gâtée dès sa première jeunesse par une cour prostituée à la faveur de son père, avec une mère incapable d'aucune éducation, elle ne crut jamais que la France ni le Roi pût se passer de son père. Elle ne connut aucun devoir, pas même de

bienséance. La chute de son père ne put lui en apprendre aucun, ni émousser la passion du jeu et des plaisirs. Elle l'avouoit tout le plus ingénument du monde, et ajoutoit apres qu'elle ne pouvoit se contraindre. Jamais personne si peu sorgneuse d'elle-même, si dégingandée : coiffure de travers, habits qui tralnoient d'un côté, et tout le reste de même, et tout cela avec une grâce qui réparoit tout. Sa santé, elle n'en faisoit nul compte ; et pour sa dépense, elle ne croyoit pas que terre put jumais lui manquer. Elle étoit delicate, et sa poitrine s'altéroit. On le lui disoit : e le le sentoit, mais de se retenir sur men, elle en étoit incapable. Elle acheva de se pousser à bout de jeu, de courses, de veilles en sa dernière grossesse. Toutes les nuits elle revenoit couchée en travers dans son carrosse. On lui demandoit en cet etat quel plaisir elle prenoit. Elle répondoit d'une voix qui de foiblesse avoit peine à se faire entendre qu'elle avoit bien du plaisir. Aussi finit-elle bientôt. Elle avoit été fort bien avec Madame la Dauphine et dans la plupart de ses confidences. J'etois fort bien avec clie, mais je lui disors toujours que pour rien je n'eusse voulu être son mari. Elle étoit très-douce, et pour qui n'avoit que faire à elle, fort aimable. Son père et sa mere en furent fort affligés.

Orcey, frere de feu M<sup>--</sup> de Montchevreuil, qui avoit été prevôt des marchands, mourut en même temps. Il étoit conseiller d'État. Sa place fut donnée à des Forts, qui a depuis été deux fois contrôleur general, et qui étoit lors encore fort jeune, fils de Pelletier de Sousy et intendant des finances.

Saint-Georges, archevêque de Lyon, y mourut, prélat pieux, decent, réglé, savant, imposant, resident ; et de grande mine avec sa haute taille et ses cheveux blancs. Il y avoit longtemps que cette grande Église, dont il avoit eté chanoine ou comte, comme ils les nomment, et archevêque de Tours, n'avoit vu d'évêques; et depuis lui elle

<sup>1.</sup> Neus conservous l'orthographe de Saint-Simon.

n'en a pas vu, j'entends des évêques qui prissent la peine de l'être. Bientôt après mourut l'évêque de Lisieux, frère du comte et du maréchal de Matignon.

Il y eut un petit désordre à Lyon pour une imposition que la ville avoit nouvellement miss sur la viande. Les bouchers excitèrent le peuple, dont quantité prit les armes et fit une assez grande sédition, tellement que Méliant, intendant, fut obligé d'êter l'imposition, et apaisa tout par là. Cette imposition n'avoit pas été trop approuvée : ainsi l'intendant le fut. Le maréchal de Villeroy, qui sur tous les hommes du monde aimoit à se faire de fête, se trouvoit lors à Villeroy avec un peu de goutte. Il cerivit au Roi pour lui permettre d'aller à Lyon. Il l'obtint et partit. On envoya ordre à quelques troupes du camp de la Saône d'y marcher, et le marcchal de Villeroy trouva en arrivant qu'il n'y avoit plus rien à faire; mais il ne laissa pas d'y demeurer. Au moins étoit-il mieux là qu'à la tête d'une armée.

Chalais, qu'on a vu mandé de l'armée destince à Barcelone, s'étoit peu arrêté à Madrid. Il étoit arrivé à Paris,
dépêché par la princesse des Ursins; elle l'avoit chargé
de lettres pour le cardinal del Giudice. La corde venoit de
casser par le Roi sur sa souveraineté, et la paix enfin
conclue avec l'Espagne, sans en faire mention, laquelle
étoit demeurée seule en arrière accrochée sur ce point.
Dans ces entrefaites, le Roi alla, le mardi 29 mai,
à Marly, et y donna un logement au cardinal del
Giudice.

J'étois du voyage à mon ordinaire, quoique M'\* de Saint-Simon fût restée à Versailles aupres de M\*\* la duchesse de Berry. Le Roi n'avoit pas out parler encore par le roi d'Espagne qu'il pensât à se remarier, beaucoup moins à une fille de Parme; mais il en étoit informe d'ailleurs. Ce procede ente sur la souveraincté pretendue par la princesse des Ursins, et sur toute sa conduite avec le

i. Venait enfin d'être conclue.

roi d'Espagne depuis la mort de la reine, mit le sceau à la résolution de la perdre sans retour.

Il échappa au Roi, toujours si maître de soi et de ses paroles, un mot et un sourire sur M\*\* des Ursins tellement énignatique, quoique frappant, que Torcy, à qui il le dit, n'y comprit rien. Dans sa surprise il le conta à Castries, son ami intime, et celui-ci à M\*\* la duchesse d'Orléans, qui le conta à M. le duc d'Orléans et à moi. Nous nous cassames vainement la tête pour y comprendre quelque chose. Toutefois un mot si peu intelligible sur une personne comme M\*\* des Ursins, et qui jusqu'à ces derniers temps avoit eté si parfaitement avec le Roi et avec M\*\* de Maintenon, ne me parut pas favorable. J'y étois confirmé par ce qui venoit de so passer sur sa souveraineté, mais à mille lieues de la foudre que cet éclair annonçoit, et qui ne nous le développa que par sa chute. Mais il n'est pas temps encore d'en parier.

Le mariage de Parme étoit conclu, et le Roi n'en ouît point encore parler de quelque temps de la part de l'Espagne. Tout portoit à croire néanmoins que Chalais n'étoit venu que pour cette affaire, que les dépêches qu'il avoit apportees au cardinal del Giudice la regardoient. Peut-être s'en trouverent-ils embarrassés, et qu'ils differèrent. Je n'en ai pas pénétré davantage là-dessus. Peut-être aussi cela ne regardoit-il encore que la souveraineté manquee, et l'ordre envoyé aux plempotentiaires d'Espagne de signer la paix, sans en plus parler. Quoi qu'il en soit, Chalais apporta lui même les paquets dont il étoit chargé au cardinal del Giudice à Marly. Il s'en retourna sans voir le Roi ni personne. C'étoit le samedi 2 juin.

Le lendemain dimanche 3, le Itoi, satisfait enfin de l'ordre du roi d'Espagne envoyé à Utrecht, fit entrer le duc de Berwick dans son cabinet, à qui il ordonna de se teur prêt à partir pour le siege de Barcelone avec soixante-huit bata dons françois, à qui en même temps

2. Voyez ci-dussus, p. 150 et note 2.

<sup>1.</sup> On lit for an man secret le met avoit, aje ite apres coup en marge.

on envoya ordre d'y marcher, et quatre lieutenants généraux, et quatre maréchaux de camp françois, outre ceux qui y sont déjà. Le duc de Mortemart obtint d'y être le cinquième de ces maréchaux de camp. On remarquera en passant que ce départ fut bien retardé, tandis que les Espagnols en corps d'armée se morfondoient en Catalogne. sous le duc de Popoli, qui s'en retourna vilainement à Madrid dès que le siége commença. Brancas, courant au plus fort avec le cardinal del Giudice, avoit eu ordre, comme on l'a vu, de s'arrêter en chemin, où il rencontreroit Berwick, pour conférer avec lui. Le Roi sans doute s'étoit ravisé sur l'opiniatreté de l'Espagne à arrêter sa paix sur la souveraincté de Mes des Ursins. Il y avoit longtemps que Brancas et le cardinal étoient arrivés, sans qu'il fût mention du départ de Berwick ni des troupes qui lui étoient destinces, et l'ordre n'en fut donné, comme on le voit, qu'immédiatement après que le Roi fut assuré que le roi son petit-fils avoit enfin envoyé les siens à Utrecht de signer sans plus songer à la souveraineté.

Aussitôt après que le duc de Berwick fut sorti du cabinet du Roi, il y fit entrer le cardinal del Giudice, apparemment pour lui dire ce qu'il venoit de commander, et trois jours après Chalais revint passer quelques heures à Marly, où Torcy le mena pour quelques moments dans le cabinet du Roi.

Du Casse, retombé malade à la mer, demanda son congé. On le fit remplacer par Bellefontaine, lieutenant géneral.

Ménager, troisième plénipotentiaire à Gertruydemberg et à Utrecht, dont on a suffisamment parle alors pour le faire connoître, mourut d'apoplexie à Paris, fort riche, sans avoir été marié. Ce fut dommage pour sa probité, sa modestie, sa capacité dans le commerce et son intelligence dans les affaires. Il n'etoit point vieux

M<sup>--</sup> la duchesse de Berry se plessa dans sa chambre, le samedi 16 juin, d'une fille qui ne vecut que douze heures.

Le Roi, qui étoit à Rambouillet, nomma Me de Saint-Simon, comme dachesse, pour mener ce petit corps à Saint-Denis, et le cœur au retour au Val-de-Grâce Deux heures apres il dit qu'il l'avoit nommée parce qu'elle lui étoit venue la première dans l'esprit comme étant à Versailles, et Me de Pompadour de même pour femme de qualité, mais que s'il cut pensé que l'une étoit dame d'honneur, l'autre gouvernante, laquelle par son emploi y devoit toujours aller, il auroit nommé une autre duchesse et une autre dame. Mais la chose étoit faite, et de Rambouillet, et M de Saint-Simon en eut la corvée. L'évêgue de Séez, premier aumônier de feu M. le duc de Berry, étoit avec elle, et à droite au fond du carrosse, portant le cœur; Mee de Pompadour et Mee de Vaudreuil. gouvernante et sous-gouvernaute au devant; le curé à la portière, et à l'autre portière le petit corps; des gardes, des pages, des carrosses de suite : ils en eurent pour quatorze ou quinze heures.

La princesse Sophie, palatine, veuve du premier électour d'Hanovre, et mère du premier Hanovre roi d'Angleterre, mourut à quatre-vingts ans. Elle étoit fille de la sœur du roi Charles I" d'Angleterre, qui eut la tête coupée, et fille de l'electeur palatin à qui il en prit si mal de s'être voulu faire roi de Bohème. Ce fut par elle que le droit à la couronne d'Angleterre vint à la maison d'Hunovre, non qu'indépendamment de la ligne royale des Stuarts il n'y eut plusieurs héritiers plus proches, mais tous catholiques, et elle ctort la plus proche d'entre les protestants. C'etoit une princesse de grand mérite, qui avoit quatre-vingts ans. Elle avoit elevé Madame, qui étuit lule de son freie, laguetie avoit conservé un extrême attachement pour elb , et qui toute sa vie lui écrivit, deux fois la semaine, des vingt et vingt eing pages par ordinaire. C'etait a elle à qui elle ecrivoit ces lettres si étranges, que le R. i vit, et qui la penserent perdre à la mort de Monsieur, comme on l'a vir alors. Elle fut affligée au dernier point de la perte de cette tante.

M. de Bouillon avoit eu une assez grande maladic à Versailles, dont on crut même qu'il ne reviendroit pas. Lorsqu'il se trouva en état de changer d'air, il alla le prendre à Clichy. Me de Bouillon l'y alla voir de bonne heure le mercredi 20 juin. En entrant dans sa chambre elle se trouva si mal et si subitement, qu'elle tomba à ses pieds et y mourut à l'instant même. Elle avoit eu deux on trois attaques d'apoplexie si légères qu'elles furent traitées d'indigestion, et qu'elle ne prit aucune sorte de précaution. Elle avoit soixante-huit ans, et on vovoit ' encore en elle de la beauté et mille agréments. Cet épouvantable speciacle fut regardé de tout le monde comme une amende honorable à son mari de sa conduite, dont elle ne s'étoit jamais contrainte un moment, au point qu'elle ne voyoit que très-peu de semmes, qui n'avoient rien à pertre, mais la meilleure et la plus florissante compagnie en hommes, dont sa maison, d'où elle ne sortoit guère, étoit le rendez-vous, avec grand jeu et grande chère. Mais sur la fin elle étoit devenue avare, et avoit cclairci sa compagnie par son humeur, sa manvaise caere, et se faire donner à souper partout où elle pouvoit.

Elle avoit été mariée en 1662, et elle étoit la dernière des nièces du cardinal Mazarin, mort 9 mars 1661, au château de Vincennes, où il s'étoit fait porter. Elle étoit nés à Rome en 1646, de Michel-Laurent Mancini, mort en 1657, et d'une sœur du cardinal Mazarin, mariée en 1634, et morte en 1636. Ces Mancini ne sont connus depuis 1380 que par des contrats d'acquisitions et de vente du prix de quarante ou cinquante florins, et des dots de quarante et cinquante ducats jusque tres-tard. Jamais aucun emploi de nulle sorte, jamais ni ficés ni terre, jamais une alliance qui se puisse nommer, ni active ni passive. On trouve vers 1530 une Jacq. Mancini, mariée à J.-Paul Orsini; mais ce J.-Paul est entierement ignoré par Imhof<sup>1</sup>, qui est exact et instruit des maisons d'Italie,

<sup>1.</sup> Voyez tome III, p. 109.

et ne se trouve nulle part. On ne voit même personne de la maison Ursine qui ait porté le nom de J.-Paul. Ajoutez à cette obscurité les alliances actives et passives contemporaines des Mancini, celle de cet inconnu n'imposera pas.

Une seule acquisition d'un château ruiné et quelque terre autour, aux portes de Rome, appelé Leprignana, de Jacq. Conti, pour cing mille florins, revendue longtemps après quarante mille écus à un Justiniani, fait toute leur illustration. On voit aussi que vers les temps de cette vente, leurs dots passoient mille ducats, et vers ces mêmes temps un Laurent Mancini est dit avoir servi les Venitiens avec distinction; mais en quelle qualité? c'est se qui n'est point exprimé. Enfin Paul Mancini, grand-père de M™ de Bouillon, servit en 1597 à la guerre de Ferrare, on ne dit point encore en quelle qualité, épousa en 1600 Victoria Capocc.a, fille de Vincent se qualifiant patrice remain, et en eut quinze mille écus de dot. Voilà l'illustre de la race. Il revint à Rome, s'adonna à l'étude, et l'académie des Humoristes prit naissance dans sa maison. Eufin, devenu veuf, il prit l'habit ecclésiastique, il luissa trois fils et deux filles. L'une épousa en 1624 Jacq. Vellii, l'autre Sartorio Theophilo. Jusqu'ici les alliances ne brillent pas. Les trois fils furent Laurent, qui épousa la sœur du cardinal Mazarin longiemps avant sa fortune, et qui mourut en 1657; veuf depuis un an. Le second, Fr.-Marie Mancini, eut par la nomination du Roi le chapcau de cardina) en 1660. Il étoit né en 1606, et mourut en 1672, Le troisième, Laurent-Grégoire, qui étoit de 1608, mourut jeune et obscur. Aucun des trois ne sortit d'Italie.

Michel-Laurent Mancini n'eut aucun emploi, point de terres connues, ne brilla pas plus que ses pères, et comme eux vécut en citadia obscur à Rome, et fort inconnu. Ses enfants furent plus heureux. Le cardinai Mazarin en fit comme des siens, et les fit venir en France. Il y avoit trois garçons et cinq filles; deux autres étoient mortes à flome enfants. L'ainé des fils fut tué au combat de Saint-Antoine, en 1652, tout jeune. Il promettoit beaucoup et la fortune encore davantage. Le cardinal Mazarin en fut tres-affligé. M de Nevers étoit le second, dont il a été parle en son lieu. Le troisieme, qui ne promettoit pas moins pour son âge que l'ainé, mourut à quatorze ans, en 1658. Il étoit au collège des jésuites. La jalousie que quelques écoliers conçurent des distinctions qu'il y avoit les poussa à le berner dans une couverture. Il en tomba, et se blessa tellement qu'il en mourut, dont le cardinal Mazarin fut outré. Cet exemple et celui du fils aîné du maréchal de Boufflers par les jésuites mêmes, avec bien d'autres, montre que ce collège des jésuites n'est pas un lieu sûr pour ceux que la fortune élève dès leur première jeunesse. Voici maintenant les filles :

Laure Victoire, mariee, 4 fevrier 1651, au duc de Mercœur, fils aîné du duc de Vendôme, bâtard de Henri IV, puis duc de Vendôme, morte à Paris, 4 fevrier 1657, mère du dernier duc de Vendôme, dont il a été tant parlé en ces Mémoires, et du grand prieur de France. Elle n'avoit pas vingt et un ans encore. Son mari fut cardinal en mars 1667, et mourut en août 1668.

Olympe, mariée, 20 février 1657, à Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons, colonel général des Suisses et Grisons, gouverneur de Champagne et Bric, dont entre autres enfants, elle eut le comte de Soissons et le fameux prince Eugène. J'ai tant parlé d'elle en divers endroits que je n'ai rien à y ajonter.

Mariè, qui fut l'objet des premières amours du Roi, qui la vouloit épouser. Cette raison la 6t dépayser et marier à Rome, en avrit 1661, au connétable Colonne, qu'elle perdit en 1689. On aura beu de parier d'elle encore.

Hortense, qui avec vingt-huit ambiens de dot, des dignités, des gouvernements, etc., et l'obligation de pren le en seul le nom et les armes de Mazarin, épousa le duc Mazarin, fils unique du maréchal de la Menderaye, desquels aussi on a suffisamment parlé. Enfiu M.-Anne, maride, 20 avril 1662, au duc de Bouillon qui avoit achete en 1658 de la maison de Guise la charge de grand chambellan de France.

Ajoutons à tant de grandeur que la sœur ainée du cardinal Mazarin avoit épousé en 1634 Hiérôme Martinozzi, soi-disant gentilhomme romain, dont elle n'eut que deux filles, que le cardinal Mazarin maria aussi patsablement, l'ainée en 1655 à Alph. d'Este, duc de Modene, et la reine d'Angleterre, épouse de Jacques II, morts à Saint-Germain, étoit leur fille; l'autre au prince de Conti, frère de Monsieur le Prince le héros, dont deux fils : l'ainé mort fort jeune, gendre naturel du Roi; l'autre si connu par sa réputation, qui fut un instant roi de Pologne, et dont le prince de Conti d'aujourd'hui est petit-fils. Ainsi M= de Bouillon, avec quatre sœurs si grandement établies, se trouvoit comme elles cousine germaine de la princesse de Conti, et de la duchesse de Modène, mère de la reine d'Angleterre réfugiée en France. Le cardinal Mazarin avoit doté ses sept nièces, et on peut imaginer comment pour les placer si haut d'une naissance si persévéramment basse, pauvre et obscure. Ajoutez-y les vingt-huit millions de sa véritable heritière, les biens qu'il donna à M. de Nevers, dont le duché est une province, les meubles. les maisons, les bijoux, les pierreries, les statues et les tableaux, les gouvernements et les charges, et on verra coque c'est qu'un premier ministre pour un roi, pour ses sujets, pour un royaume. Encore faut-il avouer que cet effréné pillage en est le plus lèger et le moins dangereux, peut-être encore le moins honteux de tous les inconvénients, et sûrement, quelque monstrucux qu'il soit, le moins nuisible.

Si les peres de ces nièces n'étoient rien, leurs mères, sœurs du cardinal Mazarin, étoient, s'il se peut, encore moins. Jamais on n'a pu remonter plus haut que le père de cette trop sameuse Éminence, ni savoir où elle est née, ni quoi que ce soit de sa première jeunesse; tout ce qui l'a suivie est si connu qu'on n'en parlera pas ici. On sait

seulement qu'ils étoient de Sicile; on les a crus des manants de la vallée de Mazzare qui avoient pris le nom de
Mazarin, comme on voit à Paris des gens qui se sont appeler Champagne et Bourguignen. La mère du cardinal
étoit Buffalini. On ignore toutes les antérieures puisqu'en
ne sait rien des Mazarins. Le père du cardinal vécut si
obscur toute sa vie à Rome, que lorsqu'il y mourut en
novembre 1654 à soixante-dix-huit ans, cela n'y sit pas le
moindre bruit. Les nouvelles publiques de Rome eurent
la malice d'y insérer ces mots : « Les lettres de
Paris nous apprennent que le seigneur Pietro Mazarini, père du cardinal de ce nom, est mort en cette
ville de Rome, le, etc. » Revenons maintenant à M<sup>\*\*</sup> de
Bouillon.

Avec des grandeurs en tel nombre, et si proches Nº de Bouillon trouva en se mariant M. de Turenne dans le comble de son lustre et du crédit auprès du Roi jusqu'à anéantir publiquement à son égard celui des plus puissants ministres, et la comtesse de Soissons, la reine de cour, le centre de la belle galanterie qui dominoit le monde, de chez qui le Roi ne bougeoit, et qui tenoit le sort de tous entre ses mains. Ce radieux ctat dura longtemps, celui de M. de Turenne jusqu'à sa mort en 1675. Elle vit de plus le frère de son mari cardinal à vingt-six ans, en 1669 et grand aumônier en 1671, dans la plus grande faveur : et son autre beau-frère requeillir la charge de la cavalerie, et le gouvernement de M. de Turenne : aussi poussa-t-elle l'orgueil jusqu'à l'audace, et un orgueil qui s'étendoit à tout; mais comme elle avoit beaucoup d'esprit et de tour, et d'agrément dans l'esprit, elle sentoit les proportions, et avoit le jugement de ne les outrepasser guère et de couvrir son jeu de beaucoup de politesse pour les personnes qu'il ne falloit pas heurter, et d'un air de familiarité avec les autres, qui voiloit comme par bonté celui d'autorité. En quelque heu qu'elle fat, elle y donnoit le ton et y paroissoit la maîtresse. Il étoit dangereux de lui déplaire; elle se refusoit peu de choses.

et encora n'étoit-ce que par rapport à elle-même, d'ailleurs très-bonne amie, et très-sûre dans le commerce.

Son air libre étoit non-seulement hardi, mais audacieux. et avec la condulte dont on a d'abord touché un mot, elle ne laissa pas d'être une sorte de personnage dans Paris. et un tribunal avec lequel il falloit compter; je dis dans Paris, où elle étoit une espece de reine, car à la cour elle n'y couchoit jamais, et n'y alloit qu'aux occasions, on une ou deux fois au plus l'année.

Le Roi personnellement ne l'avoit jamais aimée; sa liberté l'effaronchoit; elle avoit été souvent exilée, et quelquefois longtemps. Maigré cela elle arrivoit chez le Rol la tête haute, et on l'entendoit de deux pieces; ce parler haut ne baissoit point de ton, et fort souvent même au souper du Roi, où elle attaquoit Monseigneur et les autres princes ou princesses qui étoient à table, derrière qui elle se trouvoit, et les dames assises auprès d'elle.

Elle traitoit ses enfants, et souvent aussi ses amis et ses compagnies, avec empire; elle l'usurpoit sur les frères et les neveux de son mari et sur les siens, sur M. le prince de Conti et sur Monsieur le Duc même, tout féroce qu'il étoit, et qui à Paris ne bougeoient de chez elle. Elle traitoit M. de Bouillon avec mépris, et tous étoient plus petits devant elle que l'herbe. Elle n'alloit chez personne qu'aux occasions, mais elle y étoit exacte et chez quelques amis fort particuliers; et ces visites, elle y conservoit un air de grandeur et de supériorité sur tout le monde, qu'elle savoit neanmoins pousser ou mesurer et assaisonner de beaucoup de polite-se scion les personnes, qu'elle connoissoit tres-bien, et qu'elle savoit distinguer.

Sa maison etoit ouverte des le matin; jamais fomme qui s'occupat moins de sa toilette, peu de beaux et de singuliers visages comine le sien qui eussent moins besom de secours, et à qui tout allât si bien; toutefois toujours de la parure et de belles pierreries. Elle savoit, parloit b'en, disputeit volontiers, et quelquefois alloit à la botte. La spi andeur dont les douze ou quinze premieres

années de son mariage elle s'étoit vue environnée l'avoit gâtée; ce qui lui en resta après ne la corrigea pas; l'esprit et la beauté la soutinrent, et le monde s'accoutuma à en être dominé. Tant qu'elle put elle fit la princesse, et hasarda sur cela quelquefois des choses dont elle eut du dégoût, mais qui ne ralentirent point cette passion en elle. En tout ce fut une perte pour ses amis, surtout pour sa famille; c'en fut même une pour Paris. Elle n'étoit ni grande ni menue, mais tout le reste admirable et singulier. C'étoit grande table soir et matin, grand jeu et de toutes les sortes à la fois, et en hommes la plus grande, la plus illustre et souvent la meilleure compagnie. Au demeurant une créature tres-audacieuse, très-entreprenante, par conséquent toujours embarrassante et dangereuse. Elle sortit plus d'une fois du royaume ; elle se promena en Italie et en Angleterre sous prétexte de ses sœurs, et vit aussi les Pays-Bas; mais elle régna moins à Rome et à Londres qu'à Paris.

Le fils ainé du comte de la Mothe épousa M<sup>n</sup> de la Roche Courbon, riche, sage et bien faite; et le marquis de Châtillon, qui n'avoit rien à donner à ses filles, en maria une à Bacqueville, fils d'un premier président de la chambre des comptes de Rouen, dont le père étoit un gros laboureur qui s'étoit fort curichi dans les fermes qu'il avoit tenues. Le mariage ne fut pas heureux.

Creuilly, second fils de feu M. de Seignelay, ministre et secrétaire d'État, épousa en même temps une Spinola qui n'avoit rien, sœur de celle que le fils de M. de Nevers avoit épousée. Cela ne fit pas non plus un mariage fort heureux.

Le Roi étoit revenu de Rambouillet droit à Marly, le mardi 19 juin, d'où il fut voir Mer la duchesse de Berry à Versailles, sans y concher. Je fus à mon ordinaire de ce voyage; j'en avertis parce qu'it fut etrangement curicux; le cardinal del Giudice en fut aussi. Des les premiers jours du voyage, le maréchal de Berwick y prit congé du Roi, et partit pour aller faire le siège de Barcelone.

Chalais y vint, aur un courrier d'Espagne, conférer, le mardi 26 juin, apres diner, avec le cardinal del Giudice, puis avec Torcy; il ne vit point le Roi, mais il revint le lendemain matin a la fin du lever du Roi, qui le fit entrer dans son cabinet avec Torcy. Sa commission étoil embarrassante : il s'agissoit de donner part au Roi du mariage du roi d'Espagne fait et conclu, et c'étoit la première fois que le roi d'Espagne, lui en faisoit parler. L'audience finie. Chalais prit congé pour retourner en Espagne, Mes des Ursins, inquiète de cette hardiesse, voulut savoir par un homme uniquement à elle comment. elle auroit été reçue, et ce qu'il y auroit remarqué. Peu de moments apres que Chalais fut sorti du cabinet, le cardinal del Giudice y fut appelé. Ce fut sur la même matiere; tout cela ne fut su que depuis. Le Roi passa le plus doucement et le plus légerement du monde est étrange mariage et le mystere si long et si entier qui lui en avoit été fait, plus étrange, s'il se peut, que le mariage même. Il ne le pouvoit empêcher, et il étoit sûr des lors de sa vengeance sur celle qui l'avoit fait et achevé de la sorte.

Bergheyck arrive de Madrid, syant, comme on l'a dit, renoncé aux emplois et aux affaires, et allant se retirer dans une de ses terres en Flandres. Le Roi le vit longtemps dans son eabinet, et, comme il en avoit toujours ete parfaitement content, il lui permit de venir à Marly toutes les fois qu'il le voudroit. Comme il se proposad'user souvent de cette liberté, il se logea à Versailles, vint souvent à Marly, où le Roi le distingua toujours, et le vit plusieurs fois dans son cabinet. Avec toutes ses mesures, sa sagesse et sa modestie, les affaires d'Espagne, qu'il connoissoit à fond, et celles de cette cour, qu'outre ses epreuves particulieres il avoit vues à revers, il ne raccommoda pas la princesse des Ursins dans l'esprit du Ros. Tant qu'il demeura en ce pays-ci il fut fort accueilli de la cour, et toujours avec le Roi et ses ministres aur un grand pied de privance et de distinction, sans jamais

sortir des bornes de sa discrétion et de sa modestie. Cellamare out aussi la liberté de venir sans demander de temps en temps à Marly faire sa cour, mais sans coucher : le cardinal del Giudice l'avoit obtenu ainsi

## CHAPTER XIII.

Retraite du chancelier de Pontchartrain. - Voysin chémiciler, et conserve se place de secrétaire d'Etat. - M. du Meine. - Not plaisant et salé de M de Lauzun - Électeur de Bavière deux fois à Murly. - Roi Stanislas aux Deux-Ponts. - Arrivée de la fotte des Indes an Port-Louis. — Trois mille livres d'augmentation de pension à Mes de Saint-Geran; le file de Fagon intendant des finances. - Mariago de Brassac avec la fille du feu maréchal de Tourville. --Reme de Pologne veuve de J. Sobieski; cause de sa baine pour la France, de son sejour à Rome, de sa retraite à Blois. - Égalité de rois du cardinal Mazaria. - Reine de Pologne médiocrement reçue, us veut aucune réception; va droit à Blois, sans pouvoir approchar de la cour ni de Paris. — Service de M. le duc de Berry à Saint-Denis; prince de Dombes y fait le troisieme deuil. - Tranchée ouverte devant Barcelone, 12 juillet. - Massons président à mortier ; sa femme ; leur famille, leur caractère, leur conduite, leur situation leurs suea. - Desir de Maisons de her avec moi; comment il y reussit. - Première entrevue de Maisons avec moi fort singulière; notre commerce s'établit. - Maisons me fait aller de Marly le trouver; il m'apprend que les bâtards et leur posterité sont devenus princes du sang en plein, et capables de succeder à la couronne; scène singulière chez Malsons. - La nouvelle se public à Marty, etc ; effet qu'elle y produit; mos compliment aux bâtards. - Comte de Toulouse. - Cause socrète de la conservation de la place de secrétaire d'Etat au nouveau chancelter.

Le chancelier fit alors un évenement quim'avoit point encore ou de semblable et qui surprit changement, on pourroit ajouter funestement. Joute sa vie il avoit formé le dessein de mettre un intervaire entre la vie et la mort, souvent il me l'avoit dit. Sa femme l'avoit empéché bien des fois de se retirer avant qu'il fût chancelier; elle le retint encore depuis, et en mourant elle lui fit promettre que, s'il vouloit enfin se retirer, il demeurs roit encire six semaines à y penser. Des qu'il alla apres sa meit a l'insti-

tution des Pères de l'Oratoire, dans un petit appartement qu'il y avoit, où il se retiroit les bonnes fêtes i, il songea à exécuter son dessein, et il y prit secrètement toutes ses mesures.

Elles ne purent être si cachées qu'elles ne transpirassent dans sa famille. La Vrillière qui en fut alarmé m'en avertit; nous consultàmes le premier écuyer lui et moi; ils me pressèrent de lui parler sur les inconvénients de cette retraite pour lui-même, et pour son fils si détesté qu'il laisseroit par là à découvert. J'eus beau dire, je ne gagnai rien.

Il attendit son terme, et il parla au Rol, dont la surprise fut extrême. Il ne croyoit pas qu'un chancelier put se démettre, et il est vrai qu'il n'y en avoit point d'exemple. Quoique l'aversion que II- de Maintenon avoit conçue pour lui, qui depuis la mort de sa femme, qu'elle avoit toujours aimée et considérée, n'eut plus de contre-poids: que cette hame, et l'opinion que le Roi avoit prise de longue main du jansénisme du chancelier. l'eût fort changé à son égard ; l'habitude et l'ancien goût qu'il avoit pour lui ne laissoient pas de prévaloir, et de se faire sentir dans toute leur étendue quand il fut question d'une véritable séparation. Le Roi n'oublia rien pour le retenir par ses raisons et par tout ce qu'il y put ajouter de tendre, et qui marquoient le plus son estime; il le trouva ferme et détermine. Le Roi se rabattit à lui demander quinze jours pour y penser encore. Ce terme finit avec le mois de join; le chancelier retourns à la charge, et obtint enfin, quoique à grand'peine, la liberté après laquelle il soupiroit, et dont il a fait un si courageux et si saint usage.

La nettete de son esprit, l'agrement de ses manières, la justesse et la précision de ses raisonnements, toujours courts, lumineux, decisies, surtout son antipode de pédanterie, et cet alhage qu'il savoit faire avec tant de me-

<sup>1.</sup> Voyez tome Vi, p. 33 et note 1.

sure et de légèreté du respect avec la liberté, du sérieux avec la fine plaisanterie qui étoit en lui des traits vifs et perçants, plaisoient toujours infiniment au Roi, qui d'ailleurs étoit peiné que tout homme qui l'approchoit le quittât

Le bruit de l'événement qui se préparoit ne bourdonn, que quatre ou cinq jours avant l'exécution, et d'une manière encore fort douteuse. Le dimanche i juillet, le chancelier resta seul assez longtemps avec le Roi après que les autres ministres furent sortis de conseil d'État, et ce fut là où, malgré les derniers efforts du Roi, le chancelier arracha son congé. Le Roi, fort attendri, lui fit donner parole de le venir voir de temps en temps par les derrières. En entrant, en sortant, ni pendant le conseil, à ce que dirent après les autres ministres, il ne parut quoi que ce soit sur le visage ni dans les manieres du chancelier, et la plupart de la cour étoit encore dans l'incertitude.

Le lendemain lundi, second juillet, comme le Roi fut rentré chez lui après sa messe, on vit arriver le chancelier en chaise, à la porte du petit salon d'entre l'appartement du Roi et celui de Mee de Maintenon. Comme il n'y avoit point de conseil, chacun courut du grand salon. On le vit entrer chez le Roi avec la cassette des sceaux, ct on ne douta plus alors de la retraite. Ce fut une louange et une consternation generale. Je savois la chose par luimême. Je le vis entrer et sortir avec le cœur bien serré, lui avec l'air de l'avoir bien au large. Le Roi le combla d'amitiés et de marques d'estime, de confiance et de regrets; et sans qu'il lui demandât rien, lui donna une pension de trente-six mille livres, et la conservation du rang' et des honneurs de chancelier. En finissant l'audience, il demanda au Roi d'avoir soin de ses deux secretaires, qui en effet étoient de tres-honnètes gens, et sur-le-champ le Roi donna à chacun une pension de deux mille livres.

Pendant qu'il étoit chez le Roi, la nouvelle conrut, et ut amasser tout ce qui se trouva d'hommes dans Marly qui

firent presque foule sur son passage. Il sortit de chez le Roi comme il y étoit entré, sans qu'il parût en rien différent de son ordinaire; saluant à droite et à gauche, mais sans parler à personne, ni personne à lui. Il se mit dans sa chaise où il l'avoit laissée, gagna son pavillon, où il monta tout de suite dans son carrosse qui l'attendoit, et s'en alla à Paris. Il y fut près d'un mois dans sa maison, en but à ce qu'il ne put refuser les premiers jours, puis se resserra tant qu'il put. La maison que la mort du Charmel avoit laissee tout à fait vacante, et qu'il faisoit accommoder pour lui, n'étoit pas encore prête. Dès qu'il y put habiter, il s'y retira. J'aurai lieu ailleurs de parler de sa solitude, et de la vie qu'il y mena également sainte et contente.

Outre l'age, la douleur, et la liberté que lui donnoit la perte de la chancelière pour cette résolution de tous les temps de mettre un intervalle entre la vie et la mort, il se sentit hâté de l'exécuter par les événements qu'il prévoyoit devenir de jour en jour plus difficiles à soutenir dans sa place. Il voyoit les desseins du P. Tellier, les progres de l'affaire de la constitution, le renversement des libertés de l'Église gallicane, de celles des écoles, la persécution qui s'échauffoit, et les plus saintes barrieres qui n'arrêtoient plus. Il prévit que la tyrannie des jesnites et de leurs supports, qui avoient transformé leur cause en celle de l'autorité du Roi en ce monde et de son salut cu l'autre, se porteroit peu à peu à toutes les sortes de violences. Il n'en vouloit pas être le ministre par le sceau, ni même le temoin must. Parler et refuser le sceau c'étoit se perdre sans rien arrêter, et ce fut une de ses plus pressantes raisons de ne differer pas de se mettre & Pecart. Une autre, qui ne le diagenta pas moins, fut le volrapide qu'il voyait prendre a la hatardise, qui, delivree des lus de France et des princes du sang d'age à la coirtenir, ne domacioit plus de horaes à son audace et à ses



<sup>1</sup> Si al-Simon & corage suite en Jut.

conquêtes. C'étort encore un article sur lequel on ne pouvoit se passer de son ministère, auquel il avoit horreur de le prêter, où ses représentations l'auroient perdu sans en pouvoir espérer aucun fruit. La prompte suite a fait sentir toute la sagacité de ses vues. Il avoit été contrôleur général dix ans, et peu après qu'il le fut ministre d'État, puis secrétaire d'État à la mort de Seignelay en 1690, le 5 septembre 1699 chancelier et garde des sceaux; et lors de sa retraité il avoit soixante et onze ans, sans jamais la plus légère infirmité, et la tête comme à quarante.

Fort peu après qu'il fut sorti du cabinet du Roi, Pelletier de Sousy y entra pour son travail ordinaire sur les fortifications. Cela dura peu; et quand il eut fini, le Roi, qui avoit eu le temps de choisir un chanceller depuis que celui qui quittoit cette place lui en avoit demandé la permission, avec tant de persévérance instante, envoya chercher Voysin, lui remit la cassette des sceaux, et le déclara chancelier. On ne douta pas qu'il ne remit sa charge de secrétaire d'État du département de la guerre. Il n'y avoit point d'exemple d'aucun chancelier secrétaire d'État à la fois, mais celui-ci avoit l'appétit bon, et il fut l'un et l'autre.

De Mesmes, bien éveillé, bien averti, avoit tourné vers cette première charge de la robe une gueule béante. Le grand appui et l'unique qu'il eût lui manqua. M. du Maine, plein de tout ce qui ne tarda pas à éclore, avoit plus besoin du premier president totalement et servilement à lui que d'un chanceller; il ne pouvoit jamais trouver de premier président plus en sa main, ni plus parfaitement corrompu et vendu à la fortune, par consequent à la faveur et à la protection, que Mesmes; il étoit donc de son intérêt principal de l'y conserver. Pour chanceller il avoit Voysin tout prêt, tout initié dans le conseil, dans l'habitude, dans la privance du Roi, et aussi corrompu que l'autre pour la fortune et la faveur, mais nullement propre à manier rien que par voie d'autorité et de vio-

44

lence, et qui d'ailleurs étoit dans la confiance intime de M<sup>--</sup> de Maintenon, et valet à tout faire et à tout entre-prendre; aussi elle et lui ne balancèrent-ils pas à préférer Voysin, qu'ils gouvernèrent comme ils voulurent auprès du lioi, tandis que le premier président, vendu à M. du Maine, fut réserve pour le servir à la cour et dans le Par-lement par tout l'art et les manèges infâmes, dont il sera temps incontinent de parler à plus d'une reprise. J'ai suffisamment expliqué ailleurs quels étoient ces deux chanceliers et ce premier président pour n'avoir rien ici à y ajouter qu'un mot sur l'écorce.

Voysin porta ses deux [charges] comme on vient de le dire, et le Roi out l'enfantillage de s'amuser à le montrer. Au conseil, et tous les matins même qu'il n'y en avoit point, Voysin étoit vêtu en chancelier. L'après-dinée, il étoit en manteau court de damas, et travailloit ainsi avec le Roi. Les soirs, comme c'étoit l'été, il quittoit son manteau, et paroissoit à la promenade du Roi en justaucorps de damas. Cela parut extrêmement ridicule et parfaitement nouveau. M. de Lauzun, qui alloit volontiers faire des courses de Mariy à Paris, se trouva en compagnie, où on lui demanda des nouvelles de Marly, « Rien, répondit-il de ce ton bas et ingenu qu'il prenoît si souvent, il n'y a aucunes nouvelles; le Roi s'amuse à habiller sa poupee. • L'éclat de rire prit aux assistants, qui entendirent bien ce qu'il vouloit dire, et lui en sourit aussi malignement, et gagna la porte.

L'électeur de Baviere vint courre le cerf à Mariy, et vit le Roi avec tout le monde à la chasse. Il joua après dans le salon jusqu'à minuit. Le Roi, au sortir de son souper, entra, contre sa coutume, dans le salon, s'approcha de l'electeur, et le vit jouer quelques moments. L'electeur alla faire media noche chez d'Antin, avec Madame la Duchesse et grande compagnie, puis retourna à Saint-Cloud. Il y fit deux autres chasses de même, sans voir le Roi en particulier, ni ailleurs qu'à la chasse.

On sut en même temps que le roi Stanislas, après avoir

fort longtemps erré et ne sachant où se retirer, étoit enfin arrivé aux Deux-Ponts avec quatre officiers seulement du régiment du baron Spaar. Ce duché, qui a un beau château logeable et meublé, appartenoit au roi de Suède, qui l'avoit fuit recevoir là en asile.

On apprit en même temps une nouvelle plus intéressante, l'arrivée au Port-Louis de la flotte des Indes orientales, riche de dix millions en narchandises.

Le Roi donne mille écus d'augmentation de pension à Mer de Saint-Geran; et choisit Fagon maître des requêtes, fils de son premier médecin, pour la charge d'intendant des finances qu'avoit du Buisson, qui l'avoit très-dignement remplie, mais devenu trop vieux pour en pouvoir continuer les fonctions. Ce fut une grande distinction pour Fagon à son âge, et qui n'avoit point été intendant de province. Il parut depuis homme de beaucoup d'esprit et de capacité, et figure grandement dans les finances.

Brassac épousa la fille du feu maréchal de Tourville, qui fut quelque temps après dame de Ma la duchesse de Berry. Personne n'avoit été plus singulièrement ni plus délicatement jolie, avec une taille charmante qui y répondoit. La petite vérole la changea à tel point qu'il n'y eut personne qui la pût reconnoître. Je le rapporte par l'extraordinaire de la chose portée à cet exces. La graisse survint bientôt après, et en fit une tour; d'ailleurs une bonne, honnête et très-aimable femme.

Il y avoit du temps que la reine de Pologne, veuve du célèbre J. Sobieski, étoit embarrassée de sa retraite, et qu'elle avoit éu envie de venir finir sa vie en France. La passion qu'elle avoit eue autrefois de venir montrer sa couronne dans sa patrie, sous prétexte des eaux de Bourbon; l'en avoit rendue la plus mortelle ennemie. Elle voulut savoir sur quoi compter précisément à l'égard du cérémonial; il se trouva que la Pologne étant couronne élective, la Reine ne pouvoit lui donner la main. Il étoit même bien nouveau que le Roi la donnât aux rois héré-

ditaires, et c'est au cardinal Mazarin que l'introduction de l'égalité des rois est venue, et que ceux du Nord, qui ne faisoient pas difficulté de donner la main aux ambassadeurs de nos rois, ont non-seulement abrogé cet usage, mais en sont venus à se parangonner à eux <sup>†</sup>. La reine de Pologue, qui n'avoit d'autre objet de son voyage que l'orgueil de se voir égalée à la Reine, le rompit aussitôt et ne le pardonna jamais.

On a prétendu que ses menées avoient eu grand'part à former la fameuse ligue d'Augsbourg contre la France; et il est certain qu'elle se servit toute sa vie du pouvoir presque entier qu'elle s'étoit acquis sur le roi son mari, pour l'éloigner de la France contre son goût, et l'attacher à la maison d'Autriche, dont elle fut récompensée par le grand muriage de son fils aîné avec une sœur de l'Impératrice, et des reines d'Espagne et de Portugal, de la duchesse de Modène et de l'électeur palatin Neubourg.

Elle ne laissa pas parmi ses desservices de demander au Roi de faire son père duc et pair. Le peu de succès qu'eurent ses instances lui inspirèrent un nouveau dépit, qu'elle fit éclater dans toute son étendue, contre la France et contre le prince de Conti, à la mort du roi son époux. A bout d'esperance d'un duché pour son père, qui étoit veuf depuis longtemps et chevalier du Saint-Esprit, elle le fit curdinal par la nomination de Pologne.

Son humeur altière et son extrême avarice l'avoit fait détester en Pologne; et l'aversion publique qu'elle té-moigna sans mesure au prince Jacq, son fils ainé, coûta la couronne à sa famille. Elle ne put donc se résoudre à demeurer dans un pays où, après avoir été tout, elle se trouvoit haïe, meprisee, étrangere et sans appui par la division de ses enfants, et prit le parti d'alter avec son pere s'et obtr à Rome. Elle avoit compté y être traitée comme l'avoit été la reme Christine de Suede; mais celle-ci ctoit reine herichtaire par elle-même, et avoit de plus

L. If y a back susperent, au placel.

<sup>1.</sup> A se comparer, a se in tire en p craffele avec suz-

rouché la cour de Rome par sa conversion du luthéranisme. Il y eut donc des différences, qui mortifierent tellement la reine de Pologne qu'elle ne put plus soutenir le séjour de Rome dès qu'elle y eut perdu le cardinal d'Arquien, et que, ne sachant que devenir, elle voului venir en France. De la façon qu'elle s'étoit comportée il n'est pas surprenant que la demande qu'elle en fit fût reçue froidement, et que la liberté d'y venir se fit attendre. A la fin le Roi consentit, mais à condition qu'elle [ne] songeroit pas à venir, ni même à s'approcher de la cour ni de Paris, et lui donna le choix d'une ville sur la Loire, et même des châteaux de Blois, d'Amboise et de Chambord.

Elle arriva, le 1 juillet, à Marseille, sur les galères du Pape, et y trouva pour la recevoir, de la part du Roi, le marquis de Béthune, fils de sa sœur, et père de la maréchale de Belle-Isle, qui n'étoit pas encore mariée pour la première fois. Elle ne voulut point d'honneurs nulle part, de peur apparemment qu'ils ne fussent pas tels que [elle] les auroit souhaités, séjourna peu à Marseille, et s'en alla par le plus droit à Blois, qu'elle avoit choisi, et dont elle ne sortit plus. Elle avoit avec elle la fille aînée du prince Jacq. son fils, qui épousa depuis, à Rome, le roi Jacques II d'Angleterre, que les Anglois appellent le Prétendant. Elles vécurent à Blois dans la plus grande solutude et sans nul éclat.

Monsieur le Duc, M. le comte de Charolois son frère, et M. le prince de Conti devoient faire le deuil du service de M. le duc de Berry à Saint-Denis. Le comte de Charolois se trouva malade; M. le duc de Chartres avoit onze ans. Des princes aussi jeunes et plus jeunes ont fait le deuil en parcilles cérémonies; et, sans remonter bien loin, les fils de Madame la Dauphine de Baviere à son enterrement, qui étoient plus chers à la France; et M. de Chartres n'avoit pas les mêmes raisons de s'en dispenser que M. le duc d'Orléans; mais le temps pressoit, on en voulut profiter, et le Roi ne voulut pas manquer l'occasion d'y

faire figurer le prince de Dombes en troisième. Cette parité sembla fort étrange : ce n'étoit pourtant qu'un k'ger essai. Il n'y eut à ce service que les compagnies à l'ordinaire, et les seuls officiers de la maison de Berry. L'abbé Prevost fit l'oraison funèbre. Ce fut le lundi 16 juillet.

Le maréchal de Berwick fit ouvrir, le 12 juillet au soir, la tranchée devant Barcelone.

Maisons, président à mortier, et sa femme, sœur ainée de la maréchale de Villara, furent deux espèces de personnages dont il est temps de parler. Son grand-père, aussi président à mortier, fut surintendant des finances, bâtit le superbe château de Maisons, étoit ami de mon père, qui pour l'obliger, car ries ne lui coûta jamais pour ses antis, lui vendit presque pour rien la capitainerie de Saint-Germain en Laye qu'il avoit, et qui étoit nécessaire au président par la position de Maisons, tout près de Saint-Germain et au milieu de la capitainerie. C'est lui qui, lorsqu'on lui ôta les finances, det tout haut : « Ils ont tort, car j'ai fait mes affaires, et j'allois faire les leurs. » Tant qu'il vécut l'amitié subsista avec mon père. Son fils, père de celai dont il s'agit, et président à mortier, voyoit aussi mon père. C'est lui qui presida si indignement au jugement de notre procès avec M. de Luxembourg, comme je l'ai rapporté en son lieu. Sa conduite ne me donna pas envie de cultiver l'ancienne amitié, et je n'en eus pas davantage à l'égard de son fils, de qui aussi je n'entendis point parler jusque tout au commencement de cette année, et tout au plus tôt tout à la fin de la précédente. Cet exposé étoit nécessaire pour l'intelligence de ce qui va suivre.

Maisons étoit un grand homme, de fort belle représentation, de beaucoup d'esprit, de sens, de vues et d'ambition, mais de science dans son métier fort superficielle; fort riche, la parole fort à la main, l'air du grand monde, rien du petit-maître ni de la fatuite des gens de robe, nulle impertinence du président à mortier. Je pense que l'exemple de M. de Mesmes lui avoit fort servi à éviter ces ridicules dont l'autre s'étoit chamarré. Loin comme lui de faire le singe du grand seigneur, de l'homme de la cour et du grand monde, il se contentoit de vivre avec la meilleure compagnie de la ville et de la cour que sa femme et lui avoient su attirer chez eux par les manières les plus polies, même modestes, et sans jamais s'écarter de ce qu'ils devoient à chacun; respect aux uns, civilité très-marquée aux autres; avec un air de liberté et de familiarité mesurée, qui, loin de choquer ni d'être déplacée, leur attiroit le gré de savoir mettre tout le monde à son aise, sans jamais la moindre échappée qui fût de trop.

Sa femme, avec très-peu ou point d'esprit, avoit celui de savoir tenir une maison avec grâce et magnificence, et de se laisser conduire par lui. Elle n'avoit donc rien de la présidence, ni des femmes de robe, seulement quelque petit grain plus que lui du grand monde, mais avec la même politesse et les mêmes ménagements. C'étoit une grande femme qui avec moins d'embonpoint cût eu la taille belle, et une beauté romaine que bien des gens préféroient à celle de sa sœur. Elle eut le bon sens de bien vivre toujours avec elle, et de ravaler bien soigneusement la jalousie du rang et de la concurrence de heauté; et Maisons, de son côté, vivoit en déférence très-marquée, mais intimement, avec le marechal de Villars.

Il eut le bon esprit de sentir de fort bonne heure que le Parlement étoit la base sur laquelle il devoit porter; que du crédit qu'il y auroit dépendroit sa considération dans le monde; et que tout celui dans lequel il se méloit ne lui deviendroit utile qu'autant que sa Compagnie le compteroit. Il fut donc assez avisé pour en faire son principal, attirer chez lui les magistrats du Parlement, courtiser, pour ainsi dire, les plus estimés dans toutes les chumbres, les persuader qu'ils se faioit honneur d'être l'un d'eux, de faire conduire sa femme en conséquence, être très-assidu au Palais et y gagner la basse robe en general,

et en particulier co qui se distinguoit le plus parmi les avocats, les procureurs, les grefflers par ses manières gracieuses, ouvertes, affables, par des louanges et des prévenances qui l'en firent adorer. De cette conduite il en résulta une réputation qui dans tout le Parlement n'eut pas deux voix, qui gagna la cour et le monde, qui donna jalousie au premier président, et qui fit regarder Maisons comme celui qui mêneroit toujours le Parlement a tout ce qu'il voudroit.

La situation de Maisons si près de Marly lui fournit des occasions, qu'il sut bien menager, d'y attirer des genu principaux de la cour. Il devint du hon air d'y aller de Marly, et il se contenta longtemps d'y voir la cour de ses terrasses. Il alloit peu à Versailles, il rapprocha mesurément ses voyages à une fois la semaine : et, à force de gens principaux d'autour du Roi qui pendant les longs Marlis alloient diner à Maisons, le Roi s'accoutuma à lui parler de ce lieu presque toutes la fois qu'il le voyoit, et jamais il n'en fut gâté. Il avoit si bien fait que Monsieur le Duc et M. le prince de Conti étoient en liaison avec lui, et qu'il regarda leur mort comme une perte qu'il faisoit. Il travailloit aussi en dessous, et Je ne sais par où il s'étoit . mis fort en commerce avec M. de Beauvillier, mais un commerce qui ne paroissoit point, et dont je n'ai démêlé ni le comment ni la date.

Ces deux princes du sang morts, il se tourna vers M. le duc d'Orléans, et il lui fut aisé de s'en approcher par Canillac, son ami intime, qui l'étoit de tout temps de ce prince, mais qui ne le voyoit qu'à Paris, parca qu'il ne venoit comme jamais à la cour. Il vanta donc tant le mérite de Maisons, son crédit dans le Parlement et dans le monde, les avantages qui s'en pouvoient tirer et de son conseil, que M. le duc d'Orléans, accoutumé à se laisser dominer à l'esprit de Canillac, crut trouver un trésor dans la connoissance et l'uttachement de Maisons.

<sup>4.</sup> Fit, au manuscrit,

Celui-ci, qui vouloit circonvenir le prince, ne trouva pas Canillac suffisant, leurs séparations de lieu étoient trop continuelles; il feta son conssinet sur moi '. Je pense qu'il me craignoit par ce que j'ai raconté de son père. Il avoit un fils unique à peu près de l'âge de mes enfants; il y avoit déjà longtemps qu'il avoit fait toutes les avances et qu'il les voyoit souvent. Cela ne rendoit rien au delà, et ce n'étoit pas le compte du père; enfin il me fit parler par M. le duc d'Orléans. Ce fut alors que j'appris cette liaison nouvelle, combien Maisons en destroit avec moi. estime, louanges, amitié des pères que ce prince me rapporta; je fus froid, je payai de compliments, j'alléguai que je n'allois que très-peu à Paris, et pour des moments, et je m'en crus quitte. Peu de jours après, M. le duc d'Orléans rechargea, je ne fus pas plus docile. Quatre ou cinq jours après, je fus fort surpris que le duc de Beauvillier m'en parla, me dit les mêmes choses, m'apprit sa liaison. me voulut persuader que celle que Maisons desiroit que je prisse avec lui pouvoit être extrêmement utile à bien des choses; et finalement voyant que je n'y pronois point, employa l'autorité qu'il avoit sur moi, et me dit qu'il m'en prioit, et qu'il le desiroit puisque je n'avois point de raison particuliere ni personnelle pour m'en défendre. Je vis bien clairement alors que Maisons, n'avançant pas à son gré par M. le duc d'Orléans, étoit bien au fait de moi, et qu'il avoit bien compris que je ne résisterois pas au duc de Beauvillier si celui-ci entreprenoit de former la linison, et ne voulût pas être éconduit : aussi ne le fut-il pas, mais après être demouré sur la défensive avec M. le duc d'Orléans, je no voulus pas lui montrer que je rendois les armes à un autre.

L'attente pe fut pas longue. Ce prince m'attaqua de nouveau, me maintint que rien ne seroit plus utile pour lui qu'une liaison de Maisons avec moi, qui n'osoit le voir que rarement et comme à la derobee, et avec qui il ne

<sup>4.</sup> Il jeta son dévoiu aur moi. Cette locution, d'après M. Lutré, est « tirée de l'usage de retenir se place en y mellant son coussinet ».

pouvoit avoir le même leisir ni la même liberté de discuter bien des choses qui pouvoient se présenter. l'avois d'autres fois répondu à tout cels, mais comme j'avois résolu de me rendre à lui depuis que l'autorité du duc de Beauvillier m'avoit vaincu, je consentis à ce que ce prince voulut.

Maisons en fut bientôt informé. Il ne voulut pas laisser refroidir la résolution. M. le duc d'Orléans me pressad'aller coucher une nuit à Paris. En y arrivant j'y trouvai un billet de Maisons, qui m'avoit déjà fait dire merveilles par le prince et par le duc. Ce billet, pour les raisons qu'il réservoit à me dire, contenoit un rendez-vous à onze heures du soir, ce jour-là même, derrière les Invalides, dans la plaine, avec un air fort mystérieux. J'y fus avec un vieux cocher de ma mere et un laquais, pour dépayser mes gens. Il faisoit un peu de lune. Maisons en mince équipage m'attendoit. Nous nous rencontrâmes bientôt. Il monta dans mon carrosse. Je n'ai jamais compris le mystère de ce rendez-vous. Il n'y fut question que d'avances, de compliments, de protestations, de souvenir des anciennes linisons de nos peres, et de tout ce que peut dire un homme d'esprit et du monde qui veut former une haison etroite : du reste de propos généraux, de lonanges et d'attachement pour M. le duc d'Orléans et pour M. de Beauvillier, sur la situation presente de la cour, en un mot toutes choses qui n'alloient à rien d'important ni de particulier. Je répondis le plus civilement qu'il me fut possible à l'abondance qu'il me prodigua. L'attendois easuite quelque chose qui méritat l'houre et le lieu; ma aurprise fut grande de n'y trouver que du vide, et sculement pour raison que cette premiere entrevue devoit être secrète, apres laquelle il n'y auroit plus d'inconvénient qu'il vint quelquefois chez moi à Versailles, et serrer apres les visites, apres qu'on se seroit accoutumé à l'y voir quelquefois, et me priant de n'aller point ches lui à Paris de longlemps, où il se trouvoit tonjours trop de monde. Ce tete a tete ne dura guere plus de demi-heure. C'étoit

beaucoup encore pour ce qu'il s'y passoit. Nous nous séparames en grande politesse, et des la première fois qu'il alla à Versailles, il vint chez moi sur la fin de la matinée.

Il ne fut pas longtemps sans y venir ainsi tous les dimanches. Nos conversations peu à peu devinrent plus sérieuses. Je ne laissois pas d'être en garde, mais je is promenois sur phisicurs sujets, et lui s'y prêtoit trèsvolontiers.

Nous raisonnions et nous étions sur ce pied-là ensemble. lorsque, rentrant chez moi à Marly sur la fin de la matinée du dimanche 29 juillet, je trouvai un laquais de Maisons avec un billet par lequel il me conjurcit, toutes affaires cessantes, de venir sur-le-champ chez lui à Paris, où il m'attendroit seul, et où je verrois qu'il s'agissoit de chose qui ne pouvoit souffrir le moindre retardement, qui ne se pouvoit même désigner par écrit, et qui étoit de la plus extrême importance. Il y avoit longtemps que ce laquais étoit arrivé, et qu'il me faisoit chercher partout par mes gens. Mes de Saint-Simon étoit à Versailles avec-M\*\* la duchesse de Berry qui venoit souper les soirs avec le Roi sans coucher encore à Marly, et je devois dîner chez M. et M. de Lauzun. Y manquer auroit mis la curiosité et la malignité de M. de Lauzun en besogne : je n'osai donc pas disparoître. Je donnai ordre à ma voiture; des que j'eus diné je m'éclipsai Personne ne me vit monter en chaise; j'arrivai fort diligemment chez moi à Paris, d'où j'allai sur-le-champ chez Maisons avec l'empressement qu'il est aisé d'imaginer.

Je le trouvai seul avec le duc de Noailles. Du premier coup d'œil je vis deux hommes éperdus, qui me dirent d'un air mourant, mais apres une vive quoique courte préface, que le Roi déclaroit ses deux bâtards, et à l'infini leur postérite masculine vrais princes du sang, en droit d'en prendre la qualité, les range et honneurs entiers, et capables de succèder à la couronne au détaut de tous les

antres princes du sang. A cette nouvelle, à laquelle je ne m'attendois pas, et dont le secret jusqu'alors s'étoit conservé sans la plus légere transpiration, les bras me tombèrent. Je haissai la tête et je demeurai dans un profond silence, absorbé dans mes réflexions. Elles furent bientôt interrompues par des cris auxquels je me révedlai. Ces deux hommes se mirent en pied à courir la chambre, à taper des pieds, à pousser et à frapper les meubles, à dire rage à qui mieux mieux, et à faire retentir la maison de leur bruit. J'avoue que fant d'éclat me fut suspect de la part de deux hommes. l'un si acge et si mesuré, et à qui ce rang ne faisoit rien : l'autre toulours si tranquille, si narquois, si maître de lui-même. Je ne sus quelle subite furie succédoit en eux à un si morne accablement, et je ne fut pas saus soupçon que leur emportement ne fût factice pour exciter le micn. Si ce fut leur dessein, il reussit tout au contraire. Je demeurai dans ma chaise, et leur demandai froidement à qui ils en vouloient. Ha tranquillité aignit leur furie. Je n'ai de ma vie rien vu de si surprenant.

Je leur demandai s'ils étoient devenus fous, et si au lieu , de cette tempéte il n'étoit pas plus à propos de raisonner, et de voir s'il y avoit quelque chose à faire. Ils s'écrierent que c'étoit parce qu'il n'y avoit rien à faire à une chose non-seulement résolue, mais exécutée, mise en déclaration, et envoyée au Parlement, qu'ils étoient outrés de la sorte, que M. le duc d'Orleans, en l'état où il étoit avec le lioi, n'oseroit souffier; les princes du sang en âge de trembler comme des enfants qu'ils étoient; les ducs hors de tout moyen de s'opposer, et le Parlement réduit au si ence et à l'esclavage; et là-dessus à qui des deux crieroit le plus fort et pesteroit davantage, car rien de leur part ne fut ménagé, ni choses, mi termés, ni personnes.

Jétois bien aussi en colère, mais il est vrai que ca sabbat me fit rire et conserva ma froideur. le convins avec eux que quant alors je n'y voyois point de remede, et nulles mesures à prendre; mais qu'en attendant ce qui pouvoit arriver à l'avenir, je les aimois encore mieux princes du sang capables de la couronne, qu'avec leur rang intermédiaire. Et il est vrai que je le pensai ainsi dès que j'eus repris mes esprits.

Enfin l'ouragan s'apaisa peu à peu. Nous raisonnames, et ils m'apprirent que le premier président et le procu-reur général, qui en effet étoient venus ce jour-là de trèsbonne heure à Marly chez le chancelier, qui avoient vu le Roi dans son cabinet, à l'issue de son lever, et qui étoient revenus à Paris tout de suite, en avoient rapporté la déclaration toute expédiée. Il falloit néanmoins que Maisons l'eût su plus tôt d'ailleurs, parce qu'à l'heure que le laquais qu'il m'envoya arriva à Marly, ces Messieurs n'en pouvoient pas être revenus à Paris quand il en partit. Nos discours n'allant à rien, je pris congè et regagnai Marly au plus vite, afin que mon absence ne sit point parler.

Fout cela néanmoins me conduisit vers l'heure du souper du Roi. J'allai droit au salon, je le trouvai très-morne.
On se regardoit, on n'osoit presque s'approcher, tout au
plus quelque signe dérobé ou quelque mot en so frôlant
coulé à l'oreille. Je vis mettre le Roi à table, il me sembla
plus morgué qu'à l'ordinaire, et regardant fort à droite
et à gauche. Il n'y avoit qu'une heure que la nouvelle
avoit éclaté, on en étoit glacé encore, et chacun fort sur
ses gardes. À chose sans ressource il faut prendre son
parti, et il se prend plus aisément et plus honnétement
q iand la chose ne porte pas immediatement comme le
rang intermédiaire dont les bâtards n'eurent jamais de
moi ni compliment ni la moindre apparence. J'avois donc
pris ma résolution.

Des que le Roi fut à table, et qui m'avoit fort fixement regardé en passant, j'allai chez M. du Maine; bien que l'heure fût un peu indue, les portes tomberent devant

Voyez un emploi analogue du mêma metatome III, p. 205.

moi, et je remarquai un homme surpris d'aise de ma visite, et qui vint au-devant de moi presque sur les airs, tout boiteux qu'il étoit. Je lui dis que pour cette fois je venois lui faire mon compliment, et un compliment sincère; que nous n'avions rien à pretendre sur les princes du sang; que ce que nous prétendions et ce qui nous étoit dù, e ctoit qu'il n'y eôt personne entre les princes du sang et nous; que des qu'il l'étoit et les siens, nous n'avious plus rien à dire qu'à nous réjouir de n'avoir plus à essuyer ce rang intermédiaire que je lui avouois qui m'étoit insupportable. La joie de M. du Maine éclata à ce compliment. Tout ce qu'il m'en fit, tout ce qu'il ni'en dit ne se peut rendre, avec une politesse, un air même de deférence que l'esprit inspire dans le transport du triomphe.

J'en dis autant le lendemain au comte de Toulouse et à Mª la duchesse d'Orléans, cent fois plus bâtarde et plus aise que ses frères, et qui les voyoit déjà couronnés. Madame la Duchesse fort princesse du sang, et point du tout comme Madame sa sœur, parut fort sérieuse, et n'ouvrit point sa porte. M. le duc d'Orléans fut fàché, mais fàché à sa maniere, et n'eut pas grand'peine à pe rien montrer; ducs et princes étrangers enragés, mais de rage mue!. La cour éclata en mormores sourds bien plus qu'on n'auroit cru. Paris se dechains et les provinces; le Parlement, chacun à part, ne se contraignit pas. Mee de Maintenon, transportre de son ouvrage, en recevoit les adorations de ses familieres. Elle et M. du Maine n'avoient pas oublié ce qui avoit pensé arriver du rang de ses enfants. Quoique il n'y cut plus personne du sang légitime à craindre, ils ne laisserent pas d'etre effarouchés, et le Roi fut gardé à vue, et persuadé par des recits apostés de la joie et de l'approbation générale à ce qu'il venoit de faire. M. du Maine n'eut garde de se vanter de l'air triste. morne, contondu, qu'accompagnoient tous les compli-

f. Voyez tome IX, p. 439 et note 1.

ments, dont une cour esclave lui portoit un hommage forcé, et qui n'en cachoit pas la violence. Me du Maine triompha à Secaux de la douleur publique. Elle redouble de fètes et de plaisirs, prit pour bons les compliments les plus accs et les plus courts, et glissa sur le grand nombre de gens qui ne purent se résoudre d'aller eux-mêmes à son adoration. Les bâtardeaux deifiés ne parurent que quelques moments à Marly. M. du Maine crut nécessaire cet air de modestie et de ménagement pour le public. Il n'eut pas tort.

Le comte de Toulouse profits de ce monstrueux événement sans y avoir eu aucune part. Ce fut l'ouvrage de son frère, de sa fidèle et toute-puissante protectrice, et de l'art qui tut lors aperçu d'avoir fait conserver à Voysin, devenu chancelier, sa charge de secrétaire d'État. Comme chancelier il u'auroit rien eu qui l'eût approché du Roi. plus de travail réglé avec lui, plus de prétextes de lui aller parler quand il le jugeoit à propos. Il a'auroit cu que les occasions de la fin des conseils, quand les ministres en sortent; et comme il n'étoit chargé de rien qui cut rapport au Roi, il cut fallu l'attaquer sans préface, sans prétexte, sans insinuation, et sans moyen de sonder le terrain : quoique sur les bâtards il auroit troavé le Roi en garde. L'usurpation de ses audiences l'eût effarouché et rendu Voysin désagreable, et comme le chancelier n'a point de travail avec le Roi que pour des affaires extraordinaires, rares, courtes, qui même pour l'ordinaire ne sont pas secrètes, comme mon affaire avec M. de la Rochefoucauld et autres pareilles quoique de différentes natures, ces audiences, si elles avoient été répétees, aurojent fait nouvelle, excité une curiosité dangereuse au secret dont ce mystere d'iniquité avoit tant intérêt de se couvrir. et dont les artisans sentoient si bien l'importance. Ce fut aussi ce qui fit conserver à Voysin cette place de secrétaire d'État, qui lui donnoit une occasion nécessaire de travailler presque tous les jours seul avec le Roi ou Mes de Maintenon en tiers unique, et la facilité des prétextes d'y

travailler extraordinairement et tous les jours, et plus d'une fois par jour tant que bon lui sembloit, sans que cela parût extraordinaire au Roi ni à sa cour. Par là Voysin se trouvoit à portée d'examiner les moments, les humeurs, de sonder, d'avancer, de s'arrêter; par là nul temps perdu qui ne se pût retrouver le lendemain, et quelquefois le jour même, par la liberté de discuter et de pousser sa pointe quand il y trouvoit lieu, et de prolonger la conversation tant qu'il étoit necessaire; sans quoi ils p'en seroient jamais venus à bout.

Le Roi, malgré tout ce qu'il sentoit d'affection pour ses batards, avoit toujours des restes de ses anciens principes. Il n'avoit pas oublié l'adresse de la planche de la légitimation du chevalier de Longueville sans nommer la mere, pour parvenir à donner un état à ses enfants, lorsqu'il avoit voulu les tirer de leur néant propre, et de l'obscurité secrete dans laquelle ils avoient été élevés. De ce neant, ce qu'il fit par degres pour les conduire possiblement au trône est si prodigieux que ce tout ensemble mérite d'être exposé ici sous un même coup d'œil tout à la fois, et comparer les premiers degrés, qui, par un effort inconnu jusqu'alors de puissance, les égala peu à peu aux autres hommes, en les égalant aux droits communs de tous, avec les derniers qu'iles portèrent à la couronne. On ne parlera ici que des enfants de Mas de Montespan.

## CHAPITRE XIV.

Degres raj des qui, du plus profond non-être, portent à la capacité de porter la couro me, par dont de massance, la postérité sortie du double al tere du Roi et de Mare de Montespano — Adresse de la réception de César duc de Vendôme au Parlement. — Traversement du parquet par les pinces du sang; son époque. — Réflexious. — Position de l'esprit du Roi sur ses bâtards paroît bien peu apare.

1. Lettres de legitimation en faveur de Ch.-Louis (le

chevalier de Longueville), avec permission de porter le nom de bâtard d'Orléans, et déclaré capable de possèder toutes charges; vérifiées au Parlement sans que le nom de la mère y fût exprimé, dont c'est le premier exemple, 7 septembre 1673.

Telle fut la planche pour légitimer les enfants du Roi, feur faire porter le nous de Bourbon, leur pouvoir donner des charges, et sans nommer Mas de Montespan.

- 2. Lettres de légitimation en faveur de Louis-Aug., né dernier mars 1670, le duc du Maine; de Louis-César, né 1672, le comte du Vexin; de Louise-Fr., nee 1673, M<sup>no</sup> de Nantes, depuis Madame la Duchesse; toutes de décembre 1673, vérifiées 20 des mêmes mois et ap.
- 3. Noms de provinces imposés, qui ne se donnent qu'à des fils de France.
- 4. Avant le pouvoir, le duc du Maine pourvu en février 1674, c'est-à-dire avant l'âge de quatre ans, de la charge de colonel général des Suisses et Grisons.

Lettres de légitimation en faveur de L.-M.-A., Mus de Tours, janvier 1676. Elle mourut 15 septembre 1681.

5, 6. Lettres de decembre 1676, qui déclarent Louis-Aug. de Bourbon capable de posséder toutes charges, et qu'il seroit nomné duc du Maine. (Le comte de Toulouse n'a rieu eu d'écrit pour porter ce nom.)

Ainsi cette declaration donna la faculté que le fait avoit précédé de deux ans, tant pour les charges que pour l'appellation de duc du Maine, et suppose en lui d'avance, comme on le va voir, le nom de Bourbon, qu'il n'avoit pas.

7. Le comte du Vexin, tout contrefait, nommé à l'abbaye de Saint-Germain des Pres en 167 , et à cede de Saint-Denis en 167 ; mort le 10 janvier 1683, à dix ans et demi, dans l'abbatial de Saint-Germain des Pres.

1 Le dermer chiffre de cette date et de la date suivante a été aussé en blanc par Saint-Simon

15

a for the a final final

BAINT-SIMON. 4.

8, 9. Lettres patentes portant que le duc du Maine, le comte du Vexin, M<sup>10</sup> de Nantes et M<sup>10</sup> de Tours porteront le surnom de Bourbon, et se succéderont les uns aux autres, tant pour les biens qu'ils ont reçus de notre libéralité que pour ceux qu'ils pourront acquérir d'ailleurs, comme aussi que leurs enfants se succéderont selon l'ordre des successions légitimes; données au mois de janvier 1680, registrées en Parlement le 11 janvier même année, et en la chambre des comptes le lendemain.

Ainsi les voilà égalés aux autres hommes, élevés du néant à la condition commune, enrichis de tous les droits des légitimes dans la société, en même temps décorés du surnom de la maison régnante, et de noms de provinces que les princes du sang même ne portent pas.

10 Don fait (c'est-à-dire arraché pour tirer de Pignerol M. de Lauzun) au duc du Maine de la principauté de Dombes, etc., par Mademoiselle, 2 février 1681.

Lettres de légitimation en faveur de Fr.-M., née en mai t677 (M\*\* de Blois, depuis duchesse d'Orléans), et de L.-Alex., né 6 juin 1678 (le comte de Toulouse);

Avec permission de porter le nom de Bourbon,

Et la faculté tant à eux qu'à L.-Aug., Louis-César, Louise-Fr., de se succéder les uns aux autres, etc. Ces lettres données en novembre 1681, registrées le 22 du même mois et an.

- 11. Le duc du Maine pourvu du gouvernement de Languedoc en juin 1682, à douze ans.
- 12. Le comte de Toulouse pourvu de l'office d'amiral de France en novembre 1683, à cinq ans.

Cet office, si nuisible par ses droits pécuniaires, et si embarrassant par son autorité, avoit éte supprimé avec grande raison. Le Roi l'avoit rétabli en faveur du comte de Vermandois, enfant, qu'il avoit eu de Me de la Valhere, à la mort duquel il le donna au comte de Toulouse.

On remarquera que le Parlement et le monde une

fois accoutumés aux bâtards de double adultère, le Roi fit par une seule et même déclaration, pour les deux derniers, ce qu'il n'avoit osé présenter qu'en plusieurs pour les premiers.

13. Louise-Fr. de Bourbon, mariée, 24 juillet 1685, à Louis III duc de Bourbon.

Outre sa dot, ses pierreries et sea pensions, Monsieur son mari eut les survivances de l'office de grand maître de France et du gouvernement de Bourgogne, une forte pension, et toutes les entrées, même celle d'apres le souper. Monsieur son pere, qui, comme lui, n'en avoit aucunes, eut les premières entrées qui ne sont pas même celles des premiers gentilshommes de la chambre. Avant que le Roi eût, à l'occasion d'une longue goutte. l'année de la mort du premier duc de Bretagne, supprime son coucher aux courtisons, on voyoit Monsieur le Prince, qu'il étoit lors, sur un tabouret dans le coin de la porte du cabinet du Roi, en dehors, dans la piece où tout le monde attendoit le concher, et dormant là tandis que Monsieur son fils étoit avec le Roi, et ce qu'il appeloit sa famille. Quand la porte s'ouvroit pour le coucher, Monsieur le Prince se réveilloit, et voyoit sortir Monsieur son fils, M. le duc d'Orleans, Monseigneur, et le Roi ensuite, au coucher duquel il demeuroit comme les courtisans, et au petit coucher après avec les entrées, et qui étoit fort court. Le reste de la famille sortoit par les derrières.

14. Le duc du Maine, à seize ans chevalier de l'ordre, à la Pentecôte 1686.

Je n'ose dire qu'à douze ans que je n'avois pas encore, j'étois fort en peine et je m'informois souvent de l'état du duc de Luynes qui avoit la goutte; je mourois de peur qu'elle ne le quittât, parce qu'il auroit été parrain de M. le prince de Conti avec le duc et Chaulnes et M. du Maine eût echu à mon pere. La goutte persévera, et mon pere presenta le prince de Conti avec le duc de Chaulnes. L'ordre à un âge moui, rare aux fits de France, et en quatrième avec M. le duc de Chartres, à qui cette considération le fit avancer alors, M. le duc de Bourbon, car le grand prince de Condé ne mourut qu'à la fin de l'automne, et M. le prince de Conti, parut ane distinction bien extraordinaire. Monseigneur et Monsieur furent les parrains de M. le duc de Chartres. Monsieur le Prince et Monsieur le Duc de M. le duc de de Bourbon; feu M. le prince de Conti, gendre naturel du Roi, étoit mort sans avoir été chevalier de l'ordre. et celui-ci ne l'ent pas été sans le cri général, que le Roi craignit, de faire M. du Maine en laissant le prince de Conti. Il étoit lors exilé à Chantilly, et ne coucha qu'une nuit à Versailles pour la céremonie. C'étoit la suite de son voyage d'Hongrie. Il ne fut rappelé qu'à l'instante prière de Monsieur le Prince mourant, mais jamais pardonné, comme on l'a pu voir ci-dessus en plus d'un endroit.

 Le duc du Maine pourvu de la charge des galeres, en 1688, à la mort du duc de Mortemart.

16. Le comte de Toulouse gouverneur de Guyenne, en janvier 1689, à onze uns.

 Le duc du Maine commande la cavalerie en Flandres en 1689.

Jusqu'alors les princes du sang faisoient une eu deux campagnes, à la tête d'un de leurs régiments. M. du Maine, à dix-huit ans, et dès sa première campagne, a la distinction que les princes du sang n'estenoient pas de si bonne heure, qui leur ctoit nouvelle, et qui même en eux blessoit fort les trois géneraux nés de la cavalerie par leurs charges.

18. M.-Fr., marice, 18 fevrier 1692, à Ph. d'Orleans, duc de Chartres, petit-fis de France.

Ce prodige fut le chef-d'œuvre du double adultère et de la sodomie, s'un et l'autre publics et bien récompensés. La violence ouverte par laquelle ce mariage du propre neveu du Roi, fils unique de son frère, fut fait, eut toute la cour pou temoin, et ce qui s'y passa est détaillé à l'entrée de ces Mémoires. Comparer ce mariage avec ceux de toutes les bâtardes reconnues et légitimées de nos rois, et de simple adultère, jusqu'à Henri IV inclusivement, la chute est à perte d'haleine.

19. Le duc du Maine épouse, 19 mars 1692, une fille de Monsieur le Prince; encore eut-il le choix des trois.

Le Roi, donna des espèces de fêtes et se para luimême aux mariages de ses filles, à celui-ci, et y donna un festin royal, à la totale différence du mariage du prince de Conti avec la fille ainée de Monsieur le Prince, à la célébration duquel il assista et n'y donna ni repan ni fête.

Le duc du Maine lieutenant général, 3 avril 1692.

Il ne fut pas longtemps à acquérir un grade dont il ne fit pas un bon usage, mais par lequel le Roi comptoit le mener rapidement loin. Ce sont choses qui se sont vues ici en leur lieu.

20. Le comte de Toulouse fait chevalier de l'ordre, et seul, 2 février 1693, avant quinze ans.

21, 22. Déclaration du Roi en faveur des dues du Maine et comte de Toulouse, du 5 mai 1694, registrée le 8 du même mois et an, par laquelle le Roi vout qu'eux et leurs enfants qui nattront en légitime mariage aient le premier rang, immédiatement apres les princes du sang, et qu'ils précèdent en tous lieux, actes et cérémonies...., même en la cour de parlement de Paris et ailleurs, en tous actes de pairie quand ils en auront, tous les princes des maisons qui ont des souverainetés hora de notre royaume, et tous autres seigneurs de quelque qualité et dignité qu'ils puissent être, nonobstant toutes lettres, si aucunes y avoit à ce contraires, et quand même les pairies desdits princes et seigneurs se trouveroient plus acciennes que celles desdits enfants naturels.

C'est ce qui s'appela le rang intermédiaire, et en va

 Le manuscrit porte escene au singulier, at cinq mois plus lein contraires au pluriel. voir que les deux bâtards n'étoient pas encore pairs alors. On a vu plus haut que leur légitimation et ceci fut l'ouvrage d'Harlay, procureur général au premier', premier president à l'autre, et qu'à tous les deux il eut parole des sceaux, qu'il n'eut point, et dont il creva enfin de rage.

23. Lettres de continuation de la pairie d'Eu, en faveur du duc du Maine, données en mai 1694, registrées le 8 du même mois et au, pour lui, ses hoirs et ayants cause mâles et femelles, sous le titre ancien du comté et pairie d'Eu, pour en jouir aux rangs, droits et honneurs, etc., ainsi que les anciens comtes d'Eu avoient fait depuis la première érection de 1458.

Le 6 mai 1694, le premier président dit au Parlement que le Roi l'avoit mandé pour lui expliquer ses intentions au sujet des honneurs qu'il vouloit être rendus au duc du Maine et au comte de Toulouse, lorsqu'ils iroient au Parlement :

Que le Roi lui dit qu'il vouloit qu'il y cût tonjours de la différence entre les princes du sang et les duc du Maine et comte de Toulouse, et d'eux aux ducs et pars.

Tout ceci fut encore de l'invention du premier président. On verra enfin que cette différence d'avec les princes du sang fut bien solennellement et bien totalement hannie.

24. Qu'il savoit (le Roi ) que le duc de Vendôme avoit été reçu tres-jeune et sans information, Henri IV l'ayant ainsi souhaité. Il croyoit que son témoignage pouvoit bien servir d'information; et que M. du Maine en pouvoit être dispensé.

Ce fut une hardresse et une supercherie. M. de Sully se faisoit recevoir au Parlement. On peut juger qu'un lavori, surintendant des finances et grand maître de l'artillerie, y alla bien accompagné. Le duc de Vendôme y parut tout à coup sans que personne s'y attendit, et

1. An perimer de ces actes.

1. Cette parenthese est au manuscrit,

prit subitement sa place. Le Parlement se trouva si surpris et en même temps si étonné qu'il n'osa dire mot, et la chose demeura faite. Pour l'âge, on a vu que le duc de Luynes, sans aucune faveur ni distinction, fut reçu sans difficulté, 24 novembre 1639, à dix-neuf ans, et par quel art et quelles raisons Louis XIV a le premier conduit à la fixation de l'âge.

Qu'il savoit aussi qu'il n'y avoit que les enfants de France qui traversassent le parquet de la grand'chambre; cependant les princes du sang etant en possession de le faire, il ne falloit pas donner atteinte à cette possession, puisque lorsque le duc du Maine prendroit place au Parlement il passeroit par le barreau.

C'étoit pour apaiser et flatter les princes du sang, en confirmant pour la première fois une usurpation qui no l'avoit jamais été et qui n'étoit que tolérée. Le prince de Condo qu'Henri IV fit venir de Saint-Jean d'Angely pour l'élever à sa cour, se trouvoit le plus prochain à succéder à la couronne. Il traversa le parquet, et comme les honneurs ne se perdent point, il le traversa toute sa via, et prétendit que c'étoit un droit du premier prince du sang. Traversant un jour le parquet, dans la minorité de Louis XIV 4, Monsieur son tils, qui le suivoit, et qui ctoit fier de ses victoires, se mit aussi à le traverser. Monsieur le Prince se tourns pour l'en empêcher. « Allez, allez, Monsieur, votre train, et laissez-moi faire, lui répondit le fameux duc d'Enghien, nous verrons qui oscra m'en empecher. » Personne n'osa en effet, et depuis cette époque tous les princes du sang l'ont toujours traversé.

23. Qu'il vouloit que le premier président se découvrit en demandant l'avis à M. du Maine, et qu'il lui fit une inclination moindre que celle qu'il fait aux princes du sang, en le nommant par le nom de sa pairie.

Le manuscrit porte minerité de Laure XIII; mais il faut lire dvidemment mesorité de Laure XIV, puisque le duc d'inghien, dont il va être question, n'est autre que le grand Condé.

Il ne nomme point les princes du sang; et les pairs ecclésiastiques il les nomme par leur nom de pairie, et jamais évêques, mais M. le duc de Reims. M. le conite de Beauvais, etc. Pour le bonnet, il en sera bientôt mention: ainsi on n'en dit rien ici.

26. Et enfin que les princes du sang à leur sortie de la cour étant précédés par deux huissiers jusqu'à la Sainte-Chapelle, le duc du Maine ne le seroit que par un seul.

Les pairs sortants ensemble, ou un seul s'il n'y en avoit qu'un en séance, ont aussi un huissier devant eux jusque par de [là] la grand'saile, et quelque chose de plus loin.

27. Que l'enregistrement des lettres de la continuation de la comté d'Eu en pairie se feroit la grand'chambre et tournelle assemblée<sup>1</sup>.

Non toutes les chambres du Parlement.

28. Arrêt d'enregistrement et réception du 8 mai 1694, de M. le duc du Maine, en qualité de comte d'Eu et de pair de France au Parlement; après le serment par lui fait (sans différence aucune des pairs à cet égard), a pris place au-dessous de M. le prince de Conti.

Les princes du sang ne prétent point de serment .

- 29. Arrêt de réception du 8 juin 1694, de Louis-Joseph duc de Vendôme en la dignité de pair de France, pour avoir rang et séance, conformément aux lettres patentes du roi Henri IV, du 15 avril 1610 (qui depuis la mort d'Henri IV étoient demeurées ensevelies,, en prétant par lui le serment accoutumé, lequel fait, a repris son épée, et a passé sur le banc au-dessus de Monsieur l'archevêque-duc de Reims.
- 30. Le premier président avoit dit auparavant au Parlement, par ordre du Roi, que l'intention de Sa Majesté etoit qu'on en usât à la réception de M. de Vendônie, et

1. Ce participe est bien au singulier.

2. Saint Sinon a fattici un signi de renvoi en forme de triangle, qu'il a reproduit plus loin, avant le nº 44.

lorsqu'il viendroit en la cour, ainsi qu'on avoit fait à M. du Maine 1.

- 31. Lettres d'érection et de rétablissement de la terre et seigneurie d'Aumale en titre et dignité de duché-pairie de France, en faveur du duc du Maine et de ses enfants mâtes et femelles, ses héritiers, successeurs et ayants cause, pour en jouir et user aux mêmes titres, droits et honneurs que les autres ducs et pairs, etc. Ces lettres données au mois de juin 1695, registrées 1° juillet même année.
- 32. Lettres de nouvelle érection de la terre et seigneurie de Penthièvre, en titre et dignité de duché et pairie de France, en faveur du comte de Toulouse, ses hoirs et successeurs et ayants cause, tant mâles que femelles, préférant l'aîné et plus capable d'iceux, etc. Ces lettres données au mois d'avril 1697, registrées en Parlement le 15 decembre 1698.
- 33. Le comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne en mars 1698.

On a vu la violence avec laquelle l'échange des gouvernements de Bretagne et de Guyenne fut fait, que le duc de Chaulnes ne s'en cacha pas, et qu'il en mourut tôt après de douleur. On a vu aussi à quel point Monsieur en fut outré, et combien il éclata sur le manquement de parole du Roi à lui, pour le premier gouvernement de province vacant, qu'au mariage de M. de Chartres, il s'étoit engagé de lui donner, et qu'il éludoit par là, et sur la puissance dont il revêtoit ses bâtards.

- 34. Le comte de Toulouse, lieutenant général en 1703, et commande la cavalerie sur la Meuse; va plusieurs fois à la mer.
- 35. Lettres de nouvelle érection des terres d'Arc et de Châteauvillain, unies et incorporées ensemble avec leurs dépendances, en duché-pairie sous le nom de Châtean-
- 1. Il y a ici au manuscrit un autre signe de renvoi, en forme d'étolle, qui est répété devant le n° 40,

villain, en faveur du comte de Toulouse, pour en jouir par lui, ses enfants tant mâles que femelles qui naitront de lui en loyal mariage, etc., données en mai 1703, registrées au Parlement 29 août même année.

Il avoit d'abord et avant Penthievre eu l'érection en sa faveur de la terre de Damville en duché-pairie, et c'est sous ce nom qu'il fut reçu au Parlement. On ne la tire point ici en ligne, parce qu'il vendit depuis cette terre à M<sup>\*\*</sup> de Parabère, ce qui a éteint le duché-pairie. Elle est tombée depuis en d'autres mains.

- 36. La comite de Toulouse, chevalier de la Toison d'or en 1704, revenant de commander l'armée navale.
- 37. Dès qu'ils commencerent à pointer à la cour, le Roi leur fit usurper peu à peu toutes les manieres, l'extérieur et les distinctions des princes du sang, sans autre chose marquée que le simple usage qui fut bientôt établi ches eux et partout, sans que le Roi s'en expliquât que par le fait.

C'est ce qui fit que la duchesse du Maine n'eut point en se mariant le brevet ordinaire aux filles des princes du sang qui n'épousent pas des princes du sang, de conservation du rang et honneure de princesse du sang, et qu'elle fut obligée de la prendre lors du règlement de préseance que le Roi fit entre les femmes et les filles des princes du sang.

38. Brevet qui conserve à M- la duchesse du Maine

son rang de princesse du sang, du 43 mars 1710.

39. Reglement fait par le Roi, le 47 mars 1710, en faveur du prince de Dombes, né 4 mars 1700, et du comte d'Eu, né 15 octobre 1701, enfants du duc du Maine légitimé de France, portant qu'ils auront, comme petit-fils de Sa Majesté, le même rang, les mêmes honneurs et les mêmes traitements dont a joui jusqu'à présent ledit duc du Maine.

C'est-à-dire les rang, honneurs, traitement et l'extérieur en plein des princes du sang sans différence. Cela se glisse et isi parce que M. du Maine et M. le comte de Toulouse s'en étoient mis d'abord en possession par la volonté du Roi tacite, sans ordre public, ni par écrit ni verbal. Ce règlement fut seulement mis en note sur le registre du secrétaire d'État de la maison du Roi. On a vu en son lieu ce qui se passa de curieux en cette occasion.

40, 41. Démission, de la charge de général des galères faite par le duc du Maine, 1" septembre 1694, en faveur du duc de Vendôme.

Le duc du Maine pourvu le 10 septembre 1694 de l'office de grand maître de l'artillerie, vacant par la mort du maréchal-duc d'Humières.

- 42. Le prince de Dombes pourvu en survivance de la charge de colonel général des Suisses et Grisons.
- 43. Le comte d'Eu pourvu en survivance de l'office de grand maître de l'artillerie, tous deux 16 mai 1710.
- 44, 45. Le Roi ôte à tous les régiments de cavalerie la compagnie de carabiniers de chaque régiment, sans les dispenser d'en fournir les cavaliers, en fait un corps à part divisé en cinq brigades, avec chacun leur colonel et état-major, en donne le commandement général, détail et toute nomination des cinq colonels et tous les autres officiers au duc du Maine.

Outre ce corps, celui des Suisses et Grisons, et celui de l'artillerie, le duc du Maine avoit en particulier, et le comte de Toulouse aussi, chacun un régiment d'infanterie et un de cavalerie.

46, 47, 49, 49. L'article 9 de l'édit du mois de mai 1711, portant règlement général pour les duchés-pairies, registré le 21 des mêmes mois et an, porte ces mois : « Nos enfants légitimés et leurs enfants et descendants mâles qui posséderant des pairies représenterant pareillement les anciens pairs au sacre des rois; apres et au défaut des princes du sang, et auront droit d'entrée et voix delibérative en nos cours de Parlement, tant aux audiences qu'au conseil à l'âge de vingt ans, en prêtant le serment ordinaire des pairs, avec seance immediatement après

les princes du sang, conformément à notre déclaration du 5 mai 1694; et ils y précèderont tous les ducs et pairs, quand même leurs duchés-pairies seroient moins anciennes que celles desdits ducs et pairs; et en cas qu'ils aient plusieurs pairies et plusieurs enfants mêles, leur permettons, en se réservant une pairie pour eux, d'en donner une à chaeun de leursdits enfants si bon leur semble, pour en jouir par eux aux mêmes honneurs, rangs, préseances, et dignité que dessus, du vivant même de leur père. »

- 50. Brevets du 30 mai 1711, par lesquels le Roi veut et entend que MM. le duc du Maine et comte de Toulouse continuent à jouir leur vie durant à la cour, dans la famille royale, dans toutes les cérémonies publiques et particulières, aux audiences des ambassadeurs des princes étrangers, aux logements, et généralement en toutes rencontres et occasions, des mêmes honneurs qui sont et pourront être rendus aux princes du sang; et immédiatement apres eux, le tout sans préjudice de l'édit du présent mois que Sa Majeste veut être exécuté dans toute son étendue.
- 51. Brevet du 21 mai 1711 par lequel Sa Majesté, ayant égard aux tres-humbles supplications à lui faites par le duc du Maine, a déclaré et déclare, veut et entend que les princes et princesses, fils et filles de M. le duc du Maine et petits-fils de Sa Majesté, jouissent à l'avenir, ainsi qu'ils ont dejà fait, de tous tels et semblables honneurs et autres avantages dont ledit duc du Maine a ci-devant jour, et est en droit de jouir aux termes du brevet du 20 du présent mois, le tout sans préjudice de l'édit du présent mois, que Sa Majesté veut être exécuté dans toute son étendue.

Voilà l'usurpation de tout l'extérieur de prince du sang faite par le perc, puis par les enfants, de la tacite volonté du Roi, non jamais même verbalement exprimee, passée en titre bien clair et bien libellé par écrit. Voilà sans doute un brave et succulent mois de mal.

Monseigneur étoit mort à Meudon le 24 avril précédent.

- 52. Lettres d'érection du marquisat de Rambouillet, auquel sont unies les terre, seigneurie et forêt de Saint-Léger en duché-pairie en faveur du comte de Toulouse et de ses enfants tant mâles que femelles, etc., données en mai 1711, registrées le 29 juillet même année.
- 53. Le prince de Dombes pourvu en survivance du gouvernement de Languedoc en mai 1712.
- 54. Le comte d'Eu pourvu du gouvernement de Guyenne en janvier 1713, vacant par la mort du duc de Chevreuse.

Le Dauphin et la Dauphine étoient morts en février 1712, et M. le duc de Berry en mai 1714. On se hata d'en profiter.

55. Édit du mois de juillet 1714, registré au Parlement le 2 août même année, qui appelle à la succession à la couronne M. le duc du Maine, et M. le comte de Toulouse, et leurs descendants mâles au défaut de tous les princes du sang royal, et ordonne qu'ils jouiront des mêmes rangs, honneurs et préséances que lesdits princes du sang, apres tous lesdits princes.

56. Prince de Dombes prend séance au Parlement précisément en la manière des princes du sang à l'occasion de la réception du duc de Tallart au Parlement le 2 avril 1715.

57. Déclaration du Roi, 23 mai 1715, registree au Parlement le 24 des mêmes mois et an, portant que M. le duc du Maine et M. le comte de Toulouse, et leurs descendants en légitime mariage, prendront la qualité de princes du sang royal.

On s'arrête ici, parce que ce que le Roi fit dans la suite pour bien assurer cette effrénce grandeur appartient à son testament, dont il ne s'agit pas encore, et parce qu'encore qu'il le fit<sup>4</sup> en même temps, les dispositions n'en furent sues qu'à l'ouverture de son testament et de son

<sup>1.</sup> Ce verbe est bien & lindicatif.

codicille après su mort. On ne sut même que quinze jours après qu'il en avoit un, comme on le verra incontinent, sans que personne se fût douté qu'il y travaillat.

Pour peu qu'on examine ce groupe immenso qui, du profond non-êtré des doubles adultérins, les porte à la couronne, on sera moins frappé de l'imagination des poêtes qui ont fait entasser des montagnes les unes sur les autres, à force de bras, par les Titans pour escalader les cieux. En même temps, l'exemple que ces poêtes offrent d'un Encelade et d'un Briarée se présente aussi bien naturellement à l'esprit, comme le los le plus juste de pareilles entreprises.

Que les rois soient les mattres de donner, d'augmenter, de diminuer, d'intervertir les rangs, de prost tuer à leur gré les plus grands honneurs, comme à la fin ils se sont approprié le droit d'envahir les biens de leurs sujets de toutes conditions, et d'attenter à leur liberté d'un trait de plume à leur volonté, plus souvent à celle de leurs ministres et de leurs favoris, c'est le malheur auquel la licençe effrénée des sujots a ouvert la carrière, et que le règne de Louis XIV a su courir sant obstacle jusqu'au dernier bout, devant l'autorité duquel le soul nom de loi, de droit, de privilège, étoit devenu un crime. Ce renversement général, qui rend tout esclave, et qui, par le long usage de n'être arrêté par rien, de pouvoir tout ce qu'on veut sans nul obstacle, et de ne recevoir que des adorations à l'envi du fond des gémissements les plus amers et les plus universels, et de la douleur la plus sangiante de tous les ordres d'un État opprimé, accoutume bientôt à vouloir tout ce qu'on peut. Un prince, arrivé et vieilli dans ce comble extrême de puissance, oublie que sa couronne est un fidercommis qui ne lui appartient pas en propre, et dont il ne peut disposer, qu'il l'a recue de main en main de ses peres à titre de substitution, et non pas de



<sup>1.</sup> Il v a so présentent, au pluciel.

<sup>2.</sup> Comme la récompense. Veyez tome VI, p. 345. Saint-Simon écrit les tots.

libre héritage (je laisse à part les conditions abrogées par la violence et le souverain pouvoir devenu totalement despotique); conséquemment qu'il ne peut toucher à cette substitution; que, venant à finir par l'extinction de la race légitime, dont tous les males y sont respectivement appelés par le même droit qui l'en a revêtu lui-même, ce n'est ni à lui ni à aucun d'eux à disposer de la succession qu'ils ne verront jamais vacante : que le droit en retourne à la nation, de qui eux-mêmes l'ont reçue solidairement avec tous les mâles de leur race, pendant qu'il y en aura de vivants; que les trois races ne l'ont pas transmise par un simple édit, et par volonté absolue de l'une à l'autre : que, si ce pouvoir étoit en eux, ils le pourroient exercer en favour de qui bon leur sembleroit; que dés lors, il y a moins loin d'en priver les males de leur race appelés solidairement avec eux à la même substitution, pour en revêtir d'autres à leur gré, que d'usurper le pouvoir de la disposition même, paisque, si ce pouvoir étoit en effet en eux, rien ne pourroit les empêcher d'en user dans toute éténdue, et avec la même injustice, à l'égard des appeles à la substitution avec eux, qu'ils en usent sans cesse avec tous leurs sujets pour les rangs, les honneurs et les biens ; que des lors chaque roi seroit maltre de laisser la couronne à qui bon lui sembleroit; et que l'exemple de Charles VI, qui n'est pas l'unique, quoique le plus solonnel et le seul accompli au moins pour le reste de son règne, fait voir qu'il ne seroit pas impossible de voir des rois frustrer de la couronne tous ceux qui y sont appeles par la substitution perpetuelle en faveur d'un étranger. mais jusqu'à leurs propres enfants. On laisse moins à juger quelles pourroient être les suites de l'exercice de cette usurpation, qui' sautent aux yeux d'elles-mêmes, qu'à considérer que, le premier pas franchi par cet édit pour la premiere fois depuis tant de siecles que la monarchie existe sous trois races, il ne sera pas impossible,

<sup>1.</sup> Orlin, at manuscrit,

pour en parler avec adoucissement, d'en porter l'abus jusque-là, surtout si on considere avec soin de quelles infractions légeres est sorti l'abattement entier de tous droits, lois, serments, engagements, promesses, qui forme cette confusion génerale et ce désordre universes dans tous les biens et les conditions et états du royaume.

Que pensor donc d'une créole, publique, veuve à l'aumone de ce poôte cul-de-jatte, et de ce premier de tous les fruits de double adultere rendu à la condition des autres hommes, qui abusent de ce grand roi au point qu'on le voit, et qui ne peuvent se satisfaire d'un groupe de biens, d'honneurs, de grandeurs ai monstrueux, et si attaquant de front l'honnèteté publique, toutes les lois et la religion, s'ils n'attentent encore à la couronne même? et se peut-on croire obligé d'éloigner comme jugement téméraire la pensée que le prodige de ces édits, qui les appellent à la couronne apres le dernier prince du sang, et qui leur en donnent le nom, le titre, et tout ce dant les princes du sang jouissent et pourront jour, n'ait pas etc. dans leurs projets un dernier échelon, comme tous les précédents n'avoient été que la preparation à celui-ci, un dernier échelon, dis-je, pour les porter à la couronne, à l'exclusion de tous autres que le Dauphin et sa posterité? Sans doute qu'il y a plus loin de tirer du non-être par état, et de porter apres ces ténébreux enfauts au degre de puissance qu'on voit ici par leurs établissements, et à l'état et rang entier des princes du saug, avec la même habilité de succeder à la couronne; sans doute, il y a plus toin du neant à cette grandeur, que de cette grandeur à la couronne. Le total est à la verité un tissu exact et continuel d'abus de puissance, de violence, d'injustice, mais une fois prince du sang en tout et partout, il n'y a plus qu'un pas à faire; et il est moins difficile de donner la preference à un prince du sang sur les autres pour une succession dont on se pretend maitre de disposer, puisqu'on se le croit, de faire des princes du sang par edit,

[4744]

qu'il ne l'est de fabriquer de ces princes avec de l'encre et de la cire, et de les rendre ainsi tels sans la plus legere contradiction.

On a coté exprès le nombre des degrés qui ont porté les bâtards à ce comble, pour n'être pas noyé dans leur sombre. Qu'on examine le 39 et le 50, on y trouvers les avantages qui y sont accordés aux enfants du duc du Maine fondés, libellés, établis et causés, comme petits-fils da Roi; le mot de naturels y est omis. Ce n'est pas que cela se pôt ignorer, mais enfin il ne s'y trouve point. Voilà donc le fondement du droit qui leur est accordé en tant de choses et de façons par ces articles; ce fondement ainsi déclaré et réitéré est le même qui tres-explicitement se suppose où il n'est pas exprimé, pour tout ce qui leur est donné de nouveau : ainsi c'est comme descendants du Roi que les descendants de ses deux bâtards sont avec eux appelés à la couronne après le dernier prince du sang. Mais aul autre qu'eux, excepté l'unique Dauphin et la branche d'Espagne, ne descendoient du Roi. Le Dauphin étoit anique et dans la première enfance; sans père ni mère, morts empoisonnés; la branche d'Espagne avoit renoncé à la succession françoise; M. le duc d'Orléans, rendu odreux et suspect avec grand art, n'avoit qu'un fils et ne sortoit que du frère du Roi; tous les autres princes du sang d'un éloignement extrême, sortis du frere du pere d'Henri IV, et remontoient jusqu'à saint Louis pour trouver un aïeul roi de France. Ouelle comparaison de proximite avec les petits-fils du Roi, et combien de raisons, des que droit et possibilité s'en trouvent dans leur grand-père, de leur donner la préference et à leurs pères qui sont ses fils? Et voilà l'avenglement où conduit l'abandon aux femmes de mauvaise vie, que Salomon decrit si divinement. Il est vrai que la vie du Itoi ne fut pas asses longue pour leur donner le loisir d'arriver à ce grand point.

L. Co verbe est bien au pouriel.

SAINT-BINGS, E.

Mais sans même comprendre cette vue dans le tissu de tant d'effrayantes grandeurs, laissant à part l'amas d'une puissance si dangereuse dans un État, et la subversion des premiers, des plus anciens, et des plus grands ranga du royaums, se renfermant dans l'unique concession du nom, titre, etc., de prince du sang, et de l'habilité après eux à la couronne, quel nom donner devant Dieu à une telle récompense d'une naissance tellement impure, que jusqu'à ces bûtards les honnues en pas un pays n'ont voula la connoître ni l'admettre à rien de ce qui a trait au nom, à l'état, et à la société des hommes, sans s'être. jamais relachés sur ce point, dans les pays même où l'indulgence est la plus grande à l'égard des autres bâtards? et devant les hommes, y peut-on dissimuler l'attentat direci à la couronne, le mépris de la ustion entière dont le droit est foule aux pieds, l'insulte au premier chef à tous les princes du sang, enfin le crime de lèse-majesté dans sa plus vaste et sa plus criminelle étendue?

Ouclaus vénérable que Dieu ait rendu aux hommes la majesté de leurs rois et leurs sacrées personnes, qui sont ses sints, quelque execrable que soit le crime d'attenter à leur vie qui est connu sous le nom de lesc-majesté au premier chef, quelque terribles et uniques que soient les suprisces justement inventés pour le punir et pour éloiguer par leur horreur les plus scélerats de l'infernale résolution de le commettre, on ne peut s'empêcher de trouver dans celui dont il s'agit une plenitude qui n'est pas dans l'autre, quelque abominable qu'il soit, si on veut aubstituer<sup>a</sup> le raisonnement aux celui-ci au trouble et au soulevement des sens qui est un effet naturel de l'impression de l'autre. Cet autre, qui ne peut être trop exagéré (et que Dieu confonde quiconque oseroit le vouloir exténuer le moins du monde), doit néanmoins, sans tomber dans cette folie, être examiné tel qu'il est, pour en faire une juste comparaison avec celui dont l'invention est due

2. Saint-Simon a Scrit sybotemer.



à la perversité et au désordre de nos temps, en l'examinant de même. Dans l'un il s'agit de la vie de l'oint du Seigneur; mais quelque horrible que soit ce crime, il n'attente que sur la vie d'un seul. L'autre joint à la fois la subversion des lois les plus saintes, et qui subsistent depuis tant de siècles que dure la monarchie, et en particulier la race heureusement régnante, sans que l'ambition la plus effrénée ait osé y attenter; à l'extinction radicale du droit le plus saint, le plus important, le plus inhérent à la nation entière; et de cette nation si libre que, jusque dans son asservissement nouveau, elle en porte encore le nom, et des restes très-évidents de niarques, ce crime en fait une nation d'esclaves et la réduit au même état de succession purement, souverainement et despotiquement arbitraire, fort au delà de ce que le cuar Pierre I<sup>er</sup> a osé entreprendre en Russie, le premier de tous ses souverains, et qui a été imité après lui, fort au delà, on le répète, puisqu'il n'y avoit point de maison nombreuse appelée à la couronne comme nos princes du sung, et encore moins de loi salique, qui est la règle consacrée par tant de siecles du droit unique à la succession à la couronne de France. Et qu'on n'oppose point ses les funestes fruits de la guerre des Anglois, qui, apres s'ètre soumis au jugement rendu en faveur de la loi salique, ne fondèrent leurs pretentions qu'en impugnant de nouveau cette loi fondamentalo. Qu'on n'allegue point non plus les infâmes desseins de la Ligue; quand on n'auroit pas horreur de s'en proteger, au moins les ligueurs couverts du manteau de l'hypocrisie, et voulant exclure Henri IV comme hérélique relaps, respecterent encore les droits de la nation, et, supposant qu'il n'y avoit plus de princes de la race d'Hugues Capet en état de régner, après avoir échoué à usurper la couronne comme prétendus descendants males et légitimes de la seconde race, ils voulurent au moins une figure d'election, et la tenir de la nation même.

lci elle n'est comptée que pour une vile esclave, à qui,



sans qu'on songe à elle, on donne des rois possibles et une nouvelle suite de rois, par une création de princes du sang habiles à succèder à la couronne, qui na coûte à établir que la votonté, et une patenta à expedier et à faire enregistrer. Dès lors, comme on l'a dit, une telle puissance, établie et reconnue, disposera de la couronne non-seulement dans un lointain qui peut ne jamais arriver, mais d'une manière prompte, subite, active, au préjudice des lois de tous les temps, de la nation entière, de la totalité de la maison appelée à la couronne, des fils de France même. Et que penser des désordres si nécessairement causés par un crime de cette nature? de la vie des princes en obstacle, de celle du Roi même, duquel, de quelque façon que ce soit, douce ou violente, on auroit arraché cette disposition?

Voilà donc un crime de lèse-majesté contre l'État qui entraîne tres-naturellement celus qui est connu sous le nom du premier chef, qui égale les princes du sang, et dans la partie le plus éminemment sensible, à la condition de tous les autres sujets qui leur peuvent être préférés par un roi pour lui succèder, et qui ne, va pas à moins par une suite nécessaire qu'à les écraser et à se défaire d'eux. Pendant la violence de tels mouvements que devient un royaume, et que ne font pas ses voisins pour achever de l'abattre et pour en profiter!

Ces considérations qui sont parfaitement naturelles, et qu'on ne peut s'empêcher qu'elles ne sautent aux yeux, ne prouvent-elles pas avec surabondance, ce qui fait peur à penser mais qui n'en est pas moins une vérité frappante, que le crime de se faire prince du sang et habile à succèder à la couronne avec une patente qui s'enregistre tout de suite, sans que qui que [ce] soit ose même en soupirer trop haut, est un crime plus noir, plus vaste, plus terrible, que ceiui de lèse-majesté au premier chef, et qui, outre tous ceux qui à divers degrés portent le nom de lèse-majesté qu'il renferme, en présente sans

nombre qui en aggravent l'espèce énorme, et qui n'avoient jamais été imaginés.

Rapprochons d'autres temps à celui-ci, quelques-una même qui n'en sont pas fort éloignés, et qu'une courte mention en soit permise sans sortir, de ce qui s'en trouve épars dans ces Mémoires. Cette tendresse d'un roi puissant pour les enfants de son amour, cultivée sans cesse par la dépositaire funeste de son cœur qui avoit été leur gouvernante, et qui aimoit M. du Maine comme son propre fils depuis le sacrifice entier qu'il lui avoit fait de sa propre mère; cette jalouse et superbe préférence de sentiment des enfants de la personne, et qui n'étoient rien que par ello, sur les enfants du Roi, grands par cet être indépendamment de lui qui fut toujours un si puissant ressort dans l'âme de Louis XIV, avoient bien pu l'engager en leur faveur aux premiers excès sur l'extérieur des princes du sang tacitement usurpé, et à leur prodiguer les charges et les biens, même à marier leurs sœurs dans les nues. Mais on a va qu'il résista longtemps au mariage des frères, et qu'il ne feignit 1 pas de dire et de répéter que ces espèces-là pe devoient jamais se marier.

En effet ce sut à toutes peines et à la sin sous le seul prétexte de la conscience, que M. du Maine arracha la permission de se marier. On a vu que Longepierre sut honteusement chassé de chez le comte de Toulouse et de la cour pour avoir parlé de son mariage avec M. d'Armagnac, dont il étoit amoureux, toute neuve encore, d'une naissance plus que très-sortable, et fille de l'homme de son temps à qui le Roi a témoigné l'amitié, la distinction, la considération la plus constante et la plus marquée toute sa vie. On a vu que le comte de Toulouse, en tout si heureusement différent de son strere, n'a osé songer à se marier tant que le Roi a vécu. On a vu par quels longs et artificieux détours le duc de Vendôme par-

## 1. Voyes tome V, p. 111 at note L

vint au commandement des armees, avec quelle sécheresse il fut refusé d'y rouler i d'égal avec les maréchaux de France, c'est-à-dire de commander à ceux qui étoient ses cadets lieutenants généraux, en obéissant aux autres plus anciens heutenants généraux que lui. On a vu encore en quels termes le Roi répondit au maréchal de Tessé, qui allant en Italie y rencontreroit le duc de Vendome, commandant les armées, car il y en avoit deux corps, et qui demandoit les ordres sur sa conduite avec lui, et de quel ton le Roi lui dit qu'il ne devoit ni éviter ni balancer de prendre le commandement sur le duc de Vendôme, et de quel air il ajouta qu'il ne falloit pas accontumer ces petits Messieurs-là (ce fut son expression, que Tessé m'a rendue à moi et à bien d'autres), à ces sortes de ménagements. Enfin on ne peut avoir oublié la curieuse scène du soir du cabinet du Roi, lorsqu [il] y déclara le rang qu'il donnoit aux enfants de M. du Maine, à combien peu il tint qu'il ne fût " révogue deux jours après, la reduction ridicule de s'être appuyé de mon compliment aussi simple que force, et de l'éclaircissement que N™ la duchesse de Bourgogne m'en fit demander : que de distance en peu d'espace de temps de façons de penser et de faire!

Mais le Roi ne pensoit pas autrement en se laissant tout arracher. Apres ce grand acte de succession à la couronne declaré, et avant l'enregistrement de l'édit qui suivit de si près, le Roi, accablé de ce qu'il venoit de faire, ne put se contentr, tout maître de lui-même qu'il etoit, de sire en soupirant à M. du Maine, en présence de ce peu de courtisans intimes, et de ce nombre de valets principaux qui se trouvoient dans son cabinet à Marly, qu'it avoit fait pour eux, entendant aussi son frère et ses tus, tout ce qu'il avoit pu; mais que plus il avoit fait, pius avoient-ils à croindre et à travailler à s'en rendre

<sup>1.</sup> Nous avons va ce verbe employé à peu pres dans le même sens, tome Y, p. 163 et a no IX, p. 250

<sup>2.</sup> Le moduscrit parte fivre accomments.

dignes, pour se pouvoir soutenir après lui dans l'état où il les avoit mis, ce qu'ils ne pouvoient attendre que d'eux-mêmes, par leur propre mérite. C'étoit bien laisser échapper ce qu'il sentoit et qu'il ne disoit pas, et cela fut incontinent su de tout le monde. Il n'est pas temps encore de développer par quels moyens le Roi fut amené à ce dernier période, car il peut être confondu avec son testament, qui se fabriquoit en même temps. Nous y arrivons incessamment, puisque entre les deux déclarations il n'y eut qu'une quinzaine. Délassons-nous quelques moments par le récit de ce qui se passa entredeux.

## CHAPITRE XV.

Prostitution du maréchal d'Huxelles. — Embarras de Maisons. — Enregistrement de l'édit; bâtards traités en princes du sang au Parlement — Grand présent du Roi à M. la duchesse de Berry. — Electeur de Bavière et Peterborough à Marly. — Promenades nocturnes au Cours à la mode. — Mort de M. de Vaudemont; son caractère. — Mort de la marquise de Béthune Harcourt. — Mort de Virville. — Mort de l'abbé de Clérembault. — Sourches cède à son fils sa charge de grand prévôt — Actions devant Barcelone. — Marlborough retourne en Angleterre; mort de la reine Anne; l'electeur de Hanovre proclamé — Routes profondes par lesquelles le duc du Maine parvient à l'état, nom et tout droit de prince du sang, et au testament du Roi. — Fortes paroles du Roi au duc du Maine.

La cour, Paris, le monde furent étrangement indignés de l'infâme prostitution du marechal d'Huxelles, qui vint remercier le Roi, en forme et comme de la plus grande grâce qu'il auroit personnellement reçue, de ce qu'il venoit de faire pour les bâtards. Il brigua de leur donner un grand diner, l'un des jours qu'ils devoient employer en sollicitations à Paris pour la forme. Il n'osa en prier ni ducs ni gens distingués. Enfin il se donna pour recevoir des compliments sur cette affaire. Il petilloit d'entrer dans le conseil, il séchoit d'être duc; sa prostitution ne lui valut ni l'un ni l'autre.

Mais ce qui me donna fort à penser, fut que l'un des deux jours de cette sollicitation, le duc du Maine et le comte de Toulouse dinèrent à huis clos chez le président de Maisons. Je ne sais comment un homme d'esprit pouvoit espérer que cela ne se sauroit point. Il s'en flatta pourtant, aussi n'y cût-il nuls convives. Il se trouva fort embarrassé quand je lui en parlai. Je ne fis pas semblant de le remarquer, et pris pour bon le hasard qu'il allégua, qu'ils étoient pressés de leurs sollicitations, parce qu'ils ne couchoient point à Paris; qu'ils ne savoient où manger un simple morcesu, parce qu'ils ne vouloient pas s'arrêter à diner. Cette conduite me sembla mai ajustée avec les fureurs dont j'avois été témois il y avoit si pen de jours, et ces Messieurs, dans l'apogéa de leur faveur et de leur gloire, ne devoient pas être réduits à ne savoir où faire un léger repas à la hâte, et avec chacun une maison dans Paris. Ma sons n'avoit pas eu cette préférence et cette privance sans l'avoir recherchée. C'est ce que je fis sentir à M. le duc d'Orléans, avec qui Maisons se déployoit tant en raisonnements contre les bâtards, et que je crus toujours avoir eu grand'part à la scene dont il me rendit spectateur chez lui, qu'il se doutoit bien que se rendrois à ce prince.

Les deux frères, seuls avec leur cortégo rassemblé, sans avertir personne de l'heure de leur visite, allerent chez tous les pairs et chez tous ceux des magistrats qui avoient séance à la grand chambre. Si toute voix avoit été étouffée, et jusqu'aux soupirs retenus, on peut juger quel crime c'eût été de manquer à cette invitation sous aucun prétexte que de maladié bien effective et bien évidente. Le jeudi 2 août fut le grand jour du possible couronnement de cet ordre nouveau de princes du sang. Monsieur le Duc et M. le prince de Conti, et une vingtaine de pairs, c'est-à-dire tout ce qui y pouvoit assister, s'y trouverent. J'y fus témoin du fremissement public lorsque les deux bâtards parurent, et qui augmenta avec une sorte de bruit auffoque, lorsqu'as se mirent à traverser lentement le parquet.

L'hypocrisie étoit peinte sur le visage et sur toute la contenance de M. du Maine, et une modestie honteuse sur toute la personne du comte de Toulouse, qui le suivoit. L'alné, courbé sur son bâton avec une humilité trèsmarquée, s'arrêtoit à chaque pas pour saluer plus profondément de toutes parts. Il redoubloit sans cesse ses révérences, il y demeuroit plongé en pauses distinguées ; je crus qu'il s'alloit prosterner vers le côté où j'étois; son visage contenu dans un sérieux doux sembloit exprimer le non sum dignus du plus profond de son ame, que ses yeux, étincelants d'un ravissement de joie, démentaient publiquement, et qu'il promenoit sur tous, comme en les dardant à la dérobée. Il multiplia encore ses révérences du corps de tous les côtés, arrivé en sa place avant que s'asseoir, et il fut admirable à considérer pendant toute la séance, et lorsqu'il en sortit.

Les princes du sang furent ceux qui parurent avoir le moins de part à tant de courbettes; ils étoient trop jeunes pour qu'il en fit cas.

Le comte de Toulouse droit, froid, à son ordinaire avoit les yeux baissés, ses révérences mesurées, point multipliées; il ne levoit les yeux que pour les adresser. Toute sa personne témoignoit qu'il se laissoit conduire, et sa confusion de ce qui se passoit. Il fut immobile et sans ouvrir la bouche tant qu'il fut en place, regardant comme point, et l'air concentre, tandis qu'on apercevoit le travail du duc du Maine à contenir tout ce qui lui échappoit. Il put jouir à son aise d'un silence farouche, rarement interrompu par quelques ondulations de murmures sourds et contenus avec violence, et de regards qui tous, sans exception que du seul premier president, qui nagroit aussi dans une indiscrete joie, découvroient à plein l'horreur dont chacun étoit saisi.

Le premier président donna un grand diner à ces nouveaux successeurs à la couronne, où le maréchal d'Huxelles se surpassa; force domestiques de ces deux Messieurs, quelque magistrature avide du sac, d'Antin, nul autre duc ni autres gens de marque, quelque peu de mortiers, Naisons entre autres qui tint dans la séance une contenance fort grave, fort sérieuse et fort compassée. Le soir, les deux bâtards retournerent à Marly.

Quelque peu de satisfaction que le Roi eat de M= la duchesse de Berry, quel que fût son éloignement pour elle, et pour M. le duc d'Orléans, dans lequel Me de Maintenon l'entretenoit avec tant d'art et de soin sur coprince, tout ce qu'il venoit de faire pour ses bâtards l'engagea à tâcher d'en émousser l'amertume par un traitement dont il pat espérer cet effet. M. et M. la duchesse de Berry avoient fait plus de cinq cent mille livres de dettes depuis leur mariage; ils avoient fait faire quantité de très-beaux membles, et acheté beaucoup, de pierreries, quoique ila en eussent dejà beaucoup; mais M\*\* la duchessa de Berry en étoit insatiable. Le Rot lui fit payer pour quatre cent mille livres de dettes; at comme il n'y avoit point d'enfants, lui donna tous les meubles et toutes les pierreries, même celles que M. le duc de Berry avoit avant son mariage, et celles qu'il avoit eues de feu Monseigneur.

L'électeur de Bavière vint chasser, jouer et souper à Marly, comme il avoit fait plusieur fois, sans voir le Roi qu'à la chasse. Le comte de Peterborough, si échauffé pour le service des allies contre la France, et qui avoit tant fait de voyages et de personnages, de négociation et de guerres, passa à Paris, retournant à Londres de son ambassade de Turin, et vint diner à Marly, ches Torcy. Le Roi ordonna au duc d'Aumont, qui l'avoit fort connu en Angleterre, et à d'Antin, de lui faire voir les jardins de Marly, et d'y faire jouer les eaux. Il joignit le Roi à la promenade, qui le traita avec beaucoup de distinction. Il s'en retourna coucher à Paris, et partit peu de jours après pour l'Angleterre.

On se mit à Paris à s'aller promener au Cours à minuit, aux flambeaux, à y mener de la musique, à danser dans le roud du milieu. Cette mode emporta longtemps tout Paris, et beaucoup de personnes de la cour. Il en naquit force histoires, qui ne corrigerent personne de continuer à y aller. Il y avoit presque autant de carrosses qu'aux plus [beaux] jours del'été. Cette folte eut son cours, et prit fin avec les derniers jours où les nuits purent être supportables.

Mar de Vaudemont mourut d'apoplexie à Commercy; en entrant le matin dans sa chambre on la trouve râlant, sans connoissance, qui ne revint plus. On a dit ailleurs qui elle étoit, et qu'elle p'avoit plus d'enfants. Ainsi le duc d'Elbœuf hérita de ce qu'elle avoit eu de son père, et M. de la Rochefoucauld du maternel. Le tout alia à peu de chose. C'étoit une dévote précieuse, qui ne put s'accontumer à n'être plus une manière de reine, et qui sécha peu à peu de dépit et de douleur d'avoir vu se dissiper en fumée ses folles prétentions de rang, et ses vastes chimères de faire à la cour et à Paris un grand personnage. L'unisson avec toutes les dames titrées, dont tout l'art, les souplesses et les appuis ne la purent distinguer co rien, et la solitude où son air haut, sec, froid, mecontent la jeterent', lui avoient fait prendre promptement le parti de se confiner à Commercy, où l'ennui acheva de la tuer. Me o'Espinoy y courut chercher et ramener son cher oncle, qui, comme tous les grands princes, arrivaconsolé.

Le maréchal d'Harcourt perdit en même temps sa sœur, mère de la maréchale de Belle-Isla aujourd'hui, pendant que son mari, le marquis de Béthune, étoit allé, de la part du Roi, recevoir à Marseille la reine douairiere de Pologne, sœur de sa mère.

Virville mourut aussi, qui laissa un grand héritage à sa sœur, mariée à Senozan, riche financier, à qui on avoit compté de s'en défaire pour rien. Virville étoit sur le point de se marier; il avoit une autre sœur, mais imbecile, que 'orderonne, frere de M<sup>\*\*</sup> de Pontchartrain, ne laissa

1. Go verbe est bien au pluriel.

pas d'épouser, et dont il n'a point eu d'enfants. J'ai parlé de la naissance de Virville dont le nom est Groslée, à l'occasion de la mort de son père qui étoit frère de la femme du maréchal de Tallart.

L'abbé de Clérembault mourut aussi. C'étoit un assez vilain bossu, qui avoit de l'esprit et de la science, et qui ne se produisoit pas beaucoup. Il laissa quatre abbayes. La maréchale de Clérembault, qui n'avoit plus d'autres enfants, ne crut pas que ce fût la peine de s'en affliger.

En même temps, le Roi permit à Sourches, prévôt de son hôtel, dit par abus grand prévôt, de coder sa charge à Montsoreau, son fils ainé, ancien lieutenant général, Sourches étoit fort vieux, fort menaçant ruine, et grand dévot, qui n'avoit jamais pu se faire admettre nulle part à la cour. Son père y étoit considéré dans la même charge, et fut de la promotion de l'ordre de 1661, sans qu'on y trouvât à redire. M. de Louvois empêcha Cavoye, ami de M. de Seignelay, d'être de celle de 1688. Il'n'y put jamais revenir; et j'ai toujours oul dire que cela avoit empêché le grand prévôt d'en être, le Roi ne voulant pas faire Cavoye, ni lui donner aussi le déplaisir de voir l'ordre au grand prévôt.

Le duc de Berwick emporta le 30 juillet le chemin couvert de Barcelone sans résistance ni perte. Un des bastions fut attaqué le 13, et fut bravement défendu. Sauvebœuf et Polastron, colonels de Blésois et de la Couronne, l'emportèrent; le premier y fut toé, l'autre trèsblessé. La Couronne s'y maintint valeureusement, mais ayant été relevé le lendemain par les gardes wallones, elles en furent rechassées.

Le périlleux état où la reine Anne se trouvoit rappela le duc de Marlborough en Angleterre, où la fortune se reconcilia incontinent avec lui. Anne mourut le 1" août, à cinquante-trois ans, veuve et sans enfants, après un regne de douze années, dont la fin fut traversee par beaucoup de factions et de chagrins. On a cru qu'elle avoit

toujours eu dessein de faire en sorte que le roi son frère lui succédat, qu'elle avoit sans cesse travaille sur ce plan, qu'il fut le ressort secret du changement entier du ministère d'Augleterre à la chute de Godolphin et de Marlborough, et de la paix. Le Roi y perdit une sincère amie, qui avoit ardemment desiré qu'il voulût bien prendre l'ordre de la Jarretière, à l'exemple de ses pères et d'autres de ses prédécesseurs : mais le Roi, qui par amitié pour elle l'auroit accepté volontiers, ne put se résoudre d'ajouter au préjudice du vrai roi d'Angleterre, et aux yeux de la reine sa mère, dans Saint-Germain, une nouvelle marque et si éclatante de su reconnoissance du droit de la reine Anne. Il eut raison de la regretter beaucoup. Le deuil fut de six semaines, qu'il porta en violet. L'électeur d'Hanovre fut proclamé aussitôt à Londres, et bientôt après le ministère entièrement changé, et celui duquel nous tenions la paix abandonné à la haine et aux recherches.

Il est temps maintenant de venir au testament du Roi, qui va paroître avec de si singulières précautions, tant pour la profondeur du secret de tout son contenu, que pour l'inviolable sûreté de cette pièce. Le Roi vieillissoit, et sans qu'il parût aucun changement à l'extérieur de sa vie, ce qui le voyoit de plus près commençoit depuis quelque temps à craindre qu'il ne vécut pas longtemps. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur une santé jusquelà si forte et si égale; il suffit maintenant de dire qu'elle menaçoit sourdement. Accablé des plus cuisants revers de la fortune, après une si longue habitude de la dominer, il le fut bien davantage par les malheurs domestiques. Tous ses enfants avoient disparu devant lui, et le laissoient livré aux réflexions les plus funestes. Il s'attendoit lui-même à tous moments au même genre de mort. Au lieu de trouver du soulagement à cette angoisse dans ce qu'il avoit de plus intime, et qu'il voyoit le plus

<sup>1.</sup> Governospoint, su manuscrit.

continuellement, il n'y rencontroit que peines nouvelles. Excepté le seul Maréchal, son premier chirurgien, qui travailla saus cessa à le guérir de ses soupçons, Mes de Maintenon, M. du Maine, Fagon, Bloin, les autres principaux valets de l'intérieur vendus aux bâtards et à son uncienne gouvernante, ne cherchoient qu'à les augmenter. et dans la vérité ils n'y pouvoient avoir grand'peine. Personne ne doutoit du poison, personne n'en pouvoit douter sérieusement; et Maréchal, qui en étoit aussi persuadé qu'eux, n'en differoit d'avis auprès du Roi que pour essaver de le délivrer d'un tourment inutile, et qui ne pouvoit que lui faire un grand mal. Mais M. du Maine avoit trop d'intérêt à le maintenir dans cette crainte, et M" de Maintenon aussi pour sa haine et pour servir ce qu'elle aimoit le mieux, dont toute l'horreur par leur art en tomboit sur le seul prince d'âge, et de la maison royale, que pour se faire place ils avoient entrepris de renverser, tellement que le Roi, soutenu sans cesse dans ses pensées, et ayant tous les jours sous les yeux le prince qu'on lul donnoit pour l'auteur de ces crimes, et à sa table, et à certaines heures dans son cabinet, on peut juger du redoublement continuel de ses sentiments intérieurs.

Avec ses enfants il avoit perdu, et par la nième voic, une princesse irréparable, qui, outre qu'elle étoit l'âme et l'ornement de sa cour, étoit de plus tout son amusement, toute sa joie, toute son affection, toutes ses complaisances dans presque tous les temps qu'il n'étoit pas en public. Jamais depuis qu'il étoit an monde il ne s'étoit familiarisé qu'avec elle; on a vu ailleurs jusqu'à quet point cela étoit porté. Rien ne pouvoit remplir un si grand vide, l'amertume d'en être privé s'augmentoit par ne plus trouver de délassement. Cet état malheureux lui en fit chercher où il put, en s'abandonnant de plus en plus à Mar de Maintenon et à M. du Maine. Leur dévotion sans lacune extérieure, leur renfermé continuel le rassuroit sur eux. Ils avoient eu de longue main l'art de lui persuader que M. du Maine, quoique avec beaucoup

d'esprit et de capacité pour les affaires, dans l'opinion de laquello il l'entretenoit par les derniers détails de ses charges, et les détails étoient un des grands foibles du Roi, ils l'avoient, dis-je, persuadé que M. du Maine étoit sans vues, sans desseins, incapable même d'en avoir, occupé seulement de ses enfants en bon père de famille, touché de grandeur uniquement par rapport à la graudeur du Roi dont il étoit par attachement suprémement amoureux, tout simple, tout franc, tout droit, tout rond, et qui, apres avoir travaillé tout le jour à ses charges par devoir et pour lui plaire, après avoir donné bien du temps à la prière et à la piété, se delassoit solitairement à la chasse, et usoit dans son petit particulier de la gaieté et de l'agrément naturel de son esprit, sans savoir le plus souvent quoi que ce soit de la cour ni de ce qui se passoit dans le monde.

Toutes ces choses plaisoient infiniment au Roi, et le mettoient parfaitement à son aise avec un fils, d'ailleurs le bien-aimé, qui l'approchoit ai continuellement de si près, et qui l'amusoit fort par ses contes et ses plaisanteries, où il excelloit plus qu'homnie que j'aie jamais connu, avec un tour charmant et si aisé qu'on croyoit en pouvoir dire autant, en même temps agroit à faire du mal, à toucher crucllement le ridicule, et tout cela avec mesure, suivant le temps, l'occasion, l'humeur du Roi, qu'il connoissoit à fond, et que les choses prenoient1. poussant ou enrayant avec tant d'artifice, de naturel et de grace, qu'on auroit dit qu'il ne songeoit à rien, et avec cela, et toujours quand il vouloit, le plus excellent pantomime. Que si un rapproche de ceci son caractere, qui est touché ailleurs, on sentira avec terreur quel serpent à sonnettes dans le plus intime intérieur du Roi.

Dans l'état où on vient de représenter qu'étoit le Roi, établis l'un et l'autre dans son esprit et dans son cœur

L. Et auivant que les choses prensient,

au point où ils l'étoient, et parfaitement d'accord ensemble, il fut question de profiter d'un temps précieux qu'ils sentoient bien ne pouvoir plus être long. Si la couronne même n'étoit pas leur but, comme il semble difficile d'en douter après ce qui a été remarqué sur l'édit qui en rend les bûtards capables, au moins vouloient-ils toutes les grandeurs dont on vient de parler, et s'assurer en même temps, autant qu'il pouvoit être possible, d'une puissance qui les établit, à la mort du Roi, dans un état assez formidable pour les mettre en situation non-seulement de se soutenir entiers d'une manière durable, mais encore de forcer le Régent de compter sur tout avec eux.

Tout leur rioit dans ce vaste dessein; eux-mêmes en avoient préparé les voies par les calomnies exécrables dont ils avoient eu l'art profond, et si bien suivi, de noircir le seul prince à qui la régence ne pouvoit être contestée. Ils étoient parvenus, à force d'artifices et de manèges obscurs, mais toujours viglants, à persuader les ignorants et les simples, à donner des soupçons aux autres, à le rendre au moins suspect à tous dans Paris et dans les provinces, et plus à la cour qu'ailleurs, où personne ne vouloit ou n'osoit approcher de M. le duc d'Orleans. Ces bruits ne pouvoient pas toujours durer; on sa lasse enfin de dire et de parler de la même chose. Ils tomboient donc : mais tôt après ils reprencient une nouvelle vigueur. On n'entendoit plus s'entretenir d'autre chose, sans savoir pourquoi cela avoit repris; et ces bouffées d'ouragau reprenoient de la sorte et se soutenoient du temps par les mêmes ressorts qui leur avoient donné le premier être. Ces bouffées leur servoient infiniment pour réveiller toutes les horreurs du Roi par les recits de ce qu'ils feignoient d'apprendre, et pour l'entretenir sur son neveu dans les pensées les plus sinistres, dont par eux-mêmes, sans ces prétextes tirés du public, ils n'auroient osé lui parler souvent. Par cette conduite soutenue par les valets interieurs, ils confirmeient le Roi par la

public, et le public par le Roi, dont l'éloignement pour son neveu devenoit de plus en plus visible à sa cour, et eux-mêmes le savoient faire répandre. Il n'en falloit pas davantage pour froncer les courtisans importants, et les autres à leur exemple, à l'égard de M. le duc d'Orléans, ou par sonpcons ou par crainte de se perdre, les mieux au fait encore plus timides parce qu'ils apercevoient clairement M. du Maine et Me de Maintenon dans l'enfoncement de la cour. Le même esprit se répandoit dans Paris, et inondoit les provinces. Ces ressorts, ils les faisoient jouer tout à leur aise. Que pouvoit y opposer un prince isolé, dans la cruelle situation dans laquelle ils l'avoient mis? Comment prouver une pégative, et négative de cette espèce; et que faire d'ailleurs pour se dénoircir aux yeux du Roi paqueté de la sorte, et du monde ou sot, ou mechant, ou timide? M. du Maine pouvoit-il avoir plus beau jeu? Il le sentit si bien, et Me de Maintenon aussi, que des qu'ils se furent assurés d'avoir mis les choses à ce point, ils ne differerent plus à se mettre en chemin d'en tirer tout ce qu'ils s'en étôieut proposé pour le présent et pour le futur.

Plus ils connoissoient parfaitement le Roi, plus ils en avoient tiré de choses jusque-là inouïes en faveur des bâtards, plus ils connoissoient jusqu'à quelle forblesse la tendresse et la superbe du Roi l'avoient jeté pour oux, mieux aussi ils avoient senti à chaque cran de succès qu'il étoit moins un don qu'une conquête, à laquelle des idées ansiennes du Roi, comme on l'a dit et on l'a vu, avoient fortement résisté, qu'ils avoient conquis plutôt qu'obtenu, et qu'ils en étoient redevables à l'adresse, à l'artifice, au pied à pied, si on peut hasarder ce terme, à la persévérance, plus qu'à tout au malaise de refuser opiniatrément les desirs opiniatrés de ce qu'on sime, de qui on veut être aimé, et avec qui on passe uniquement les particuliers les plus libres.

Cos considérations, la dernière suitout, les conduisirent à d'autres. Il ne s'agissoit plus ici de charges, de gouver-

47

SAINT-SINDR. M.

nements, de survivances, encore moins d'honneurs, de distinctions, de rangs. L'affection avoit facilité les premiers; la superbe, aidée de leurs artifices, avoit arraché peu à peu les autres. Ila se souvenoient avec terreur de ce qui s'étoit passé sur le rang donné aux enfants de M. du Maine, et de combien près ils avoient frisé l'affront de se le voir révoquer sitôt apres l'avoir emporté. Toutes ces choses étoient épuisées parce qu'elles étoient au comble Les duçs, les rangs étrangers, les maréchaux de France, les ambassadeurs mêmes et les cardinaux, en avoient éte cruellement blessés, mais ce n'avoit pas été de quoi les arrêter, et le Roi, malgré ses répugnances tant de fois marquées, s'étoit entin laissé forcer la main à tous ces égards.

Ce qu'ils vouloient maintenant étoit toute autre chose. Devenir par être ce que par être on ne peut devenir; d'une créature quoique couronnée en faire un créateur; uttaquer les princes du sang dans leur droit le plus aublime et le plus distinctif de toutes les races des hommes : introduire le plus tyrannique, le plus inout, le plus pernicieux de tous les droits ; anéantir les lois les plus antiques et les plus saintes; se jouer de la couronne; fouler aux pieds toute la nation; enfin persuader cet épouvantable ouvrage à faire à un homme qui ne peut commander à la nature, et faire que ce qui n'est pas soit, au chef de cette race unique, et tellement intéressé à en protéger le droit qu'il n'est roi qu'à ce titre, ni ses enfants apres lui, et à ce roi de la nation la plus attachée et la plus soumise, de la deshonorer et de renverser tout ce qu'elle a de plus sacré, pour possiblement couronner un double adultere, qu'il a le prenner tiré du neant depuis qu'il y a des François, et qui y est demeuré sans cesse jusqu'à rette heurs enseveli chez toutes les nations, et jusque chez les sauvages; la tentative étoit étrangement forte, et si ' co n'etoit pas tout, parce qu'elle ne pouvoit se pro-



<sup>1.</sup> Nous avons dé,h vi slameurs fois cet en ploi de sa affirmatif.

poser seule sans s'accabler sons ses raines, et perdre de plus tout ce qu'ou avort conquis.

eux-mêmes, dont ils pussent esperer une stabilité de leur notivel être par le respect du testateur, et par les nouveaux degrés de puissance dans lesquels ils se feroient établir. Ce n'étoit pas que M. du Maine put ignorer le sort ordinaire de pareilles précautions; mais il n'étoit pas aussi dans le cas ordinaire à cet égard, par tout ce que de longue main il avoit su faire jouer d'artifices et de ressorts, toujours depuis si soigneusement soutenus. Il avoit su, comme on l'a expliqué, persuader au Roi et au gros du monde toutes les horreurs sur M. le duc d'Orlèuns qui lui étoient les plus utiles; il s'agissoit maintenant d'en recneillir le fruit.

Ce fruit étoit de profiter des dispositions où il avoit mis le Roi pour l'engager par conscience, pour la conscr-vation de l'unique rejeton qui lui succédoit immédiatement, pour le salut du royaume, à énerver le plus qu'il scroit possible la puissance d'un prince rendu si suspect, et qui, par les renonciations, n'avoit entre la couronne et soi que ce rejeton dans la première enfance; revêtir, à faut. :- princes du sang d'âge raisonnable, ses bâtards de toute l'autorité soustraîte au Régent; de rendre M. du Maine dépositaire et maître absolu de la personne de ce rejeton si précieux; ne l'environner que de personnes livrées au bâtard; et de lui donner sur elles, et sur toute la maison civile et militaire, tout pouvoir indépendant du Régent.

M. du Maine avoit lieu de se flatter que l'impression prise par ses soins dans la cour, dans Paris, dans les provinces, sur M. le duc d'Orleans, seroit puissamment fortifiée par ces dispositions si deshonorantes, et que tout y applaudiroit bien loin qu'on en fût choqué; qu'il se trouveroit ainsi montré et reçu comme le gardien et



<sup>1.</sup> Le manuscrit porte : « seroient puissaimment fortibees », au pluriel,

le protecteur de la vie du royal enfant, à laquelle étoit attaché le salut de la France, dont lui-même par là deviendroit l'idole; que la possession indépendante du jeune Roi, et de sa maison militaire et civile, fortifieroit avec l'applaudissement public la puissance dont il se trouveroit revêtu dans l'État, aux depens de celle du Régent. par ce testament; que le Régent, honni et dépouille de la sorte, avec l'horreur qu'on avoit eu l'artifice de répandre sur sa personne et d'entretenir, non-seulement ne scroit pas en état d'oser rien disputer, mais même n'auroit pas de quoi se défendre de tout ce que le bâtard voudroit entreprendre dans les suites contre lui, établi comme il se le trouveroit dans une poeture si favorab e et si puissante, qui lui rallieroit pour le présent et les personnages et les peuples, et pour l'avenir ceux dont l'umbition songeroit à être portés suprès du Roi majeur par celui auquel il auroit l'obligation de la vie et de la conronne. Pour arriver lui-même à ce grand état qu'il atteignoit des lors en projet pour le temps de la majorité. il lui étoit essentiel de n'avoir en caractère auprès du joune prince que des dépendants et des affidés sur qui il put entièrement compter, et les faire choisir et nommer par le testament pour tous les emplois de l'éducation, et pour les rendre invulnérables au Régent par ces choix. et pour n'avoir l'air de vouloir se rendre absolu s'il les faisoit après lui-même, ne pas s'exposer au mécontentement des aspirants, enfin pour éviter là-dessus tout protexte de lutte avec le Regent et avoir en même temps ses propres choix autorises du testament qui parottroit seul les avoir faits.

A ce genre de domination, où, en cas de mort, et pour rendre le Regent plus suspect et plus odieux à toute la brar ce par la multiplication des precautions contre lui sur la conservation de l'enfant si précieux, et les étendre en taveur de la bâtardise, il falloit substituer un frère à l'autre, et pour en eacher la grossiereté un gouverneur à cetui qui seroit nomme; à ce genre de domination, dis-je,

M. du Maine n'oublia pas de penser à une autre, toujours en flétrissant le futur Régent de plus : ce fut de se lui en laisser que le nom, et de faire attribuer en effet tout le pouvoir de la régence au conseil établi par le même testament, avec l'application la plus exacte de le composer de façon que les deux freres y fussent les maîtres par la pluralité des voix. Il n'est pas temps encore d'expliquer combien M. du Maine sut bien faire tous ces différents choix. Ils demeurèrent scellés tous sous le plus impénétrable secret tant que le Roi vécut. Il faut donc attendre à les démêter jusqu'à ce que l'ouverture du testament les déclare.

Il restoit encore un point, qui n'étoit pas le moins difficile, et qui, comme les précédents, opérat plusieurs choses à la fois, c'étoit la sûreté du testament lorsqu'on seroit parvenu à le faire faire, une sureté qui fut entière, une sûreté qui augmentat le respect pour les précautions par le bruit et la singularité, une sûreté qui emportat la voix publique d'avance en faveur du testament, une sureté enfin qui rendit l'exécution de tout ce qui a'y trouveruit contenu la chose propre du Parlement et de toute la magistrature du royaums. Mais quel moyen de aurmonter la prévention du Roi à l'égard du Parlement, prise des les temps de sa minorité, dont l'impression qui n'avoit jamais pu s'affoiblir l'avoit engage sans cesse à l'abattre avec jalousie, et souvent indignation? esprit et sentiment que diverses difficultés sur des édits bursaux avoient entretenus, et que les matières de Rome, et en dernier lieu celles de la constitution, avoient fort aigris. Confier son testament à la gardo du Parlement n'étoit pas, à la vérité, ajouter, moins encore confirmer ses volontés par l'autorité du Parlement, mais c'étoit en quelque sorte la reconnoître pour la sûrcié de l'instrument, et même pour les protéger à son ouverture comme d'une piece dont ils étoient les dépositaires, et pour laquelle ils devoient s'intéresser. A qui a connu le Roi, la fermeté de ses principes, la force d'une habitude sans interruption, l'exces

de sa délicatesse sur tout ce qui pouvoit avoir le trait le plus imperceptible à son autorité, même dans le plus grand lointain, cette dernière difficulté paroltroit insurniontable.

Mais il étoit dit que, pour la pubition du scandale donné au monde entier par ce double adultère, celui qui, le premier de tous les hommes et jusqu'à aujourd'hui l'unique, qui par un exces de puissance l'avoit tiré du néant, et enhardi par là ses successeurs à le commettre, sentiroit à chaque pas qu'il feroit apres en sa faveur l'iniquité de ce pas, dans toute sa force et sa honte; qu'il seroit entrainé malgré lui à passer ontre; et que de degrés en degrés, tous sautés malgré lui, il en viendroit enfin, en gémissant dans l'amertume de son âme et dans le désespoir de sa foiblesse, à couronner son crime par la plus prodigieuse et la plus redoutable apothéose.

Pour arriver à la fois à ce double but, qui pe se pouvoit séparer, de l'habileté\* de aucceder à la couronne avec le nom, titro, état entier de prince du sang, et du testament, la double place de Voysio étoit un coup de partie, et un instrument dans la main de M. du Maine et de Mes de Maintenon, toujours prêt, également nécessaire et à portée de tout comme chancelier et comme secretaire d'État, qui avoit pretexte de voir et de travailler avec le Roi à toute houre. Ce fut aussi sur lui que porta tout le faix, Il falloit être bien esclave, bien valet à tout faire, pour oser se charger d'une parcille insinuation; mais il falloit encore plus être instruit à fond de l'incroyable foiblesse du Roi pour l'un et pour l'autre, laissant à part l'horreur de la chose, celle de ses suites, toute probité, toute religion, tout honneur, tout hen à sa patrie, à laquelle il ne talloit pas même tenir par le moindre petit flet. Que, si on considere que Voysin, qui avoit mario ses filles, qui n'avoit ni fils ni neveux, dont le grand-père etoit un des greffiers criminels du Parlement, qui au double comble



<sup>4</sup> Om st ainsi répete au manuscrit.

<sup>1.</sup> li y a b'en tel habitete, et nou habiteté. Voyez ci-après, p 200 et note \$-

de son état ne pouvoit plus avoir d'objet que de s'y conserver, qui n'en pouvoit tomber en démontrant la chose impossible à tenter, et plus sûr encore de demeurer entier après le Roi par ce trait d'honneur et de prudence si utile au Régent, on sera bien tenté de croire aux possessions du démon, aussi effectives et réelles que peu visibles au dehors. Que si de là on jette les yeux sur la mort de ce malheureux homme, on n'en sera que plus persuadé.

Les deux consuls et leur licteur convinrent donc de tout ensemble, et du personnage de chacun d'eux dans cette funeste tragédie. Ils pe douterent pas de la résistance et de l'amertume que causeroit une si étrange insinuation et qui ne pouvoit avoir de base que la mort peu éloignée à présenter à un roi de soixante-seize ans, tout offarouché de la mort et du genre de mort de tous ses enfants. Aussi arrêtèrent-ils qu'elle ne se feroit que peu à pau et à sages reprises, de peur de se voir la bouche fermée par une défense de plus revenir à une si dure matiere. A chaque fois que Voysin avoit tentée, il rendoit compte à ses deux commettants, et puisoit en eux des forces et des lumières nouvelles. Cette sape, quoique si délicatement conduite, ne trouvant qu'un rocher vit qui émoussoit les outils, Me de Maintenon et M. du Maine changèrent de batterie, ils relentirent les efforts de Voysin, qui avoit essayé de tourner ses insinuations en propositions, pour en venir au plan qu'ils avoient arrêté entre eux, tandis qu'eux-mêmes ne se montrérent plus au Roi que sous une forme entièrement dissérente de celle qu'ils avoient constamment prisc jusqu'alors devant lui.

Ils n'avoient jamais été occupés qu'à lui plaire et à l'amuser, chacun en sa manière, à le deviner, à le louer, disons tout, à l'adorer. Ils avoient redoublé en tout ce qui leur avoit été possible, depuis que, par la mort de la Dauphine, ils étoient devenus tous deux son unique ressource. Ne pouvant l'amiener à leurs volontés en ce qu'ils

considérolent comme si principalement capital, et à quelque prix que ce fût le voulant arracher, ils prirent une autre forme dans l'entière sécurité qu'ils n'y hasardsroient rien. Tous deux devinrent sérieux, souvent mornes, silencicus jusqu'à ne rien fournir à la conversation, bientôt à laisser tomber ce que le Roi s'efforcolt de dire, quelquefois jusqu'à ne répondre pas même à ce qui n'étoit pas une interrogation précise. De cette sorte, l'assiduité, qui fut toujours la même de Mª de Maintenon dans sa chambre tant que le Roi y étoit, de M. du Maine dans les cabinets aux temps des particuliers, ne servoit plus qu'à faire sentir au Roi un poids d'autant plus triste qu'il lui étoit plus inconnu; à contenir, par cet air de contrainte et de tristessa, ce très-petit nombre de diverses sortes de gens des cabinets, et chez Mo de Maintenon ce peu de dames, toujours les mêmes, admises aux diners particulters, aux musiques et au jeu, les jours qu'il n'y avoit point de travail de ministres; et à tourner en ennui et en embarras tout ce qui étoit délassement et amusement. sans que le Roi eut aucun moyen d'en pouvoir chercher ailleuts. \*

Ces dames étoient M d'O, M de Caylus, M de Daugeau et M de Lévy, amis intime et de toute confluce
de M de Saint-Simon et de moi de tout temps. Elles se
mesuroient toujours sur M de Maintenon. Elles furent
les dupes un temps du voile de sa santé; mais voyant
enfin que la durée passoit les bornes, qu'il n'y avoit auenns moments d'intervalle, que le visage a'annonçoit
aucun mul, que la vie ordinaire n'etoit en rien dérangée,
que le Roi devenoit aussi serieux et aussi triste, chacuns
se sondoit, se tâtoit. La crainte de quelque chose qui
les regardat troubla chacune d'elles, et cette crainte
les rendit encore de plus mauvaise compagnis que la
retenue où le modele de M de Maintenon les contraignoit.

Dans les cabinets, c'etoient pour toute ressource les froids recits de chasses et de plants de Rambouillet que

١

faisoit le comte de Toulouse, qui ne savoit rien du complot, mais qui n'étoit pas smusant, quelque conte de quelqu'un des valets intérieurs, qui se raientiront des qu'ils s'aperçurent que M. du Maine ne ramassoit plus rien et ne les faisoit plus durer et valoir à son ordinaire. Maréchal et tous les autres, étonnés de ce morne inconnu du duc du Muine, se regardoient sans pouvoir en pénétrer la cause. Ils voycient le Roi triste, ennuyé, ils en craignirent pour sa santé, mais pas un d'eux ne savoit et n'osoit que faire. Le temps couloit, et dans l'un et l'autre des deux particuliers le morne s'épaississoit. Voilà jusqu'où il a été permis aux plus instruits de l'extérieur des particuliers de pénétrer, et ce seroit faire un reman que vouloir paroître l'être des scenes qui, sans doute, se passèrent dans les tête-à-tête pendant le long temps que ce manège dura sans se relacher en rien. La vérité exige également d'exposer ce que l'on sait, et d'avouer ca que l'on ignore: je ne puis donc aller plus loin, ni percer plus avant dans l'épaisseur de ces mysteres de ténebres.

Ce qui est certain, c'est que les deux intérieurs se rassérénerent tout à coup, avec la même surprise des témoins que ce morne si continu leur avoit cansée, parce qu'ils ne pénétrerent pas plus la cause de la fin que celle du commencement, et qu'ils n'arrivérent que tout à la fois à cette double connoissance, que quelques jours après que M<sup>est</sup> de Maintenon et M. du Maine eurent repris auprès du Roi, et avec une sorte d'usure, leur forme ordinaire, c'est-à-dire à l'épouvantable fraças de la foudre qui tomba sur la France, et qui étonna toute l'Europe. Il faut venir maintenant au noir événement qui suivit l'autre de si pres, et qui furent résolus ensemble.

On a dejà vu, par ce qu'il étoit échappé au Roi de dire à M. du Maine, sur ce qu'il venoit de faire en sa faveur pour l'habilité de succeder à la couronne, par l'air et le tou qui fut tant remarqué, combien malgré lui cette énormité lui avoit été forcement arrachée. Maintenant on va

voir encore que ce monarque, de tous les hommes le plus maltre de soi, ne se rendit pas moins transparent sur celaencore, et sur ce qui regardoit son testament. Quelques jours avant que cette nouvelle éclatat, plesa encore de l'énormité de l'état et droits entiers de prince du sang, et d'habileté i de succéder à la couronne qui venoit de lui être arrachée pour ses bâtards, il les regarda tous deux dans son cabinet, en présence de ce petit intérieur de valets, et de d'Antin et d'O, et d'un air aigre et qui sentoit le dépit, il se prit tout à coup à leur dire, adressant la parole et un œil sévère à M. du Maine : « Vous l'avez voulu, mais sachez que quelque grands que je vous fasse, et que vous soyez de mon vivant, vous n'êtes rien apres moi, et c'est à vous après à faire valoir ce que j'ai fait pour vous, si vous le pouvez, » Tout ce qui étoit présent frémit d'un éclat de tonnerre si subit, si peu attendu, si entièrement eloigné du caractère du Roi et de son babitude, et qui montroit si nalvement l'ambition extrême du duc du Haine, et la violence qu'il avoit faite à la foiblesse du Roi, qui sembloit si manifestement se la reprocher, et au bâtard son ambition et sa tyrannie.

Ce fut alors que le rideau se tira devant tout cet intérieur, jusque-là si surpris, si étonné, si en peine des changements si marqués et si suivis de M. du Maine dans cet interieur, qui viennent d'être expliqués il n'y a pas long-temps. Deux jours après, ce qui arriva acheva de lever ce rideau. La consternation de M. du Maine parut extrême à cette sortie si brusque, et que nul propos qui vint à cela n'avoit attirée. Le Roi s'y étoit abandonné de plénitude. Tout ce qui etoit là, les yeux fichés sur le parquet, en etoient à retenir leur haleine. Le silence fut profond un temps assez marqué; il ne finit que lorsque le Roi passa à sa garde-robe, et qu'en son absence chacun respira. Il

Snint S. non - précéd miment, et à plus curs reprises, écrit habibit, paraction concent huit agnes plus haut.

avoit le cœur bien gros de ce qu'on lui avoit fait faire; mais semblable à une femme qui accouche de deux enfants, il n'avoit encore mis au monde qu'un monstre, et le portoit encore un second, dont il falloit se délivrer, et dont il sentoit toutes les angoisses, sans aucun soulagement des douleurs que lui avoit causées le pre-

## CHAPITRE XVL

Testament du Roi; ses paroles en le remettant au premier président et au procureur général peur être déposé au Parlement. — Paroles du Roi à la reine d'Angleterre sur son testament. — Lieu et précautions du dépôt du testament du Roi. — Édit remarquable sur le testament. — Consternation générale sur le testament, et ses causes. — Duc d'Orléans; sa conduite sur le testament. — Dernière marque de l'amitié et de la confiance du Roi pour le duc de Beauvillier, et de celles du duc pour moi. — Mort du duc de Beauvillier. — Sa maison. — Sa famille. — Son caractère et son éloge. — Epoque et nature de la charge de chef du conseil royal des finances, que le duc de Beauvillier accepte difficilement. — Malin compliment du comte de Gramont au duc de Saint-Aignan.

On étoit lors à Versailles. Le dimanche 27 août. Mesmes, premier président, et Daguesseau!, procureur général, que le Roi avoit mandes, entrerent dans son cabinet à l'issue de son lever; ils avoient vu le chancelier chez lui auparavant, lu mécanique de la garde du dépôt y avoit été arrêtée. On peut juger que des que le duc du Maine avoit été bien assuré de son fait, il l'avoit bien discutée avec le premier president, sa créature. Seuls avec le Roi, il leur tira d'un tiroir sous sa clef un gros et grand paquet cacheté de sept cachets: je ne sais si M. du Maine y voulut imiter le mystérieux livre à sept sceaux de l'Apocalypse, pour diviniser ce paquet. En le leur remettant:

Messieurs, leur dit-il, c'est mon testament; il n'y a qui que ce soit que moi qui sache ce qu'il contient. Je vous

1. Saint-Simon abiffé le nom de Joiy de Ficury et l'a remplacé par celui de Daguesseau. Voyez ci-apres, p. 263, note 1.



le remets pour le garder au Parlement, à qui je ne puis donner un plus grand témoignage de mon estime et de mu confiance, que de l'en rendre dépositaire. L'exemple des rois mes prédécesseurs et celui du testament du Roi mon père ne me laissent pas ignorer ce que celui-cl pourra devenir; mais on l'a voulu, on m'a tourmenté, on ne m'a point laissé de repos, quoi que j'aie pu dire. He bien! f'ai donc acheté mon repos. Le voilà, emportez-le, il deviendra ce qu'il pourra; au moins j'aurai patience et je n'en entendrai plus parler. » A ce dernier mot, qu'il finit avec un coup de tête fort sec, il leur tourna le don, passa dans un autre cabinet et les laissa tous deux presque changés en statue. Ils se regardèrent, glacés de ce qu'ils venoient d'entendre, et encore mieux de ce qu'ils venoient de voir aux your et à toute la contenance du Roi, et des qu'ils curent repris leurs sens ils se retirèrent et s'en allèrent à Paris. On ne sut que l'après-dinée que le Roi avoit fait un testament, et qu'il le leur avoit remis. A mesure que la nouvelle se publia, la consternation remplit la cour, tandis que les flatteurs, au fond aussi consternés que le reste de la cour et que Paris le fut ensuite, se tuèrest de lonanges et d'éloges.

Le lendemain lundi 28, la reine d'Angleterre vint de Chaillot, où elle étoit presque toujours, ches Mi de Maintenon. Le Roi l'y fut trouver. Dès qu'il l'aperçut: « Madame, lui dit-il en homme plein et fâché, j'ai fait mon testament, on m'a tourmenté pour le faire; » passant lors les yeux sur Mi de Maintenon; « J'an acheté du repos; j'en connois l'impuissance et l'inutilité. Nous pouvons tout ce que nous voulons tant que nous sommes; après nous, nous pouvons moins que les particuliers; il n'y a qu'à voir ce qu'est devenu celui du Roi mon père, et aussitôt apres sa mort, et ceux de tant d'autres rois. Je le sais bien, maigre cela on l'a voulu, on ne m'a donné ni paix, ni patience, ni repos qu'il ne fût fait; ch bien! donc, liuda ne, le voulu tait, il deviendra ce qu'il pourra, mais au moins on ne m'en tourmentera plus, »

Des paroles aussi expressives de la violence extrême soufferte, et du combat long et opiniatré avant de se rendre, de dépit et de guerre lasse, aussi évidentes, aussi étrangement signalées, veulent des preuves aussi claires, aussi précises qu'elles le sont elles-mêmes, et tout de suite les voici. Je tiens celles que la Roi dit au premier président et au procureur général du premier qui n'avoit eu garde de les oublier, il est vrai que ce ne fut que longtemps après, car il faut être exact dans ce que l'on rapporte. Je fus entre deux ans brouillé avec le premier président jusqu'aux plus grands éclats; la durée en fut longue. Il fit tant de choses pour se raccommoder avec moi après le mariage de sa fille avec le duc de Lorges, sur quoi je me portai aux plus grandes extrémités, qu'enfin le raccommodement se fit, et ai bien que je devins avec lui à portée de tout; et que sa aœur. Me de Fontenilles, femme d'une piété et d'un esprit rare, devint une de nos plus intimes amies, de Mª de Saint-Simon et de moi, sans que cela se soit démenti un moment depuis. C'est alors que le premier president me raconta mot pour mot ce que le Roi leur dit en leur remettant le testament'. tel exactement que je le viens d'écrire. Il n'est pas temps de parler de cette brouillerie, moins encore du raccommodement; mais il m'a paru necessaire de faire ici cette explication, \*

A l'égard de ce que le Roi dit à la reine d'Angleterre, qui est encore bien plus fort et bien plus expliqué, parce qu'il étoit plus libre avec elle, peut-être encore parce que M<sup>m</sup> de Maintenon étoit en tiers, sur laquelle en plus grande partie tomboient les reproches que le depit d'être violenté lui arrachoit, je le sus deux jours après de M. de

<sup>1.</sup> Saint-Simon a biffé iel les mots : que le procureur pénéral me recente précisément et de même, tous deux chacun a part et en temps differents, at il a mis en marge la note suivante : « No De ne sous iel troir pe de nom et de mémoire, Fieury n'étoit pas lors produceur general, et ne soit par le promiée président et par le procureur general, qui etcit baginesseur, ce que le Roi leur avoit dit. Je fais cette nu pipe de renne la seu de la talure de ce que l'écrives avant-loire, a Voyes chaessus, p. 201, note 1.

Lauzun, à qui la reine d'Angleterre le raconta, encore dans sa première surprise. Nous le fames à tel point que Me de Lauzun, pour qui la reine avoit beaucoup d'amitié et d'ouverture, se hâta de lui aller faire sa cour, et elle la voyoit souvent et souvent en particulier tête à tête, pour se le faire raconter. La Reine ne s'en fit pas prier, tant qu'elle étoit encore pleine et étonnée, et lui rendit le discours que le Roi lui avoit tenu mot pour mot, comme àl. de Lauzun nous l'avoit dit, et tel que je l'ai exactement écrit ici.

Il parut à l'al@ration si fort inusitée du visage du Roi, de toute sa contenance, du bref et de l'air sec et haut de son parler plus rare encore qu'à l'ordinaire, et de ses réponses sur tout ce qui se présentoit, à l'embarras extrême et peiné de Mes de Maintenon, que ses dames familières virent à plein, à l'abattement du duc du Maine, que la manvaise humeur dura plus de huit jours, et ne s'évapora ensuite que peu à peu. Il est apparent qu'ils essuyèrent des scènes; mais ils tenoient tout ce qu'ils avoient tant desiré, et ils se trouvoient quittes à bon marché d'essuyer une bumeur passagere, sûrs encore par ce qu'ils venoient d'eprouver que, la souffrant avec patience et accortise, et reprenant et redoublant même leurs manières accoutumées avec lui, il se trouveroit bientôt trop heureux de se rendre et de goûter ce repos qu'il avoit si cherement acheté d'eux.

Aussitöt que le premier président et le procureur général furent de retour à Paris, ils envoyèrent chercher des ouvriers, qu'ils conduisirent dans une tour du Palais, qui est derrière la buvette de la grand'chambre et le cabinet du premier président, et qui repond au greffe. Ils firent creuser un grand trou dans la muraille de cette tour, qui est fort epaisse, y deposèrent le testament, es firent fermer l'ouverture par une porte de fer, avec une grille de fer en seconde porte, et murailler encors pardessus. La porte et la grille eurent trois serrures différentes, mais les memes à la porte et à la grille, et une

clef pour chacune des trois, qui par conséquent ouvroit chacune deux serrures. Le premier président en garda une, le procureur général une autre, et le greffier en chef du Parlement la troisseme. Ils prirent pretexte de la donner au greffier en chef sur ce que ce dépôt étoit tout contre la chambre du greffe du Parlement, pour éviter jalousie entre le second président à mortier et le doyen du Parlement, et la division que la préférence auroit pu causer. Le Parlement fut assemblé en même temps, à qui le premier président rendit le compte le plus propre qu'il lui fut possible à flatter la Compagnie, et à la piquer d'honneur sur la confiance de ce depôt et le maintien de toutes les dispositions qui s'y trouveroient contenues.

En même temps, les gens du Roi y présentèrent un édit que le premier président et le procureur genéral avoient reçu des mains du chancelier à Versailles le même matin que le Roi leur remit son testament, et y firent enregistrer cet édit. Il étoit fort court. Il déclaroit que le paquet remis au premier président et au procureur général contenoit son testament, par lequel il avoit pourvu à la garde et à la tutelle du Roi mineur, et au choix d'un conseil de régence, dont, pour de justes considerations, il n'avoit pas voulu rendre la disposition publique; qu'il vouloit que ce dépôt fût conservé au greffe du Parlement jusqu'à la fin de sa vie; et qu'au moment qu'il plairoit à Dieu de le retirer de ce monde, toutes les chambres du Parlement s'assemblassent avec tous les princes de la maison royale et tous les pairs qui a'y pourroient trouver, pour, en leur présence, y être fait ouverture du testament, et apres sa lecture, les dispositions qu'il contenoit être rendues publiques et exécutees sans qu'il fût permis à personne d'y contrevenir, et les duplicata dudit testament être envoyés à tous les parlements du royaume, etc., par les ordres du conseil de régence, pour y être enregistrés 1.

f. Europhitries, au manuscrit.

Il fut remarquable que dans tout cet édit il n'y eut pas un seul mot pour le Parlement, ni d'estime, ni de conflance, ni même un seul mot sur le choix du greffe du Purlement, pour que vaguement encore ce greffe ifût'i le lieu du dépôt, ni nommer rien que pût avoir trait à lugarde des clefs. Il étoit pourtant bien naturel de gratifier le Parlement dans un édit de cette sorte, et si expressément fait sur ce dépôt, en un mot de faire le moins et le gracieux, prisqu'ou faisoit le solide et l'important. C'étoit bien encore le compte et l'esprit de M. du Naine d'y flatter. le Parlement, qui, avec tout le public, fut surpris de n'y rien trouver du tout gu'up silence sec et dur, et qui parut même affecté pour cette Compagnie. Quoique ce que la Roi avoit dit à M. du Maine sur la dernière grâce qu'il lui avoit faite pour l'état de prince du sang et l'habileté \* à la couronne, et au premier président, au procureur géneral et à la reine d'Angleterre, sur son testament, ne fût pas public, la surprise extrême des témoins de l'un, et l'étounement prodigieux des deux magistrate et de la reine, en avoient laissé transpirer quelque chose. Le mulaise du Roi, precedent et long, avoit aussi un peu percé. On ignoroit le fond et les détails, mais les gens de la courles mieus instruits, et d'autres par eux à la cour et à la ville, savoient en gros la violence, le dépit, le chagrin marqués du Roi. La sécheresse singulière de l'édit confirma cette persuasion, et on ne douta point que le Roi ne se fût roidi à vouloir l'édit de cette sorte par humeur. et qu'il a'en eût fallu passer par là.

On a dit en passant que la consternation fut grande à la nouvelle du testament. C'etoit le sort de M. du Maine d'obtenir tout ce qu'il vouloit, mais avec la malédiction publique. Ce meme sort ve l'abundonna point sur le testament, et des qu'il la sentit, il en fut accablé, Mes de

L hoyez ri-dessus, p. 200 et note t.

La première réduction était : sur le choix du gréfie du Parlement.
 pe re être le l'en du dépôt; « Soint Son in a ajoute en margo les mots : « que vag out ent encore ce gréfie, » et a neglige de corriger dre en fit.

Maintenou indignée, et leurs veilles et leurs soins redoublés pour enfermer la Roi de telle sorte que ce murmure ne pût eller jusqu'à lui. Ils soccuperent plus que jamais à l'amuser et à lui plaire, et à faire retentir autour de lui les éleges, la joie, l'admiration publique d'un acte si généreux et si grand, en même temps si ange et si pécessaire un mainties du hon ordre et de la tranquillité publique, qui le feroit régner si glorieusement un delà même de son regne.

Cette consternation étoit blen naturelle, et c'est en cela même que le duc du Maine se trouva bien trompé et bien en perne. Il avoit eru tout préparer, tout aplantr en rendant M. le duc d'Orléans et auspect et odieux; il y étoit en effet parvenu, mals il croyoit l'être encore plus qu'il n'étoit véritable. Ses desirs, ses émissaires lui avoient tout groust; et il se trouva dans l'étonnement le plus accablant quand, au lieu des acclamations publiques dont il s'étoit flutté que la nouvelle du testament seroit accompagnes, ce fut précisément de tout l'opposé.

Ce n'eteit pas qu'on ne vit tres-ciairement que se testament pe pouvoit avoir été fait que contre M. le duc d'Orlenns, puisque, si on n'oût pas youlu le hor, il n'etoit pus besoin d'un fuire, il ne falloit que luisser aller les choses dans l'ordinaire et dans l'état naturel. Ce n'etoit pas, non plus, que les opinions et les dispositions semées et inculquees avec tant d'artifice et de suite contre ce prince eussent changé; mais quoi qu'on en pensat, de qualque unistre façon qu'on [4] affecté à son égard, personne na s'aveuglait asses paur ne pas voir qu'il seroit nécessairement regent par le droit incontestable de sa naissance; que les dispositions du testament ne pouvolent l'afforblir que par l'etablissement d'un pauvoir qui balançat la sient que c'etoit former deux partis dans l'Étal, dont chaque ches seroit intéressé à se soutenir, et à abattre l'autre par tout ce que l'honneur, l'interêt et le périt ont de plus grand et de plus vaf; que personne alors un seroit à l'abri de la nécessite de choisir l'un ou l'autre :

18

que ce choix des deux côtés auroit mille dangers, et nulle bonne espérance pour soi-même, raisonnable.

Tous les particuliers trouverent donc à gémir sur leur fortune, aur eux-mêmes, sur l'État livré ainsi à l'ambition des partis. Le chef du plus juste, ou plutôt du seul juste en soi, on l'avoit mis en horreur. Le chef de l'autre, et il n'y avoit personne qui n'y reconnût M. du Maine, qui n'en faisoit pas moins par son ambition effrénée qui l'avoit porté où il étoit à l'égard de la succession à la couronne, qui avoit outré tous les cœurs, et qui, aux dépens des suites qu'on en prévoyoit, vouloit après le Roi faire contre au Régent, et élever autel contre autel. On comparoit les droits sacrés en l'un, nuls en l'autre. On comparoit les personnes, on les trouvoit toutes deux odieuses; mais la valeur, la disgrâce, le droit du sang l'emportoient encore sur tout ce qu'on voyoit en M. du Maine. Je ne parle que du gros du monde peu instruit, et de ce qui se présentoit naturellement de soi-même; combien plus dans ce qui l'étoit davantage, et qui n'avoit point de raison de sortir de neutralité!

Ces considérations, dont plus ou moins fortement selon l'instruction et les lumieres, mais l'universalité étoit frappée, formoient ces plaintes et ces raisonnements à l'oreille, d'où naissoit le murmure, qui, bien qu'étouffé par la crainte, ne laissa pas de percer, et qui partout perça enfin de plus en plus.

Ce que la raison dictort, ce que les plus considérables vouloient, ce qui entroît même dans les têtes communes qui font le plus grand nombre dans ce qu'on appelle le public, n'étoit men moins qu'un testament scellé, qui tenoit tout en crainte, et jetoit en partialité. Le défaut de c's hommes illustres par leurs exploits, par leur capacité, par une longue et heureuse experience, par la reconnus supérieurs aux autres, et en possession de primer et d'entraîner par leur merite et leur reputation; le defaut d'âge de tous les princes du sang; les idées si fousses, mais si fort reçues, qui defavorisoient celui à qui de droit et de

nécessité inévitable les renes de l'État se trouveroient dévolues<sup>2</sup>, faisoient souhaiter que le Roi mit ordre au gouvernement qui succéderoit au sien, mais non pas dans les ténèbres.

On souhaitoit que le Roi établit de son vivant le gouvernement tel qu'il le vouloit laisser après lui ; qu'il mit actuellement dans son conseil et dans ses affaires ceux qu'il y destinoit après lui, et dans les places et les fonctions qu'ils devoient remplir; que lui-même, gouvernant toujours avec la même autorité, réglat publiquement celle qui devoit succéder à la sienne, dans les limites et dans l'exercice qu'il avoit résolu qu'elle côt; qu'il dressat le futur regent, et ceux qui en tout genre entreroient apres lui dans l'administration, à celle que chacun devoit avoir : qu'il en format l'esprit et l'harmonie en se servant d'eux dès lors en la même façon qu'ils devoient servir après lui, chacun respectivement au gouvernement de l'État; qu'il eut le temps de voir et de corriger, de changer, d'établir ce qu'il trouveroit en avoir besoin; qu'il accoutumăt à ce travail, et qu'il instruisit ceux qu'il ne faisoit qu'y destiner, et la resta de ses sujets à voir ceux-là en place, et à les honorer; en un mot à tout exécuter luimême, de maniere qu'il n'y cût aucun changement à sa mort, qu'elle n'interrompit pas même la surface des affaires, et qu'il n'y eût qu'a continuer tout de suite et tout uniment ce qu'il auroit stabli lui-même, dirigé et consolidà

Mais ce qui étoit le vœu public, celui même des plus sages, le bien solide de l'État, n'étoit pas celui du duc du Maine, il craignoit trop le cri public de tout ce qu'il embloit au Regent, et le prince qui devoit l'être, qui avec honneur et sûreté n'auroit pu s'y soumettre; le parallele de la loi et de la faveur aveugle et violente; celui de leur commune base, le sang légitime des rois, dont N. le duc d'Orleans étoit petit-fils et neveu, avec le ténebreux néant

1. Saint-Simon a écrit dévoirs, au mass aim



<sup>2.</sup> Voyex tome I, p. 46 et note i, et tome I., p. 215 et note f

d'une naissance si criminelle que jusqu'au due du Maine elle étoit inconnue de la société des hommes; enfin la comparaison militaire dans une nation toute militaire; et de la nudité entière du petit-fils de France, avec co prodigieux et monstrueux amas de charges, de gouvernements, de troupes, de range et d'honneurs inouïs dont le groupe effrayant servoit de piédestal au double adultére pour fouler aux pieds tous les ordres de l'État, et y mettre pour le moins tout en confusion pour peu qu'ils voulussent se servir de la puissance qu'il avoit su arracher.

M. du Maine redoutoit les réflexions qui nattroient de ces trop fortes considérations, et le repentir du Roi trop annonce par la violence qu'il avoit soufferte, dont il n'avoit pu retenir ses plaintes; et qu'il ne saisit l'indignation publique accrue par l'exercice des fonctions, pour détruire ce qu'il avoit eu tant de penne à édifier. Enfin il eut peur, et peut-être le Roi plus que lui, des plaintes de ceux qui n'étoient pas des élus : l'un de s'en faire des ennemis qui dés lors se joindroient à M. le duc d'Orléans, l'autre de l'importunité des mécontents et des visages chagrins. Ainsi on etoit bien eloigné de voir révêler des mystères que leurs auteurs avoient tant d'intérêt de cacher.

M. le duc d'Orléans sut étourdi du coup; il sentit combien il portoit directement sur lui; du vivant du Roi il n'y vit point de remede. Le silence respectueux et prosond lui parut le seul parti qu'il pût prendre, tout autre n'eût opéré qu'un redoublement de précautions. On en demeurera la maintenant sur cet article; il p'est pas temps éncore d'entrer dans les mesures et dans les vues de ce prince pour l'avenir. Le Roi évita avec lui tout discours sur cette matière, excepte la simple déclaration après coup; M. du Maine de même. Il se contenta d'une simple approbation monosy labe avec l'un et avec l'autre,

<sup>4</sup> Pied diextarl, au main iscrit. Nous avons dejà vu plusieurs fois cette orthographe.

en courtisan qui ne se doit mêler de men, et il évitamême d'entrer la-dessus en matière avec M™ la duchesse d'Orléans, et avec qui que ce fût. J'étois le seul avec qui il osat se soulager et raisonner à fond ; avec tout le reste du monde un air ouvert et ordinaire, en garde contre tout sir mécontent et contre la curiosité de tous les yeux. L'abandon inexprimable où il étoit au milieu de la cour et du monde lui servit au moins à le garantir de tout propos hasardé sur le testament, dont personne ne se trouva à portée de lui parler; et ce fut en vain que Maisons, qui affecta de laisser passer quelque temps sans le voir, essaya par Canillac et par lui-mêmo de le faire parler là-dessus. Ce ne fut que dans la suite que le ducde Nouilles et lui le firent avec plus de succes, lorsque la santé plus menaçante du Roi engagea à s'élargir sur les mesures à prendre.

'il falloit qu'il y cût déjà du temps que le Roi songeat à pourvoir à l'éducation du Dauphin après lui. Il étoit bien naturel que, pensant sur tout comme on le faisoit penser de M. le duc d'Orléans, il ne voulût pas lus en laisser la disposition, et songeat à la faire lui-même. Peut-être fut-ce par ce point que Mes de Maintenon et M. du Haine firent ouvrir la tranchée devant lui par Voysin, pour de l'un à l'autre le conduire à tout le reste. Ouoi qu'il en soit, étant alié à Vaucresson fort peu après la mort de M. le duc de Berry, où M. de Beauvillier étoit dans son lit un peuincommodo, il voulut être scul avec moi. Là il me dit sans préface et sans que la conversation conduistt, carce fut tout aussitôt que nous fames seuls, qu'il avoit une question à me faire, mais qu'avant de me dire ce que c'étoit, il exigeoit ma promesse que l'y répondrois sans complaisance, sans contrainte, mais naturellement, suivant ce que je pensois, et que ce n'eloit que sur ce fondement assuré qu'il pouvoit me parler.

Je fus surpris de ce propos, et je le lui témoignai. Je lui demandai si depuis tant d'années de bontes et de confiances intimes de sa part pour moi, et pendant le squelles

il s'étoit traité et passé tant de choses si importantes entre nous, l'ouverture, la franchise, la liberté entiere de ma part avec lui, ne devoient pas lui répondre qu'il trouve-roit toujours en moi les mêmes. Il me répondit avec toute l'amitié que je lui connoissois pour moi, et il ajouta que si je lui donnois la parole qu'il me demandoit, je verrois, par ce qu'il avoit à me diré, qu'il auroit eu raison de vou-loir s'en assurer. Je la lui donnai donc, encore plus sur-pris de cette recharge, et plus curieux de ce qui la lui faisoit faire.

Il me dit que le Roi n'espérant guère voir le Dauphin en âge de passer entre les mains des hommes, il se croyoit \* obligé de pourvoir lui-même à son éducation; que le Roi l'en vouloit charger, et de tout ce qui la regardoit, comme il l'avoit été de celle de Messeigneurs son pere et ses oncles; qu'il s'étoit excusé sur son age et ses infirmites, qui ne lui permettoient point les assiduités nécessaires, ni d'espérer même d'achever l'éducation jusqu'à l'age qui la termine; que le Roi, persistant à vouloir l'encharger, consentoit qu'il ne fit que ce qu'il pourroit et voudroit; et tout de suite, fixant son regard plus attentivement sur moi : a Vous ètes, me dit-il, duc et pair, mon ancien; auriez-vous de la peine à être gouverneur conjointement avec moi, à suppleer à tout ce que je ne pourrois faire, à agir dans cette fonction dans un concert eutier, en un mot, quoique egaux en fonctions et plus ancien pair que moi, à n'être pas le premier? C'est sur cela que je vous conjure de me repondre naturellement, sans complaisance, sur que je ne serai blessé de rien. Vous voyez, ajouta-t-il, que j'avois raison de vous en demander votre parole; vous me l'avez donnée, tenez-la-moi à présent a

Je lui repondis que je la lui tiendrois en effet sans peine, que j'entendois bien que sous un nom pareil cétoit être



<sup>1.</sup> On littler stres au monascrit, mais le mot se qui est avant eropoit a été apoute en 1 desagne. Sunt-Sanon à sant do du voueu corriger il eropoit stre et gé un il se cregori obagé.

gouverneur sous lui en tout et partout; que je ne connoissois qui que ce fût sans exception autre que lui avec
qui je l'acceptasse; mais que pour lui, que j'avois toute
ma vie regardé comme mon pere, qui m'en avoit servi,
dont je connoissois les talents et la vertu avec une vénération aussi de toute ma vie, et la confiance et l'amitié
par une expérience de même duree, je serois avec lui et
sous lui, en tout et partout, sans en avoir la moindre
penne, et que mon cœur lui étoit attaché, de manière que
je trouverois ma joie à lui marquer sans cesse respect,
déference, et un abandon dont je lui avois donné une
preuve plus difficile sur les renonciations. Il m'embrassa,
me dit que je le soulageois infiniment, et mille choses
touchantes.

Il me demanda un profond secret, et de la façon qu'il me parla, j'eus lieu de croire que lorsqu'il auroit pesé et fait tous ses arrangements et ses choix pour la totalité de l'éducation, le Roi ne tarderoit pas à les déclarer après qu'il les au auroit proposés. Je ne laissai pas de repasser d'autres sujots avec lui par l'importance dont la chose me parut. Sur deux qui étoient fort en sa main, je lui dis que la vérité exigeoit de moi que je lui aveuasse que l'un y étoit plus propre que moi; que pour l'autre je m'y croyois plus propre. Il ne fit que glisser sur eux comme sur les autres dont nous parlâmes, ce n'étoit que conversation : il s'étoit fixé sur moi. Cela n'étoit pas nouveau, puisque Monseigneur le Dauphin étoit pleinement déterminé à me demander au Roi pour gouvernour du frère ainé du Roi d'aujourd'hui, que je ne l'ignorois pas, et que ce prince ne pouvoit avoir pris et s'être affermi dans cette résolution que par le dec de Beauvillier, qui ne vouloit pas être du tout gouverneur de ce jeune prince, chargé comme il l'étoit déjà, et comme il l'eut eté de plus en plus. de fonctions aupres du Dauphin qui le demandoient tout entier pour la totale confiance de ce prince, et pour les affaires de l'État.

Telle fut la derniere marque que M. de Beauvillier me

donna de sun estime, de son amilié, de sa conflance; tel fut aussi le dernier témoignage qu'il reçut de celle du Roi, malgré la haine persévérante de Maintenon. Son pen de santé dura trop pen après cette conversation pour que la matière en pût aubsister. Elle étoit en soi délicate : une vie entièrement purtagés entre les exercices de piété, les fonctions de ses charges, dont il ne manquoit aucune de celles qui ne se croisoient par, et les affaires, no lui laissoient que de courts délassements. dans le plus intime intérieur de sa famille la plus étroite, et de moins encore d'amis, et ne contribuoit pas à former uno santé bien établie. La perie de ses enfants l'avoit foncièrement pénétré; on a va avec quel courage et quelle insigne piété lui et Mes de Beauvillier en frent sur l'heure même le sacrifice, mais ils ne se consolèrent ni l'un ni l'autre. La mort du Dauphin lui fut encore tout autrement sensible : il me l'a avoué bien des fois. Touts sa tendresse s'étoit reunie dans ce prince, dont il admimit l'esprit, les talents, le travail, les desseins, la vertu. les ancritices, et la métamorphose entiere que la grace avoit opérée en lui et y confirmuit sans cesse : il étoit sensiblement touché de sa confiance saus réserve, et de leur réciproque liberté à se communiquer, à discuter et à résoudre toutes choses: il étalt pénétré de l'amour de l'État, de l'ordre, de la religion qu'il alloit voir refleurir. et comme renaltre sous son règne, et en attendant, par sa prudence, sa sagesse, sa justice, sa modération, son application, et par l'ascendant que le Roi se plaisoit à luilaisson prendre sur la cour, sur les affaires et sur luimême. Quelque convaince qu'il fût de sa sainteté et de son bonbeur, sa most l'accabla de telle sorte qu'il an mona plus qu'une vie languissante, amere, doulonreuse, sans relache, sans consolation. Enfin, la mort du duc de Chevreuse, son cœur, son Ame, le dépostaire et souvent l'arbitre de ses gensecs les plus secretes, même de piété, entin depuis toute leur vie un autre lui-même, lui donne. le dernier coup.

Il fut malade près de deux meis à Vaucressen, cù peu auparavant il s'étoit retiré et renfermé à l'abri du mende, même de ses plus familiers, pour ne songer plus qu'à son salut et y consecrer tous les instants de sa solitude. Il y mourut le vendredi, dernier août, sur le soir, de la mort des justes, ayant conservé toute sa tête jusqu'à la fin. Il avoit près de soixante-six ans, environ trois ans moins que le duc de Chevreuse, étant né le 24 octobre 1648 d'une maison fort aucienne et tres-noblement alliée, surtout en remontant.

il éloit file de M. de Saint-Aignau, qui, avec de l'houneur et de la valeur, étoit tout romanesque en galanteries, er belles-lettres, en faits d'armes. Il avoit été capitaine des gurdes de Gaston, et tout à la fin de 1649, acheta du duc de Liancourt la charge de premier gentilhomme de la chambre du Roi, lors duc à brevet. Il commanda ensuite en Berry contre le parti de Monsieur le Prince, lors prisonnier, puis lieutenant général de l'armée destinée contre MM. de Bouillon et de Marsillac en Guyenne. Il aut la gouvernement de Touraine à la mort du marquis d'Aumont, et le crédit de le vendre fort cher à Dangeau encore joune, lorequ'à la disgrace de M. et de Mª de Navailles, il s'accommoda avec lui du gouvernement du Havre de Grace en 1664. Il fut chevalier de l'ordre à la promotion de 1661 et duc et pair en 1663, de cette étrange fournée des quaterse. Il fut chef et juge du camp des derniers carrousels du Roi, et mourut à Paris 16 juin 1687. Il avoit épousé une Servien, parente du surintendant des finances, qu'il perdit en 1679. Au bont de l'an, il se remaria à une fenime de chambre de sa fenime, qui y étoit entrée d'abord pour avoir soin de ses chiens. Elle fut si modeste et lui si honteux, que le Roi le pressa souvent, et toujours inutilement, de lus faire prendre son tabeuret. Elle vécut toujours fort retirce, et avec tant de vertuqu'elle se fit respecter toute sa vie, qui fut longue. Du premier mariage, le comte de Sery et le chevalier de Saint-Aignan, qui fut tué au duel de MM. de la Frette, et l'ainé mourut à vingt-six ans survivancier de premier gentilhomme de la chambre et distingué à la guerre, deux fils
morts enfants, des filles abbesses, et une qui ne voulut
point être religieuse, qu'on maria à Livry, premier maître
d'hôtel du Roi, pour s'en défaire. M. de Beauvillier demeura
seul de ce lit. Du second, deux fils dont l'ainé fut évêquecomte de Beauvais, l'autre duc de Saint-Aignan, comme
on l'a vu en leur lieu, et une fille aussi romanesque que
le père, mais en dévotion, qui épousa un fils de Marillac,
conseiller d'État, tué avancé à la guerre sans enfants, puis
M. de l'Aubespine, mon cousin germain, dont cile a un
fils qui sert et qui est gendre du duc de Sully.

Je ne sais quel soin M. et Me de Saint-Aignan prirent de leurs aines. Pour M. de Beauvillier, ils le laisserent jusqu'à six ou sept ans à la merci de leur suisse, élevé dans sa loge, d'où ils l'envoyèrent à Notre-Dans de Cléry. en pension chez un chanome, dont tous les canonicats étoient à la nomination de M. de Saint-Aignan. Ils ne sont pus gros. Tout le domestique du chanoine consistoit en une servante, qui mit le petit garçon coucher avec e'le, lequel y couchoit encore à quatorze et quinze ans, sans penser à mal ni l'un ni l'autre, ni le chanoine s'aviser qu'il étoit un peu grand. La mort du comte de Sery le fit rappeler par son pere, qui en même temps lui fit donner la survivance de sa charge, et remettre deux abbayes qu'il avoit. C'étoit tout à la fin de 1666. Il servit avec distinction à la tête de son régiment de cavalorie, et fut brigadier.

Il étoit grand, fort maigre, le visage long et coloré, un fort grand nez aquilin, la bouche enfoncée, des yeux d'esprit et perçants, le sourire agréable, l'air fort doux, mais ordinairement fort sérieux et concentré. Il étoit né vif, bouillant, emporté, aimant tous les plaisirs. Beaucoup-d'esprit naturel, le sens extrêmement droit, une granda justesse, souvent trop de precision; l'énonciation aisée, agreable, exacte, naturelle, l'apprehension vive, le discernement bon, une sagesse singulière, une prévoyance qui

s'étendoit vastement, mais sans s'égarer; une simplicité et une sagacité extrêmes et qui ne se nuisoient point l'one à l'autre; et depuis que Dieu l'eut touché, ce qui arriva de très-bonne heure, je crois pouvoir avancer qu'il ne perdit jamais sa présence, d'où on peut juger, éclairé comme il étoit, jusqu'à quel point il porta la pieté. Doux, modeste, égal, poli avec distinction, assez prévenant, d'un acces facile et honnête jusqu'aux plus petites gens; ne montrant point sa dévotion, sans la cacher aussi, et n'en incommodant personne, mais veillant toutefois s's domestiques, peut-être de trop près; sincèrement humble. sans préjudice de ce qu'il devoit à ce qu'il étoit, et si detaché de tout, comme on l'a vu sur plusieurs occasions qui ont été racontees, que je ne crois pas que les plus saints moires l'aient été davantage. L'extrême dérangement des affaires de son père lui avoit' néanmoins donné une grande attention aux siennes, ce qu'il croyoit un devoir, qui ne l'empêchoit pas d'être vraiment magnifique en tout, parce qu'il estimoit que celu étoit de son état.

Sa charité pour le prochain le resserçoit dans des entraves qui le raccourcissoient par la contrainte de ses lèvres, de ses oreilles, de ses pensées, dont on a vu les inconvénients en plusieurs endroits. Le ministère, la politique, la crainte trop grande du Roî, augmenterent encore cette attention continuelle sur lui-même, d'où naissoit un contraint, un concentré, dirois-je même un pince, qui éloignoit de lui, et un goût de particulier très-res-. serré, et de solitude qui convenoit peu à ses emplois, qui l'isoloit, qui, excepté ses fonctions, parmi lesquelles je range sa table ouverte le matin, lui faisoit un désert de la cour, et lui la ssoit ignorer tout ce qui n'étoit pas les affaires où ses emplois l'engageoient necessairement. On a vu où cela pensa le précipiter plus d'une fois, sans la moindre alteration de la paix de son âme, m la plus lé-

\$- Applicat on manuscrip.

gère tentation de s'élargir là-dessus; son cœur droit, hon, tendre, peu étendu; mais ce qu'il aimoit, il l'aimoit bien, pourve qu'il pût aussi l'estimer.

Sa crainte du Roi, celle de se commettre, ses précisions, engourdissoient trop son desir sincère de servir ses amis. Il fut tout autre, comme on l'a vu, sur celucomme sur tout le reste, après la mort de Monseigneur, et on ne put douter alors qu'il se plaisoit à servir ses amisen pelites et en grandes choses.

Dans les particuliers où il étoit libre, comme ches lui les soirs, surtout chez le duc de Chevreuse, et à Vaucresson, il étoit gai, mettoit au large, plaisantoit avec sel, badinoit avec grûce, rioit volontiers. Il aimoit qu'on plaisantat aussi avec lui; il n'y avoit que le coucher de la servante du chanoins dont sa pudeur se blessoit, et je l'ai vu quelquefois embarrassé de ca conte que Mar de Beauvillier fuisoit, en rire pourtant, mais quelquefois aussi la prier de ne le point faire.

Il l'épousa en 1671; le triste état des affaires de sa maison, que son père avoit ruinées, les engages à faire cette alliance de la troisieme fille de M. Colbert avec de grands biens. L'ainée avoit épousé quatre ans auparavant le duc de Chevreuse, et huit ans après la dernière fut mariée au duc de Mortemart. Les ducs de Chevreuse et de Beauvillier et leura femmes se trouvèrent si parfaitement fuits l'un pour l'autre, que ce pe fut qu'un cœur, qu'une âme, qu'une mêmo peasee, un même sentiment toute leur vie, une amitié, une considération, une complaisance, une déference, une confiance réciproque. Elle étoit pareille entre les deux sœurs, et la devint bientôt entre les deux beaux-freres. Vivant tous deux à la cour, attachés par leurs charges, et par la place de dame du palais de leurs femmes, ils se voyoient sans cesse, et mangeoient par semaine l'un chez l'autre, ce qui dura jusqu'à ce que les grands emplois du duc de Beauvillier l'obligèrent à tenir

L. Sain'-Simon a écrit engagérene.

une table publique; ils ne s'en voyeient guère meins, rarement une seule fois par jour tant qu'ils vécurent. Il étoit rare aussi d'être ami de l'un à un certain point sans l'être aussi de l'autre et de leure épouses,

La piété du duc de Beauvillier, qui commença de fort home heure, le sépara asses de ceux de son àge. Etant à l'armée, à une promenade du Roi, dans laquelle il servoit, il marchoit seul un jour un peu en avant; quelqu'un le remarquant se prit à dire qu'il faisoit là sa méditation. Le Roi, qui l'entendit, se tourna vers celul qui parloit, et le regardant ; « Qui, dit-il, voilà M. de Heauvillier, qui est un des plus sages hommes de la cour et de mon royaume. « Cette subite et courte apologie fit taire et donna fort à penser, en sorte que les gloseurs demeurèrent en respect devant son mérite.

Il falloit que le Roi en fût dos lors bien prévenu pour le charger de la commission la plus délicate en 1670. Madame venoit d'être si grossièrement empoisonnée, la conviction en étoit si entiera et si générale qu'il étoit bien difficile de le pullier. Le Roi et le roi d'Angleterre, dont elle venoit tout nouvellement d'être le plus intime lien par le voyage qu'elle venoit de faire en Angleterre, en étoient également pénétrés de douleur et d'indignation, et les Anglois na se contenoient pas. Le Roi choisit le due de Beauvillier pour aller faire ses compliments de condo-léance au roi d'Angleterre, et sous ce prétexte tâcher que ce malheur n'altérat point lour amitié et leur union, et

calmer la furie de Londres et de la nation. Le Roi n y fut pas trompé : la prudente dextérité du duc de Beauvillier ramena entièrement la bouche égarée du roi d'Angleterre, et adoucit même Londres et la nation.

Le maréchal de Villeroy mourut à Paris en sa quatrevingt-huitieme année, le 28 novembre 1685. M. Colbert, intendant du cardinal Hazarin, en même temps intendant des finances à sa mort, avoit éte recommandé au Roi par ce tout-puissant premier ministre comme l'homme le plus capable qu'il connût pour l'administration des finances

en même temps qu'après avoir sucé le surintendant Foucquet jusqu'au sang, il le lui avoit rendu plus que suspect. Il ne fut donc pas difficile à Colbert, après la mort. de son multre, de s'introduire auprès du Roi, et de s'établir sur les ruines de Foucquet. Il connoissoit parfaitement le Roi sur ce qu'il en avoit oui dire si souvent à Mazarin. Il le prit par les détails et par la capacité et par l'autorité de tout faire : il acheva de concert avec le Tellier la ruine de Foucquet, glissa en la place de contrôleur général suffoquée jusqu'alors par celle de surintendant. Il persuada au Roi le danger de cette grande place, et, comme il n'osoit y aspirer, il fit accroire au Roi de s'en réserver toutes les fonctions. Le Roi crut les faire par les bon1 et les signatures, dont Colbert, souple commis, l'accabla; tandis qu'il saisit toute l'économie et tout le pouvoir des finances, et qu'il s'en rendit le maltre plus qu'aucun surintendant; mais ne se trouvant pas d'aloià exercer cette autorité sans voile, il en imagina un de gaze en persuadant au Roi de créer une charge toute nouvelle de chef du conseil des finances qui auroit l'entrée dans ceux que le Roi tiendroit, dans les grandes directions, qui présideroit chez lui aux petites, qui feroit des signatures d'arrêts en finances, et qui avec un nom et une représentation ne feroit rien en effet dans les finances, et lui laisseroit l'autorité entière d'y tout faire et d'y tout régler.

Cette charge fut donc créée lors de la catastrophe de Foucquet, et donnée au maréchal de Villeroy, qui avoit eté gouverneur da la personne du Roi sous le cardinal Mazarin, chef de son education, et qui avec cette ombre ne fut jamais ministre d'État. Cela valoit quarante-huit mille livres de rente avec d'autres choses encore, en sorte que cette vacance eut tout ce qu'il y avoit de grand et de plus considérable à la cour pour aspirants : le duc de Montausier, qui avoit éte gouverneur de Monseigneur; le

<sup>1.</sup> Ce mot box ne porte pas le signe du plurial.

duc de Crequy, gouverneur de Paris, premier gentilhomme de la chambre, dont l'ambassade à Rome et la fameuse affaire des Corses de la garde du Pape avoit fait tant de bruit, et dont la femme étoit dame d'honneur de la Reine, et plusieurs autres dans la privance du Roi et dans la première considération.

Le Roi bur préféra le duc de Beauvillier, qui avoit trente-sipt ans, et qui n'avoit garde d'y songer. Il en uton si eloigné que la délicatesse de sa conscience, ularmée de tout ce qui sentoit les finances, ne put se résoudre à l'accepter, lorsque le Roi la lui donna. La surprise du Roi d'un refus de ce qui faisoit l'ambition des plus importanta de sa cour ne servit qu'à le confirmer dans son choix. Il insista et il obligea le duc à consulter des personnes en qui il pouvoit prendre confiance, et de tirer parole de lai qu'il le feroit de bonne foi, avec une droite indifférence, et qu'il se rendroit à leur avis s'il alloit à le faire accepter. Le duc s'y engagea, et consulta. Au bout de sept ou huit jours. le Roi lui en demanda des nouvelles, et le pous«a jusqu'à lui faire avouer qu'il avoit trouvé tous les avis de ceux qu'il avoit consultés pour qu'il ne refusat pas davantage. Le Roi en fut fort aise, le somma de sa parole, et le déclara deux heures apres, au grand étonnement de sa cour.

Le comte de Gramont, qui étoit sur le pied de se divertir de tout aux dépens de qui il appartenoit, et qui savoit que le duc de Saint-Aignan s'étoit mis aussi sur les rangs pour cette charge, le rencontra dans la galerie une heure après la déclaration. Il alla droit à lui, et lui dit qu'il lui faisoit ses compliments d'être d'une race si heureuse qu'elle donnoit tous les chefs que le Roi choisissoit : que s'il en falloit un aux carrousels, il prenoît le père; s'il y en avoit un à nommer pour le conseil des finances, il choisissoit le fils; et sans attendre de reponse, le laissa là, avec une révérence et une pirouette, outré de dépit de son compliment.

## CHAPITRE XVII.

Due de Beauvillier quel sur le cardinal de Nosilles, Rome, Saint-Sulpice, les jéroites. — Meaures futures pour l'archavêque de Cambray; empition de ce prélat. — Grandeur d'âme et de vertu du due de Reauvillier. — Comparaison des ducs de Chevrause et de Beauvillier; mot plaisant et vrai du chanceller de Pontchartrain. — Caractère de la duchesse de Beauvillier. — Portune et conduite des ficumery. — Epreuve et action de vertu héroique de la duchesse de Beauvillier. — Ilort de la duchesse de Beauvillier en 1738 1.

M. de Beauvillier fut duc en se mariant sur la démission de sou père, dont il eut les gouvernements à sa mort, et chevalier de l'ordre de la promotion de 1688. En 1689, le Roi lui demanda s'il feroit autant de difficultés pour être gouverneur de Mº le duc de Bourgogne, qu'il alloit ôter d'entre les mains des femmes, qu'il en avoit apporté pour la place de chef du conseil des finances. Il n'en fit aucung et l'accepta. Il le fut des deux autres fils de France, à mesure qu'ils quittèrent les femmes; et ce sut avec tant de confiance de la part du Roi, qu'à l'exception de Moreau. un de ses premiers valets de garde-robe, qu'il fit premier valet de chambre de ce prince, et de deux ou trois valets qu'il y voulut placer, il laissa tout le resta au choix du duc de Beauvillier : précepteur, sous-gouverneurs, et tout le reste, sans faire de perquisition sur aucun. On a vu ailleurs que ce fut aussi avec tant de désintéressement de la part du duc, qu'il refusa absolument les appointements pour les deux autres princes, quarante-hult mille livres pour chacun par an, c'est-à-dire quatre-vingt-seize mille livres.

La mort de Louvois, qui rendit le Roi libre sur bien des choses, fit rappeler Pompone dans le cooseil d'État en 1691 aussitôt après, et y fit entrer le duc de Beauvillier en même temps. Ce fut un prodige, et l'unique gentilhomme

L. Saint-Simon & écrit par erreur : en 1633.

qui y sit été admis en soixante-douze ens de règne; je dis l'unique, parce [que] les deux maréchaux de Villeroy, qui ne l'étoient guere plus qu'il ne faltoit, le père ne fut jamels ministre, et le fils, qui ne l'a été qu'un en depuis la mort de M. de Beauvillier jusqu'à celle du Roi, ne peut être compté en un si court espace. M. de Beauvillier n'y songeoit pus plus qu'il avoit fait à ses deux autres places.

Quelque excessivement que la Roi lui imposat, quelque foible qu'il parût à lui parler pour des graces par une timidité qui étoit en lui, il n'étoit pas reconnaissable au couseil, à se que j'al oul dire à Chamillart son ami, et au chancelier de Pontchartrain son ennemi si longtenins. lorsqu'il s'agissoit d'affaires de justice, ou d'affaires d'État importantes. Il opinoit alors avec fermeté, embrassoit toute l'étendue de l'affaire avec netteté et précision, la daveloppest avec lumicre, prepoit son parti avec fondement, et le sentencit avec modestie, mais avec une force que le penchant montré du Roi n'ebranioit point. Dans les autres il selaissoit assezaller à son nuturel doux et timide. Son exactitude, ou, pour parler plus juste, sa ponctualité à ses diverses et continuelles fonctions, étoit sans le plus léger relache, qui, je crois, avoit augmenté sa préeision naturelle jusqu'aux minutes, et jusqu'à savoir ce qu'il fui en falloit pour aller de chez lui chez le Boi.

On a va silleurs avec quelle grandeur d'ame, quel detachement, quelle soummeron à Dieu, quelle délicaterse de totale dépendance à son ordre, il soutint l'orage du quietisme, la desgrâce de l'archevêque de Cambray, de ceux qui y furent enveloppes, et le péril extrême qu'il y courul; avec quelle noblesse il s'y conduisit; et avec quelle souquesion il reçut la neuvelle de la condamnation du fivre de Monsieur de Cambray à Rome. Toutetois les plus rares tableaux ent des ombres, et la vérité m'oblige à ne pas dissimuler celles de ce modèle de toutes les vertus. En les considérant, on ne l'en estimera pas moins si on est équi-

19

table, mais op tremblers à la vue des profondeurs de Dieu, et on s'humdiera jusqu'en terre à la vue de ce que sont les hommes les plus parfaits.

Celui-ci, avec la probité la plus innée, l'amour et la soif de la vérité la plus ardente et la plus sincere, la pureté la plus scrupuleuse, une présence de Dicu sensible, habituelle dans toutes les diverses fonctions et situations de ses journées, à qui il rapportoit avec une sainte julousie ses plus importantes et ses plus légères actions, son travail, ses fonctions, ses amitiés, ses linisons, ses vues, ses bienséances, et jusqu'aux délassements et aux besoins de l'esprit et du corps; cet homme si droit, si en garde contre lui-même, et d'une attention si active, se laissa tellement enchanter, lui et M. de Chevreuse aux charmes de l'archevêque de Cambray, que sans l'avoir jamais vu depuis sa disgrace, ce prélat ne cessa d'être l'âme de son âme et l'esprit de son esprit, que tout ce qu'il pratiquoit dans son intérieur de conscience et dans son domestique étoit règle souverainement par Monsieur de Cambray. qu'enchanté d'apres lui de Mª Guyon, il ne la vit jamais que sainte et qu'excellent docteur, enfin que s'étant hasarder à faire des propheties claires qu'il vit toutes manquer, le bandeau ne put jamais lui tomber des yeux. Disons tout et ne retenons point la vérite captive; on a vu en son heu la grande et sainte action par laquelle le cardinal de Noailles la sauva et le maintint dans ses places aux depens de son frere, à qui elles étoient destinees de leur su, et avec lequel il en fut brouillé plusieurs années. Tombé lui-même en disgrace par l'affaire de la constitution, jusqu'à la défense de voir le Roi, jusqu'à voir poursuivre la privation de son chapeau et la déposition de son siège, jusqu'aux plus justes soupçons que le Roi l'alloit faire enlever et conduire à Rome, j'étois peiné de savoir M. de Beauvillier des plus ardents contre lui, et que l'objet si cher de Monsieur de Cambray, de la doctrine et du livre duquel le cardinal de Noadles avoit été. un des plus grands adversaires, dépouillat cette ame si

[4744]

vraie, si droite, si candide, de reconnoissance et d'humanité en divinisant ses préventions.

Je no pus m'empêcher de lui en parler un jour qu'il vint causer avec moi dans ma chambre à Versailles. comme il faisoit assez souvent pour y être plus en liberté. Après quelque peu de propos : « Mais vous, Monsieur, lui dis-je à brûle-pourpoint, ne songez-vous jamais que sans la rare vertu et la pureté d'âme du cardinal de Noailles vous étiez chassé, et que, de son su, son frère avoit toutes vos places? Il étoit sûr de leur destination; le maréchal et la maréchale de Noailles ont été bien des années à le lui pardonner. Vous n'ignorez pas qu'il ne vous raffermit pas sans poine, et qu'il se rendit même votre caution aupres du Roi, et aujourd'hui vous pousseriez un homme à qui vous devez tout, et depuis si longtemps, et sans lequel vous series depuis tant d'années hors de mesure? » Le due demoura quelques moments sans repartie, rougit, convint après quelque silence par un seul il est trai, se défendit sur sa conscience, mais mollement, et fut toujours depuis fort mesuré avec moi sur le cardinal de Noailles, lorsque nous traitions ces matières, où d'ailleurs nous n'étions jamais d'accord. Ce n'étoit pas certainement défaut de sentiment dans un homme qui en avoit de ai delicats, moins encore ingratitude. Il étoit très-reconnoissant par nature et par principe, mais telle fut en lui la force d'un abandon aveugle divinisé en lui pour Monsieur de Cambray par religion.

Cette même disposition le mettoit toujours du côté de Rome sur ses diverses entreprises, et le rendoit industrieux à les exténuer et à les pallier. Nous en avions souvent des disputes vives. Sa preface étoit toujours la même en ces occasions : les droits sacrés des rois de France, que saint Louis même avoit soutenus contre les papes avec plus de force qu'aucun autre roi; mais le cas dont il s'agissoit n'étoit jamais, selon lui, de ceux qu'on devoit defendre.

Saint Sulpice, où il avoit tou, surs eu sa p incipale con-

fiance, et non les jésuites, avec qui il vivoit bien, mais qu'il connoissoit, et à qui lui et M. de Chevreuse auroient voulu ôter la feuille è et le confessionnal des rois; Saint-Sulpice, dis-je, l'avoit gâté de bonne heure sur Rome, et l'archevêque de Cambray qui avoit ses raisons, qu'il se gardoit bien de lui montrer, avoit achevé.

De ces malières et de celles de la constitution, il m'en parloit toujours le premier, soit confiance, soit espérance de me convertir, jusqu'à ce que tout à la fin de sa vie disputant là-dessus, tous deux seuls dans mu chambre à Versailles, il me pris que nous ne nous en parlassions plus, parce que cela l'agitoit trop, et depuis en effet nous ne nous en sommes jamais parlé.

Avec cet abandon à Monsieur de Cambray, qui le lioit à tout ce petit troupeau d'une chaîne si forte, il eut la fidélité de n'entretenir son commerce avec lui que du su du Roi, et de ne voir qu'à Vaucresson fort à la dérobée, mais avec sa permission, coux que son affaire avoit fait ôter d'auprès des princes, et chasser de la cour. Jamaie, comme on le voit, je n'avois été initié dans ces mysteres, mais je les voyois librement à Vancresson; on y parloit tout librement aussi devant moi; et depuis la mort du Dauphin, M. de Beanvillier, M. de Chevrense, con exilés. me parloient ouvertement de leur desir extrême du retour de Fénelon. Jusqu'aux plus petites choses qui pouvoient toucher ce prelat étoit leur grand ressort à tous, et le plus infailliblement puissant. Les deux ducs, et je ne l'ai jamais compris, qui demeurèrent toujours dans le plus parfait silence avec moi sur une doctrine et des principes dont l'enchantement les avoit absorbés, parce qu'ils ne m'en crurent pas capable ou qu'ils sentirent que je n'y prendrois point, n'en furent non-seulement pas le moins du monde en contrainte avec moi sur toute espèce de confiance, comme ou l'a pu voir par tant de choses qui out été racontecs, mais ils s'ouvrirent toujours à moi sur

<sup>1.</sup> La liste des bé effices vacents à la nomination du Rei-

L. Co verbe est bien au maga ac-

leur attachement à Monsieur de Cambray, et à ceux qui tenoient à lui par les mêmes liens, et sur tout ce qui les regardoit.

Ils me parièrent donc franchement après la mort du Dauphin, pour m'engager à lui être favorable apprès de M. le duc d'Orléans, pour le rappeler, et l'employer grandement à la mort du Roi; ils voyoient bien que ce prince méneroit aisément M. le duc de Berry, sur leguel ils n'avoient pas lieu de compter avoir grand crédit, comme il a été remarqué ailleurs, et qui ne se soncioit de son précepteur en nulle sorte; je ne m'en souciois pas intérieurement davantage, mais je ne pouvois rien refuser à M. de Beanvillier. Je m'engageai donc à lui et à M. de Chevreuse, et l'eus d'autant moins de peine à réussir. que M. le duc d'Orléans étoit naturellement porté d'estime et d'inclination pour Fénelon. Cette espérance fondée que je leur donnai les combla. Par les discours du due de Chevreuse, je compris qu'il l'orformoit de ce qu'il se passoit à son égard. Je le dis au duc, qui me l'avous et qui m'en parla depuis ouvertement, jusqu'à me dire franchemant que l'archevêque, certain de ce que je faisois pour lui, ne laissoit pas de me craindre. Cela me revint encore par d'autres endroits.

Je ne le connoissois que de visage, trop jeune quand ît fut exilé; je ne l'avois pas vu depuis. Ainsi il ne pouvoit aussi me connoître que par nutrui, et à la façon dons j'étois avec les deux ducs, et à ce que je voyois librement de cette faciende. à Vaucresson, il ne pouvoit lui être revenu rien qui lui inspirât cette frayeur. Mais accontumé comme il étoit à régner à la divine sur son royal pupille, sur les deux ducs, sur tout ce petit troupeau, il craignoit de ne régner pas de même aux M. le duc d'Orléans, de me trouver entre ce prince et lui, et de ne me pas rencontrer facile à son joug, autant que ceux qu'il y avoit assujettis. Sa persuasion, gâtée par l'habitude, ne

<sup>1.</sup> Voyez teme III, p. 272 et note 4.

vouloit point de résistance; il vouloit être cru du premier mot; l'autorité qu'il usurpoit étoit sans raisonnement de la part de ses auditeurs, et sa domination sans la plus légère contradiction; être l'oracle lui étoit tourné en habitude, dont sa condamnation et ses suites n'avoient pu lui faire rien rabattre; il vouloit gouverner en maltre qui ne rend raison à personne, régner directement de plein pied. Pour peu qu'on se rappelle ce qui se trouve en son lieu de son caractère et de sa conduite à la cour, et depuis qu'il en fut chassé, on le reconnoîtra à tous ces traits. C'est ce qui excita sa crainte à mon égard, dont tout ce que je fis pour lui, et tout ce qu'il apprenoit de moi par les deux ducs, ne purent le guérir. Son ambition ignoroit qu'il ne vivroit pas assez pour être satisfaite, pas même pour s'en voir dans le chemin.

Quelque solidement humble que fât le duc de Beauvillier, quelque deférence qu'il se fût accoutamé d'avoir pour les sentiments du duc de Chevreuse, il étoit fort loin de ne penser jamais que comme lui, et de se rendre à lui sur toutes choses. On en a vu en leur heu plusieurs exemples, un entre autres sur les renonciations où il fut pour moi contre lui, et ou je fus dans une houte et dans une surprise égale, parce que cela regardoit mon avis. L'humilité n'altéroit point en lui la dignité; plus il étoit sincerement detaché de tout, plus il se tenoit à sa place, sans soins bas ou superflus. Jamais il ne fit un seul pas vers Monseigneur ni aucun de son intrinsèque qui ne l'aimoient pas, ni vers N™ de Maintenon depuis l'orage du quiétisme, qui ne lui pardonna jamais d'avoir échappé à tous ses efforts pour le perdre, qu'elle redouble, comme on a vu, de temps en temps, et qu'elle n'abandonna que pur en sentir enfin l'impuissance.

Elle haïssoit encore plus le duc de Chevreuse, et ne fut pas plus heureuse contre lui. Il est plaisant qu'avec cela elle aimàt assez M<sup>22</sup> de Chevreuse, et fort sa fille, M<sup>22</sup> de Lévy, qui neanmoins étoit toute franche et un avec son pere et sa mer : et M. et M<sup>22</sup> de Reauvillier. Pour celle-ci, Maintenon ne la pouvoit sousser. Ma de Beauvillier ne s'en soucioit guere, ne lui rendoit aucun devoir, n'étoit point comme sa sœur des particuliers du Roi, dont elle étoit pourtant sort bien traitée, et ne la voyoit jamais, sinon rarement par hasard à des promenades, où le Roi la menoit et où Ma de Maintenon se trouvoit quelquesois, et alors très-poliment, également, mais d'une politesse sèche de part et d'autre. Il n'y eut que les énormités de la campagne de Lille et leur suite qui rejoignirent M. de Beauvillier à Ma de Maintenon, qui en sit les premiers pas. Le concert sut entier entre eux et le commerce vis, mals qui cessa tout court avec la matière qu' l'avoit causé, et ila demeurèrent pour toujours depuis comme ils étoient auparavant qu'elle sût née.

Quoique inaccessible à ce qui n'étoit pas de devoir étroit et de bienséance nécessaire, sans commerce à la cour. et fort volontiers à l'écart ches le Roi, et cela sans proportion plus que M. de Chevreuse, il est surprenunt jusqu'où il imposoit chez le Roi, et partout silleurs des qu'il paroissoit quelque part; M- de Chevreuse et de Beauvillier de même, mais un peu plus mélées dans la cour, quoique avec grande réserve. Les princes du sang, les bâtards mêmes, les plus considérables seigneurs, les ministres ne l'approchoient qu'avec un air de respect, de déférence, fort souvent d'embarras. On regardoit à qui il parloit; je me suis souvent diverti des instants à voir les yeux des principaux de la cour, ce qui arrivoit assez souvent à Marly, fichés sur moi, assis à l'écart auprès de lui qui me parloit à l'oreille. Je n'ai vu personne sur un si grand pied à la cour, et, à quelques semaines pres de l'orage du quictisme, tant qu'il a vécu, même après la mort du Dauphin.

Depuis cette fatale époque, il se retira de plus en plus, et il ne se soutint qu'à force de piété, de courage, d'abandon à Dieu, de conformité à sa volonté. Quelque ma-

i. Benganat, sans doute par erreur, au manuscrit.

sique d'airs tristes, quelques soupers chez moi, plus rares néanmoins qu'avant cette plais, faisoisst tout son délassement. Il étoit fait expres pour être capable et en même temps digne de former un excellent roi, bon, saint, grand devant Dieu et devant les hommes. Il y avoit mis tous sea talents et tous ses soins, et il voyoit avec ravissement et actions de grâces continuelles, que le succès passoit de loin ses plus flatteuses espérances. Il se trouvoit le couseil intime, le cœur, l'esprit, l'âme de ce prince, qui en avoit infiniment. Il en attendoit tout pour le rétablissement de l'ordre, de la justice, du bonheur des sujets de tous les étate, et le retablissement du royaume, parce qu'il en savoit les vues, les projets, les desirs, que lui-même avoit inspirés; et il en voyoit assez par l'expérience pour ne pas craindre la corruption du cœur ni l'étourdissement de l'esprit par le souverait pouvoir. Enfin il considéroit un age qui dans sa fleur avoit vaincu toutes les plus formidables passions; une vertu solidement fondés, et qui avoit passé par d'étranges épreuves, enfin un long cours d'années à donner tout loisir aux sages et lentes opérations au dedans et au dehors, dont lui-même, après les plus promptes, pouvoit se flatter de voir les commencements; et tout à coup il voit enlever ce prodige de talents et de grace dont nous n'étions pas dignes, qui ne nous fut montre que pour nous faire admirer la puissance de la droite de Dieu, et nous faire sentir l'excès de nos péchés par la profondeur de noire chute.

Alors, si on ose hasarder ce terme, les jointures de son ame avec son corps furent ébranlèes, il aperçut d'un coup d'œil les funestes suites qui résultoient sur la France, il éprouva les plus horribles effets de la tendresse, il entra dans le neant que cet horrible vide laissoit, il en vivifia son plein sacrifice, il dompta la nature éperdue par un effort si terrible qu'il m'a souvent avoué que celui de ses enfants ne lui avoit en comparaison presque rien coûté. Tout fut mis au pied de la croix. Avide de profiter de toute l'amertume d'un calice si exquis, on a vu qu'il n'en

perdit pas une seule goutte dans ses affreuses fonctions à Saint-Denis, à Motre-Dame, auprès du Roi, avec une supériorité sur soi-même qui passoit la portée de l'homme. La mort du doc de Chevreuse combla en lui la destruction de l'homme animal. Sa solitude la fut moins qu'une prison. Des sacrifices sanglants devincent le tien de sa vie. L'épurement sublime de son ême sans cesse lancée vers Dieu acheva la dissolution de la matière. et fit de sa mort une holocaustes. Que si ce que la vérité m'a forcé de rapporter sur Monsieur de Cambray et sur la cardinal de Noailles étoit capable de répandre queique nuage trompeur, qu'on se souvienne sur le dernier de saint Epiphane avec saint Jean Chrysostome, et aur le premier et sa Guyon du célèbre Grenade, des lumieres et de la suinteté dont personne n'a douté, et qui, pour un entétement semblable, et plus surprenant encore, n'a pa être canonisé; et de nos jours, du savant Boileau de l'apcheveché, et de M. du Guet, dont les nombreux ouvrages de plété font admirer l'étendue et la sublimité de son érudition et de ses lumières, qui tous deux ont été les admirateurs et les dupes, jusqu'à leur mort, de cette Mis Rose, cette étrange béate qui fut enfin chassée, sans que leurs yeux pussent s'ouvrir sur elle, et dont ou a parlé en son temps.

J'avois en la douceur de goûter toute la joie de la réconciliation parfaite, qu'on a vu en son lieu que j'avois faite entre le duc de Beauvillier et le chancelier de Pontchartrain, et le déplaisir véritable du premier de la retraite de l'antre; et j'eus la consolution de voir le chancelier sincérement affligé de la mort du duc. Dès auparavant cette réconciliation, le chancelier, quoique ami du duc de Chevreuse, me disoit quelquefois plaisamment des deux beaux-frères qu'il étoit merveilleux, liés comme ils étoient par l'habitude de toute leur vie, jusqu'à n'être tous deux qu'un cœur, une âme, un esprit, un sentiment, [que]

Le Moissenste tials autrefoly masculin on Meninin indifferenment,

M. de Beauvillier eût un ange qui à point nommé l'arrêtoit, et ne manquoit jamais de le détourner de tout es que M. de Chevreuse avoit de nuisible et quelquefois d'insupportable, l'un dans sa conduite, qui ruinoit ses affaires et sa santé. l'autre dans ses raisonnements: un ange qui lui faisoit pratiquer tout l'opposé, qui dans tout le reste ne troubloit en rien leur union, et par cela même ne l'altéroit pas. En effet, rien de plus opposé que le désordre et le bon état des affaires de l'un et de l'autre, avec toute l'application de l'un, et une plus générale de l'autre : que l'austérité de la sobriété de l'un, et l'ample nourriture de l'autre; l'un persuadé par philosophie et par le livre de Cornaro, l'autre par Fagon; la précision jusqu'à une minute des heures de M. de Beauvillier, l'homme le plus avare de son temps, et qui faisoit des excuses à sou cocher s'il n'arrivoit pas avec justesse au mement qu'il avoit demandé son carrosse, et l'incurie de M. de Chevreuse de se faire toujours attendre, dont on a vu en leur lieu des exemples plaisants, et son ignorance des heures, quoique jaloux aussi de son temps; enfin l'exactitude de l'un à tout faire et finir avec justesse, tandis que l'autre faisoit sans cesse et paroissoit ne jamais finir. Aussi M. de Beauvillier, qui vouloit le bien en tout, s'en contentoit: et M. de Chevreuse, qui cherchoit le mieux, manquoit bien souvent l'un et l'autre.

M. de Beauvillier voyoit les choses comme elles étoient: il étoit ennemi des chimères, il pesoit tout avec exactitude, comparoit les partis avec justesse, demeuroit inébranlable dans son choix sur des fondements certains. M. de Chevreuse, avec plus d'esprit, et sans comparaison plus de savoir en tout genre, voyoit tout en blanc et en pleine espérance, jusqu'à ce qui en offroit le moins, n'avoit pas la justesse de l'autre, ni le sens si droit. Son trop de lumières point assez ramassées l'éblouissoit par de faux jours, et sa facilité prodigieuse de concevoir et de raisonner lui ouvroit tant de routes qu'il étoit sujet à l'égarement, sans s'en apercevoir et de la meilleure foi

du monde. Ces inconvénients n'étoient jamais en M. de Beauvillier, qui étoit préférable dans un conseil, et l. de Chevreuse dans toutes les académies. Il avoit aussi une élocution plus naturellement diserte, entrainante, et dangereuse aussi par les grâces qui y naissoient d'ellesmêmes, à entraîner dans le faux à force de chainons, quand on lui avoit passé une fois ses premières propositions en entier faute d'attention assez vigilante, et de dopner par cet entrainement dans un faux qu'à la fin on apercevoit tout entier, mais déjà dans le branle forcé de s'y sentir précipité. Enfin, pour achever ce contraste de deux hommes si unis jusqu'à n'être qu'un, le duc de Chevreuse ne pouvoit se lever ni se coucher: M. de Beauvillier, régle en tout, se levoit fort matin, et se couchoit de bonne heure, c'est-à-dire qu'il sortoit de table au commencement du ' fruit, et qu'il étoit couché avant que le souper fût fini.

Ils furent tous deux, comme on l'a vu ailleurs, les protecteurs et le soutien de leurs frères et sœurs du second lit et des femmes de leurs peres. M. de Beauvillier eut le moyen et la funeste occasion d'y être plus magnifique que son beau-frere; il y fut aussi plus heureux, et M- de Beauvillier s'y surpassa. Elle but à loisir le calice de la chute de l'évêque de Beauvais, que M. de Beauvilher n'eut pas le loisir de voir. Elle logeoit ce beau-frère : elle lui donnoit; et persuadée de sa pieté, il faisoit toute sa consolation. Elle porta seule la douleur de ses premiers désordres, qu'elle essaya d'ensevelir dans le plus grand secret. Ils étoient de nature à n'y pouvoir pas demeurer longtemps. Elle n'oublia ni soins, ni caresses, ni mesures, et les moins selon son cœur, puisqu'elle employa le cardinal de Noailles, qui s'y prêta comme son propre frere. Je fus témoin de tout ce qui s'y passa, de la charité vraiment tendre et agissante, de la douleur la plus amère de M= de Beauvillier. L'eclat affreux, qu'ils ne purent

<sup>1.</sup> Dr. pour du, au manuscrit.

jamais empêcher par la felic de ce déplorable évêque, fut peu à peu porté à son comble, qui fut celui des douleurs de la duchesse de Beauvillier, et une nouvelle et forte épreuve de sa vertu, qui neanmoins eût été ici supprimée, si la cour, Paris, toute la France, et par un reflet devenu nécessaire, Rome même n'avoit pas retenti de ce malheur rendu si peu commun, et si étrangement public, par l'extravagance d'une conduite qui fut le sceau de l'affliction de M<sup>m</sup> de Beauvillier.

il n'y cut point de femme à la cour qui cût plus d'esprit que celle-là, plus penétrant, plus fin, plus juste, mais plus sage et plus régle, et qui en fût plus maîtresse. Jamais elle n'en vouloit montrer, mais elle ne pouvoit faire qu'on ne s'en aperçut des ce qu'elle ouvroit la boucke, souvent meme sans parier. Il étoit naturellement rempli de grâce, avec une si grande facilité d'expression, qu'elle en étoit parée, jusqu'à en faire oublier [sal laideur, qui, bien que sans difformité ni dégoût, et avec une taille ordinaire et bien prise, étoit peu commune. Il y avoit même un tour galant dans son esprit. Elle almoit à donner, et je n'al vu qu'elle et la chancelière qui oussent l'art de le faire avec un tour et des grâces aussi parfaites. Son goût étoit exquis et général : meubles, parures de tout age, table, en un mot sur tout; fort noble, fort magnifique, fort polis, mais avec beaucoup de distinction et de dignité. Elle auroit en du penchant pour le monde. Une piété sincère dès ses premières années, et le desir de plaire à M. de Beauvillier. la retenoit, mais elle y étoit fort propre ; et indépendamment de commerce avec elle, on le sentoit à la manière grande, noble, aisée, accueillante avec discernement. dont elle savoit tenir sa maison, où la cour et les étrangers qualifiés abondoient à diner.

Son esprit qui échappoit quelquefois, quoique toujours avec grande circonspection, se montroit, malgre elle, asses pour faire regretter qu'elle ne lui-laissat pas plus de liberté. Su conversation étoit agréable, charmante en liberte, avec des traits vifs, fins, perçants, après lesquels



il étoit plaisant de la voir quelquefois courir. Ailleurs il y avoit du contraint, et qui communiquoit de la contrainte; et en tout il est vrai que fort peu de gens, même des plus familiers, se trouvoient avec elle pleinement à l'aise, au contraire de M'' de Chevreuse, qui avec autant de piété avoit beaucoup moins d'esprit. D'ailleurs, M'' de Beauvillier étoit parfaitement droite et vrais, tendre autie et parente excellente. Les aumèpes et les bonnes œuvres que M. de Beauvillier et elle ont faites se peuvent dire immenses; c'étoit leur premier soin, et, avec is prière, leur plus chère occupation.

Une en tout avec M. de Beauvillier, on a vu adleurs comme elle en usa à la mort de ses enfants pour ceux du second mariage du vieux duc de Saint-Aiguan qu'elle comble de biene, de soins et de tendresse, et à qui elle ne laisse jamais sentir quel poignard ce lui étoit que ce souvenir perpétuel de ses pertes.

Celle de M. de Beauvillier fut un glaive qui ne sortit plus de son eœur, qu'il perça. Elle resta sussi riche que la duchesse de Chevrouse étoit demeurée pauvre; aussi le chancelier de Pontchartrain préjendoit-il que c'étoit toujours l'effet du jeu de ce même auga en faveur de l'un pour confondre la philosophie de l'autre.

Me de Benuvillier, si tendrement et si pieusement une avec son époux toute leur vie, demeura inconsolable, muis en chrétienne et en femme forte. Il voulut être enterré à Montargis, dans le monastère de bénédictions où huit de ses filles avoient voulu faire profession, et dont l'alnée étoit supérieurs perpétuelle, sans qu'aucune ait voulu ouir parier d'abbayes; Me de Benavillier y alla, et, par un acte de religion qui fait la plus terrible borreur à penser, elle voulut assister à son enterrement. Ce fut aussi le lieu de sa plus chere retraite depuis, toutes les années de sa vie, et longtemps et souvent plus d'une fois l'an, vivant au milseu de ses filles, et d'autres fort proches dont

<sup>4.</sup> Saint-Simon a répété fei le mot saris.

le couvent étoit rempli, dans la plus poignante douleur. et la pénitence la plus austère, sans que rien en parût aux houres du délassement de la communauté. A Paris. dans sa veste maison, fort loin de ses aœurs (et c'étoit un autre sacrifice surtout à l'égard de Me de Chevreuse), elle ne se crut pas obligée à vivre comme les autres veuves. n'avant ni enfants ni besoins. Se retraite fut totale : ni table, ni le plus léger amusement d'aucune espece. Tout ce qui put y avoir le moindre trait fut banni, tout commerce fut rempu avec le monde. Elle se borna à sa plus étroite famille, et à un nombre le plus court d'amis qui l'étoient de M.de Beauvillier aussi, avec qui tout lui avoit été commun. Sa solitude étoit entière, rarement interrompue par quelqu'un de ce petit nombre. Ses journées n'étoient que prières chez elle ou à l'église, quelquefois chez ses sœurs, et chez Me de Saint-Simon depuis que nous fûmes à Paris : nulle autre part, ou comme jamais. Assez l'été dans ses terres pour y faire de bonnes œuvres, où elle étoit, s'il se peut, encore plus seule qu'à Paris. Un trait d'elle que je ne puis me refuser montrers jusqu'où elle ports la vertu.

Les fouille-au-pot de la cuisine d'Henri IV, avant qu'il eût recueilli la couronne de France, furent heureux comme l'a temoigné la fortune de la Varenne et de sa postérité. Deux autres, qui vinrent de Béarn en cette qualité. s'appeloient Joannes et Beziade. Ce dernier seroit bien étonné de voir d'Avaray, son petit-fils, chevalier de l'ordre. Joannes, c'est-à-dire Jean, nom fort commun aux laquais basques, fut mis jardinier à Chambord, devint par les degrés jardinier en chef, no travaillant plus, et concierge du château. Il s'enrichit pour son état et pour son temps, acheta des terres, fit porter à son fils le nom de celle de Saumery, et de Joannes il ôta l's, en fit Joanne pour le nom de sa maison. Ce fils se trouve un honnête homme, brave et d'honneur, servit avec distinction, devint capitaine et concierge de Chambord, comme les autres le sont des maisons royales, et se maria à Blois avec une fille de Charron, bourgeois du lieu, qui avoit donné l'autre

à Colbert avant tout commencement de fortune. De cette sœur de Nou Colbert, Saumery, qui est mort très-vieux, que j'ai vu venir faire de courts voyages à Versailles, de Chambord où il s'étoit retiré, qu'on accueilloit par son âge et parce qu'il ne s'étoit jamais méconnu, eut plusieurs enfants, dont l'ainé fort bien fait, audacieux et impudent à l'avenant, quitta le service de bonne heure pour une blessure qui lui estropia légèrement un genou, dont il sut se parer et s'avantager mieux que blessé que j'aie vu de ma vie.

Il étoit retiré à Chambord, dont il avoit la survivance, et avec une fille de Besmaux, gouverneur de la Bastille, qu'il avoit épousée, plus impertinente et plus effrontée encore que lui, il faisoit le gros dos dans la province, décoré d'une charge de maître des eaux et forêts. Il étoit donc cousin germain des enfants de M. Colbert, qui l'y avoient laissé, jusqu'à ce que M. de Beauvillier l'en tira¹, lorsque M. le duc d'Anjou, depuis roi d'Espagne, passa des femmes aux hommes, pour le faire sous-gouverneur. Il avoit plusieurs enfants et bon appétit. Sa place lui parut avec raison le comble d'une fortune inespérée, mais bientôt il n'y trouva que le chemin de la faire.

Ce n'étoit ni un esprit ni un sot, mais un drôle à qui toute voie fut bonne, et qui fureta partout. Il fit des connoissances, disoit le bonjour à l'oreille, parloit entre ses doigts, et montoit cent escaliers par jour. Pour le faire court, il s'initia chez le duc d'Harcourt et chez les plus opposés à M. de Beauvillier, qui avoient apparenment leurs raisons pour l'accueillir. Il fit l'important de plus en plus, et se fourra tant qu'il put. Je ne sais s'il se douta de quelque chose, mais il évita, même scandaleusement, la campagne de Lille par un voyage à Bourbonne. Il en revint à la cour dans le temps des plus grands cris contre Me le duc de Bourgogne, et de tous les mouvements qui ont été racontés. Il vit de quel côté venoit le vent, et n'eut

v. Co verbe est blen & l'indicatif.

pas bonts d'être un des graods pròneurs de M. de Vendòme, et du tomber sur Mº le duc de Bourgegne, aupres duquel il avoit été mis, et y étoit. Cette infamie le déshonors, mais elle fut bien récompensée par les patrons qu'elle lui valut. Il est mort bien des années depuis avec plus de quatre-vingt mille livres de reute de graces de Louis XIV, sans compter les militaires pour ses enfants. Le même crédit le fit sous-gouverneur du Roi d'aujourd'hui, dont son fils atné eut la singulière survivance et l'exercice.

Caui-là étoit un fort bonnète homme, avec de la valeur, du sens et de la modestie, et n'a pas survéeu son père longtemps. Il avoit un cadet qui faisoit le beau fils et l'homme à bonne fortune; et c'est ccipi dont il va âtre question.

M. et Mae de Beauvillier avoient toujours recu Saumery à peu pres à l'ordinaire, qui s'y présentoit aussi degagé que s'il a'avoit su quoi que ce fût à se reprocher, bian que très-informés de toute sa conduite. Je les avois inutilement attaqués là dessus, et je ne m'étois pas contraint dans le monde de ce que je pensois de Saumery et de ses procedés. Ses file s'étoient aussi enrichis. Le cadet longtemps depuis, ce beau fils dont j'ai parié, avoit acheté des terres, une entre autres qui convenoit à Mes de Benuvillier pour des mouvances qui l'auroient jetés en beaucoup d'embarras, et qu'il lui avoit soufflee. Elle étoit peu considérable, elle ne l'étoit pas même pour Saumery, qu'on appeloit Payfonds, qui n'aveit pas les mêmes raisons, Elle résolut de la retirer, et lui en fit faire toutes les civilités possibles. Le compagnon trouve plaisent qu'elle imagnatt d'exercer son droit sur un hemme de son importance; et n'eut pas honte de demander qui étoit denc cette Mes de Beauvillier qu'il ne connoissoit point, et qui prétendoit qu'on eut des egards pour elle. Il tiot ferme à contester le droit contre tout ce qui lui parla de la fami le.

Dans l'embarras d'un procès, et de procédés de même

impudence que les propos, Mes de Beauvillier trouve, par des raisons de terres et de mouvances, qu'il n'y avoit que d'Antip qui pût lui imposer et lui faire quitter prise; nul moyen en elle d'approcher d'Antin jusqu'à lui faire prendre fait et cause. On a vu souvent combien il avoit toujours été éloigné de M. de Beauvillier, et M. de Beauvillier de lui. Ja ne l'avois pas été moins; mais vers les fine de la vie du Roi, il s'étoit fort jeté à moi, et depuis encore davantage. Me de Beauvillier, avec qui je vivois toujours dans la plus étroite union, crut qu'il n'y avoit que moi qui pût! faire que d'Antin se prêtat à elle. Elle se garda bien de me parler de cette affaire, que j'ignorois, mais elle vint la conter à Mar de Saint-Simon, et prit exprès son temps que j'étois au conseil de régence. Apres lui avoir expliqué la chose et les procèdes, et ce que j'y pouvois faire, elle lui dit que c'étoit à elle à voir si je pourrois être capable de la servir sans éclater contre Puyfonds; qu'elle se souvint de la façon dont j'avois mené. le père à leur occasion: qu'elle craignoit que le ne tombasse aur le fils, et en discours violents et en choses, avec le crédit que j'avois; que pour peu que je ne fusse pas maître de moi là-dessus, elle la prioit instamment de ne m'en jamais parler, parce que pour rien elle ne me vouloit faire offenser Dieu et le prochain, et aimoit mieux perdre et ruiner son affaire que d'en être cause. Il fallut donc entrer en negociation avec moi pour le service qu'on en desiroit, sans expliquer rien ni nommer personne que Me de Beauvillier, jusqu'à ce qu'on m'ent fait convenir des conditions. Je les passai toutes, dans le desir de lui être utile, et avec grande curiosité de developper de si cares conditions et des précautions si singulieres. Je vins à bout tres-promptement de l'affaire, mais non si aisement de moi sur ce que j'avois promis, sans que le pied m'y glissât un peu, ni sans grand effort et mérite de me retenir autant.

<sup>4.</sup> By a bien pti (pusi), à la troisième personna, saint-magn. z.

Cet ingrat et impudent Puylonds fut bien heureux, au temps où nous étions, d'avoir eu affaire à une vertu aussi sublime qu'il força M<sup>-</sup> de Beauvillier à se montrer. Ce trait est si fort au-dessus de la nature et de la vertu même plus qu'ordinaire, il caractérise si nettement la duchesse de Beauvillier, que j'aurois eru commettre plus aussi qu'un larcin de la laisser périr dans l'oubli, trait d'autant plus héroïque qu'elle avoit naturellement une grande sensibilité.

Son extrème solitude la rongea lentement, et augmenta beaucoup le poids de sa pénitence : elle n'y étoit pas accoutumée, rien ne put l'engager à l'adoucir. La mort du duc de Rochechouart, son petit-fils, qui donnoit les plus grandes espérances, et qui la consoloit de tout ce que le duc de Mortemart lui donnoit de souffrances par sa conduite et ses procedés avec elle, et la perte de la duchesse de Chevreuse, qui arrivèrent coup sur coup, achevèrent de l'accabler. Elle combla de biens le duc de Saint-Aignan jusque par son testament, qui fut également sage, juste, pieux, et succomba enfin sous les plus dures épreuves d'une longue paralysie, qu'elle porta avec une patience et une résignation parfaite, et depuis que la tête commença à s'attaquer, il n'y avoit que les choses de Dieu qui la rappelassent, et dont elle pouvoit être occupec, vivement nième, dont j'ai été souvent témoin. Elle et M. de Beauvillier en étoient si remplis, que ce qui leur échappoit quelquefois avec moi là-dessus, mais toujours courtement, étoit rempli d'une onction et d'un feu admirable. Elle vécut presque vingt ans dans la plus solitaire et la plus pénitente viduité, moins d'un an après Me de Chevreuse, et mourut en 1733, a soixante-guinze ans, infiniment riche en aumônes et en toutes sortes de bonnes CELLY POS.

## CHAPTRE XVIII.

Ma nituation & la cour. - Conduite étrange de Desmarols; brutainté avec mol qui iui est fatale - Marcelini de Viderey chef du conseil royal des finances; son fila archevêgue de Lyon. - Conthunstion de ma situation à la cour. - Cardinal del Giud co fait fonction à Marly de grand inquisiteur d'Espagne; choque les deux rois, est rappeld, donne part publique du maringe du roi d'Espague; part h grand regret; se morfond longtemps h Bayonne, avec defense de passer outre. - Macastag; quel. - Moyens en Lapagne contre les entreprises de Rome. — Repentir inutile de la princesse des Ursins du mariage de Parme. -- Mariage à Parmo de la ruine. d'Espagne, qui part pour l'Espagne; sa suita, - Mariage du fila du prince de Roban avec la fille de la princesse d'Espinoy. - Mariago du comte de Roya aves la fille d'Huguet, conseiller au Parlament.-Voyage de l'ontainableau par l'etit-bourg; le Roi de fort mauvane humeur, électour de Bavière à Fortainebleuu. — Amusements du Roi redoublés et investés ches Mas de Maintenon. — Paix de l'Empareur et ce l'Empire signée à Badon. - Le roi d'Angleterre donne part au Rei de son avénement à cotte couronne, passe en Angleterre, et y fast un ontier changement, - Marechal de Villeroy arrive à Fontamebleau; est fast ministre; ministres ne prétent point de serment; inepite parfaito du maréchai, - Retour du maréchal do Villars. - Dac de Mortemart apporto an itor in nouvelle de l'assaut. général de Barcolone, qui se rend à discretion avec Mont-Joui et Cardone, et la Catalogue soumise. - Broglio, gendre de Voyslu, apporte le détail de la prise de Barcelone, - Vuos et conduite domestique du roi de Pologne, qui fait voyager son fila incognite; il arrive à Paris et à la cour; très-bien reçu; ce qu'on en trouve; ses conducteurs; sa conversion secrète. - Electour de Barière voit le Roi en particulier, et retourne à Complègne.

J'avoue que j'ai peine à m'arracher à des objets qui me furent si chers, et qui me le seront toute ma vie. Il est temps de reprendre une nouvelle idea de ma situation à la cour, bien différente de celle où je m'étois trouvé. La perte du Dauphin et de la Dauphine, la dispersion de ses dames qui ne figuroient plus, la disgrâce de Chamillart, la retraite du chanceher de Pontchartrain, la mort du maréchal de Boufflers, du duc de Chevreuse, enfin celle

du duc de Beauvillier, me laissèrent dans un vide (je ne parle pas du cœur, dont ce n'est pas ici le lieu), que rien ne pouvoit, non pas remplir, mais même dintinuer. l'étois dans l'intimité et la confiance la plus étroite de ces ministres et de ces seigneurs al principaux, je l'étois da plusieurs dames tres instruites et tres-importantes qui en diverses façons avoient dispara. Ces liaisons, surtout ce qui, malgré les plus sages précautions, ne laissa pas de transpirer de celles du Dauphin tout à la fin de sa vie, et plus encore depuis, m'avoient attiré tous les regarda. La jalousie devançoit de loin ma fortuna de perspective. On regardoit si peu comme une chimèru que le pusse des lors entrer dans le conseil, à quoi je ne songeai jamais, car, apres le Roi, personne n'en doutoit du temps du Dauphin et depuis, que la neur gu'en en eut fit que Bloin, vendu à M. du Maine, le lacha au Roi, qui étoit la façon la plus propre à m'écarter. Il le lui dit comme un discours qu'il croyoit ridicule, mais que la cour ne regardoit pas comme tel, et au'elle craignoit. Toutefoie il ne parut pas que cot honnête office fit d'impression.

De tout cet intérieur du Roi de toute espèce, le n'avois que Maréchal, qui rompit plus d'une fois des lances pour moi contre les autres qui m'attaquoient devant le Roi, et qui avoient de bons garants pour le faire. Dans le ministère je n'eus plus qui que ce fût : Desniarets, sans cause aucune, s'étoit éloigné de moi, et des que je m'en aperçue le m'en éloignai de niême. MM. de Chevreuse et de Beauvillier le remarquèrent; ils me pressèrent de le voir et d'excuser un homme accablé d'aussi difficiles affaires, et voyant enfin qu'ils ne me persuadoient pas, ils me forcerent d'y aller diner avec eux, chose qui ne leur arrivoit presque jamais. Tout a'y passa à la glace pour moi de la part de Desmarets, dont les deux ducs furent tellement scandalises qu'ils me dirent qu'ils pe m'en demandaroient plus devantage. C'étoit a Fontainebleau, un an juste avant la mort du duc de Chevreuse.

Dans la suite, lorsqu'il falloit parler à Desmarets pour qualque mangerie de financiers dans mes terres, ou pour être payé d'appointements, je priois toujours Me de Saint Simon d'y aller. Bientôt elle n'en fut pas plus contente que moi. Elle laissoit accumuler plusieurs choses pour lui parler de toutes en même temps; à la fin elle ne put se résondre à y retourner. Différents payements d'appointements s'étoient accumulés; je différois toujours à aller les demander, jusqu'à ce qu'un jour Me de Saint-Simon m'en pressa tant que j'y fut après le diner, qui étoit asses l'heure de lui parlèr.

Elle ne faisoit que finir lorsque j'entrai dans son cabinet, à Versailles, qui étoit grand. Il venoit de se mettre à son bureau. Des que je parus il vint à moi d'un air ému, me coupa au premier mot la parole, disant qu'il étoit bien malheureux d'être la victime du public, et d'autres plaintes dont le ton s'élevoit. Voyant ainsi la marée monter à vue d'œil, je voulus essayer de reprendre la parole, il m'interrompit à l'instant; le rouge lui monta, ses yeux s'enflammerent, ses plaintes aigres, mais vagues et tans rien que je pusse prendre pour moi, redoublérent d'une voix fort élevée, et tout d'un coup se jetant sur des paplers que je tenois à la main, que je m'étois proposé de lui expliquer en deux mots avant de les lui laisser : a Voyons done, dit-[il], co que s'est que tout cela, » d'un ton qui, dans mon extrême surprise, me détermina à n'en pas attendre davantage. Il étoit venu à môi jusque fort près de la porte, je l'ouvris, et sans regarder detrière moi. le cours encore.

J'alisi conter mon aventure à Me de Saint-Simon, et à des personnes de nos amis qui avoient dine avec nous, et que je retrouvai encoré, et me promis bien de no parler plus que par lettres à un animal si ingrat et et bourru, quand j'aurois tres-nécessairement affaire à lui. La vérité est que, de ce moment, je me promis bien de

<sup>1</sup> Baint-Simon a écrit quelques au plariel, et manger le au singuller.

ne rien oublier pour le mettre hors d'état d'avoir à brutaliser personne, et j'y parvins, comme on le verra dans la suite.

Dès le lendemain un commis me renvoya les expéditions faites sur les papiers dont je viens de parier et les payements se firent, mais ces payements étoient dus, et cette insolence ne me l'étoit pas; ainsi nous en demeurâmes en ces termes, et quand il falioit passer par lui, je lui envoyois un mémoire.

Il étoit si enivré de sa place et de sa faveur inespérée, si en proie à son humeur et aux flatteries des nouveaux amis qui ne vouloient que faire des affaires, qu'il oublia les leçons de sa longue disgrâce et ses vrais et anciens amis désintéresses. M. de Beauvillier et M. de Chevreuse n'étoient plus alors; il s'étoit refroidi de même avec eux jusqu'à la cessation du commerce, et brouillé fortement avec M. de Croissy qui, pendant sa disgrâce, avoit étô toute sa ressource, depuis qu'il put demeurer à Paris, par conséquent tres-froidement avec Torcy. Tel étoit cet ogre.

Torcy, on a vu que je n'avois jamais eu aucun commerce avec lui, et sur quel pied gauche j'étois resté avec Pontchartrain; Voysin chancelier et secrétaire d'État, je n'y avois jamais eu la plus légere connoissance, et il étoit d'ailleurs l'âme damnée de M. de Maintenon et de M. du Maine.

Ainsi, tous les successeurs de mes plus intimes amis m'étoient fort opposes, ou pour le moins parfaitement indifférents; encore avois-je lieu de ne m'en pas croire quitte à si bon marché avec pas un, jusqu'au successeur de M. de Beauvillier, comme on l'a vu épars en plusieurs endroits; en dernier lieu même nous étions demeurés assez mal ensemble depuis les belles prétentions des maréchaux de France, lors de l'affaire du duc d'Estrées et du comte d'Harcourt, qu'il avoit fort soutenues, et sur lesquelles je metois espace sur lui sans menagement.

On comprend assez que c'est le maréchal de Villeroy

dont j'entends parler; il venoit d'obtenir l'archevêché de Lyon pour son fils, et commandement dans tout le gouvernement, comme l'archevêque son grand-oncle, malgre ses mœurs et son ignorance. l'un et l'autre parfaitement connus. A peine la place de chef du conseil des finances fut-elle vacante, que le Roi lui manda à Lyon, où il etoit encore, qu'il la lui donnoit. Outre la façon dont nous étions ensemble, c'étoit encore un homme vendu à Mar de Maintenon, et par conséquent, au moins pour lors, au duc du Maine. Tallart, Tessé, d'autres courtisans importants, nous avions toujours marché sous differentes enseignes, et quoique Harcourt m'eût souvent rapproché, ce qu'j'étois au duc de Beauvillier m'avoit empêché de m'c jamais prêter au delà de simple et indispensable bienséance.

En un mot, je ne tenois plus à personne; Charost, malgré sa charge, n'etoit rien, et Noailles avec tous ses dehors, et le cancer interne de sa disgrâce couverte, avoit plus besoin de moi pour le futur que moi de lui pour le present. J'avois donc sans nul appui le ministère et l'intérieur du Roi contre moi, et dans la cour force piques baissées sur moi par la peur et la jalousie qu'on avoit prise, et sur l'idée encore d'un avenir peu éloigné par la, régence de M. le duc d'Orléans.

La liaison entre lui et moi étoit de toute notre vie; on n'ignoroit plus que sa separation d'avec M<sup>m</sup> d'Argenton, son raccommodement avec M<sup>m</sup> la duchesse d'Orléans, l'union dans laquelle ils vivoient depuis, le manage de M<sup>m</sup> la duchesse de Berry, ne fût mon ouvrage. Sa disgrâce du Roi si marquée, si approfondie, les dangers de l'affaire d'Espagne, les vacarmes tant renouvelés des poisons, la fuite génerale de sa présence qui duroit toujours, les avis, les menaces secrètes qu'on avoit pris soin de me faire tevenir, n'avoient pu me séparer de lui, ni d'être le seul homme de la cour qui le vit publiquement, et qui publi-

<sup>5.</sup> On peut hésiter, en lisant le manuscrit, entre Se et La.

quement parût avec lui dans les jardins de Marly, et jusque sous les yeux du Roi. L'uniformité de cette conduite ne pouvoit être imputée aux espérances, puisqu'elle avoit éte la même du temps de Monseigneur et des princes ses fils, où je n'en pouvois attendre que des disgrâces. Alors même ce peu de ménagement étoit considéré comme une singulière hardiesse dans la situation où ce prince se trouvoit avec le Roi et M<sup>20</sup> de Maintenon que personne n'ignoroit, et dont le testament du Roi devenoit dans son obscurité une preuve manifeste qui portoit tous les pas vers le duc du Maine.

Celui-ci n'avoit pas oublié l'utilité de tous les siens vers moi, ni mon extrême horreur des rangs qu'il avoit obtenus. Ma conduite avec M. le duc d'Orléans démentoit avec force l'imputation exécrable faite à ce prince si importante au duc du Maine, dont il avoit si habilement su profiter, et que pour l'avenir il entretenoit et ressuscitoit avec tant d'art et de manège, toujours Mari de Maintenon de moitié avec lui.

J'avois conservé une réputation entière de vérité, de probité et d'honneur, que les jaloux, les querelles de rang. les divers orages n'avoient jamais attaquée; Me de Saint Simon étoit de toute sa vie sur le plus grand pied de réputation en tout genre; personne n'ignoroit, quoique eu gros, que nous avions infiniment perdu au Dauphin et en la Dauphine pour le présent et pour l'avenir, ni l'amertume de notre douleur. Je n'avois jamais passé pour savoir me contraindré, il étoit donc évident que j'aurois rompu avec M. le duc d'Orléans, sans ménagement et sans égard aucun sur l'avenir, si je l'avois soupçonné le moins du monde : cela même étoit universellement avoué, et ju le voyois trop journellement, trop intimement, pour à la fin n'avoir rien soupçonné pour peu qu'il y eut à le faire. Vojlà ce qui m'avoit tant détaché d'avis et de menaces de toutes parts pour m'obliger à changer de conduite avec ce prince, dont l'inutilité relomboit en rage sur moi de la part de Mer de Maintenon et de M. du Maine qui, outre co

principal objet que je remets ich devant les yeux quoique je l'aie touché ailleurs, s'y proposoient encore de priver M. le due d'Orléans du seul homme qui le vit et avec qui

il påt raisonner et consulter.

Les croupiers de ces deux personnes si prodigieusement principales ne leur manquoient pas en ce genre. A eux se joignoient d'ailleurs un groupe toujours nombreux d'envieux et de faloux, qui étoient bien persuadès que, des que M. le duc d'Orléans seroit régent, je ferois auprès de lui la première figure en confiance et en crédit, et qui s'en désespéroient d'avance. Ceta même étoit encore une des frayeurs de M. du Naine et de M. de Maintenon.

La réputation d'esprit qu'on m'avoit donnée pour me perdre auprès du Roi, lorsqu'il me choisit, en 1706, pour l'ambassade de Rome, et qui réussit si fort au gré des honnêtes gens qui l'imaginérent, comme on l'a vu alors, étoit demeurée dans la tête de M. du Maine, de M™ de Maintenon, du Rol même; le gros du monde, qui y avoit donné, avoit eu plus tôt fait de le croire que d'y affer -cir, et c'est ainsi que s'établissent et que durent millé fausses idées qu'on se forme tous les jours. J'avois soutenu beaucoup d'aventures, d'affaires de rang et d'autre nature, avec des princes du sang et des plus grands et accrédités de la cour, des grages mêmes, toutes choses que pour la plupart off a vues lei en leur place. Je ne m'étois effrayé d'aucune, j'étois toujours bien sortl de toutes. Ca tout, joint ensemble par l'envie et la jalousie, épouvantoit et me livroit aux effets de ces passions cruelles.

Quoique il partit que le Roi commençoit à se fletrir, rien au dehors ne menaçoit encore, et je me voyois un long trajet de mer à me conduire seul parmi ces écueils et ces gouffres; je les voyois tous paroltre ou s'ouvrir devant mol; je seutois à quel point je pesois à M. du Maine et à M<sup>\*\*</sup> de Maintenon, dans l'intimité unique du prince qui leur étoit en butte, et lui et moi sans la moindre de-

I

fense; combien je leur paroissois dangereux auprès de lui après le Roi; enfin, combien d'envieux, de jaloux, d'ennemis tourmentés de ces mêmes pensées par différents regards. Plus de conseil principal et intime, et plus personne en crédit pour m'appuyer et me défendre. Dieu permit que je ne me troublai point; je me résolus à une conduite sage, mais sans rien changer à mes allures, sans rechercher personne, surtout à vivre avec M. le duc d'Orléans entièrement comme j'avois accoutumé en particulier et en public, et à ne donner le plaisir à personne de me voir foiblir et chercher à m'accrocher. Cette courte exposition étoit nécessairs pour ce qui suivra, quoique ce ne soit pas encore le temps de parler de ce qui se passoit entre M. et M. la duchesse d'Orléans et moi. Retournons en attendant dans le monde, qu'il y a trop longtemps que nous avons quitté.

Il faut se souvenir que ce fut le dimanche 26 août que le Roi remit son testament au premier président et au procureur général à Versailles, qu'ils reçurent le même matin du chanccher l'éc'it qui l'accompagna, qu'il fut enregistré le mardi suivant 28, et le testament enfermé le même jour dans le lieu de son dépôt; que le lendemain mercredi le Roi alla coucher à Petit-Bourg, qu'il arriva le jeudi 30 août à Fontainebleau et que le lendemain vendredi dernier août, le duc de Beauvillier mourut à Vaucresson. Revenons maintenant un instant sur nos pas, et voyons de suite le rappel du cardinal del Giudice.

Quelque soumise que l'Espagne paroisse à Rome, les entreprises de cette cour, qui cherche sans cesse à augmenter son pouvoir, forment souvent de petits orages. Son joug est trouvé trop pesant pour le laisser augmenter encore; on s'y défend fortement de son accroissement; et quand Rome s'emporte, la cour de Madrid la range par famine, et la force de se rendre à la raison. C'est ce qui s'exécute aisément en y fermant la nonciature dont le tribunal est extrêmement étendu, et vaut

plus de deux cent mille écus à la cour de Rome, tous les officiers payés, et le nonce même, qui tire gros. Les mœurs des pays d'inquisition sont si différentes des nôtres, et ce détail mèneroit si loin, que je m'abstrendrai d'entrer dans l'affaire émus par la cour de Rome, qui blessa la cour de Madrid.

Macañas revêtu d'une charge dans le conseil de Castille, et homme fort savant et fort attaché aux droits et à la personne du roi d'Espagne, fut chargé d'écrire contre cette entreprise. Il le fit par un ouvrage si bien prouvé que Rome ne put répondre que par l'abus auquel elle a si souvent recours. L'inquisition d'Espagne fit un décret furieux contre la personne et l'ouvrage de Macanas, et l'envoya en France au cardinal del Giudice, grand inquisiteur d'Espagne, qui l'expédia et le data de Marly le dernier juillet. Le Roi fut fort choqué de cet exercice de sa charge dans sa propre maison, hors de son territoire d'Espagne, et dans son royaume, qui ne reconnolt point d'inquisition ni d'inquisiteurs. Néanmoins il n'en voulut rien témoigner au dehors, sinon légèrement par Torcy, qui par ordre du Roi se paya aisément des excuses qu'il prodigua, et qui ne coûtent rien aux ministres de Rome, pourvu qu'ils aient fait ce qu'ils ont voulu, et que les excuses n'arrêtent point ce qu'ils ont fait.

En Espagne on fut fort irrité de la conduite d'un grand inquisiteur, qui étoit en même temps dans le conseil d'État, qui se pouvoit si aisement excuser à Rome sur son absence d'Espagne, et se porter si convenablement par ses deux emplois en amiable compositeur du différend qu'en juge aussi partial et aussi sévère. Me des Ursins fut ravie d'une occasion si naturelle de se délivrer en Espagne du poids incommode du cardinal. Elle avoit eu cette vue pour un temps en l'envoyant si indecemment en France; mais l'autre vue qu'elle avoit eue pour ce voyage n'étoit pas encore remplie, et qui regardoit le mariage du roi d'Espagne; elle se contenta donc d'aigrir le roi d'Espagne; elle se contenta donc d'aigrir le roi d'Espagne;

pagne contre le cardinal; mais de temporiser jusqu'à ce que sa commission fût accomplie. Il l'acheva en effet le matin même que le Roi partit l'apres-dinée de Versailles pour aller coucher à Petit Bourg, et lui donné part pubblique du mariage du roi d'Espagne, dont jusqu'alors if ne lui avoit donné part qu'en particulier, par réspect et conflunce de son petit-fils, qui toutéfois l'avoit concluavant de lui en avoir fait dife un môt.

Le Roi continua à dissimuler our l'entreprise du cardinal grand inquisiteur et sur le mariage. Il avoit invité le cardinal de venir à Fontainebleau où il lui avoit donné un brau logement. Mais la princesse des Ursins, qui savoit le jour précis que cette part publique du mariage seroit donnée, s'étoit ajustée là-dessus, de façon que des le lendemain le cardinal recut un ordre prècis qui le rappeloit en Espagné sur-le-champ. Giudice en fut consterné. Il vint le lundi 3 septembre à Fontainebleau, vit longtemps le Roi le lendentain dans son cabinet à l'issue de son lever, prit congé de lui, et s'en retourna à Paris. Il ne se carha à personne du chagrin de son départ; ni assez de son inquiétude, car il ne se contraignit pas de dire qu'il quittoit un paradis terrestre pour retourner dans un pays où il ne trouveroit que des épines, et pas un honime à qui se fler, et qu'il quitteroit avec pluisir tous les emplois. qu'il avoit en Espagne, si le Roi son maître lui vouloit faire la grace de le nonmer son ambassadeur en France pour y debicurer toujours. Deux jours apres, le Roi lui envoya un diamant de dix mille écus, et il partit aussitôt apres avec Cellamare, son neveu, pour retourner en poste en Espagne.

En arrivant à Bayonne, il trouva un ordre qui lui défendoit d'entrer en Espagne, et qui lui enjoignoit d'en attendre de nouveaux à Bayonne. Il en parut fort abattu. Il envoya son neveu à Madrid et il demeura à Bayonne. Nous l'y luisserons parce qu'il y demeura longtemps. Il y eut le dégout de recevoir defense de voir la nouvelle reine d'Espagne, qui y entra tandis qu'il se morfondoit à Bayonne. On verra en son temps ce qu'il devint et Macañas.

Jo ne sais ce qui étoit revenu à la princesse des Ursins sur les dispositions de la princesse de Parme, meis elle entre dans de tela soupçons de son esprit haut et entreprenant, qu'elle se repentit d'avoir fait ce mariage, et qu'elle eut envie de le rompre. Elle fit denc naître je ne sais quelles difficultes, sur lesquelles alle fit dépêcher un courrier à Rome au cardinal Acquaviva qui y faisoit les affaires du roi d'Espagne, avec ordre de différer son voyage à Parme, où il avoit ordre d'aller faire la demande et d'y voir epouser-la princessa par le duc de Parme, frère oudet du fou père de la princesse, qui avoit épousé sa mère peu de temps apres avoir succédé au duché. Mes des Ursins avoit changé d'avis trop tard. Le ceurrier ne trouva plus Acqueviva à Home : ce cardinal étoit en chemin et pres d'arriver à Parme, de sorte gu'il n'y eut pas moyen de reculer.

li fut reçu avec de grande honneurs et une grande magnificance: il fit la demande, maia il différa les épousailles
comme il put, et ce retardement fit beaucoup parler. En
attendant, la déponse étoit pesante à Parme; le mariage,
qui se devoit célébrer le 25 aont, ne le fut que le 16 septembre, par le cardinal Gozzadini, légat a latere pour
cette fonction, et pour complimenter la reine d'Espagne
au nom du Pape. Elle partit incontinent apres pour aller
s'embarquer à Gènes et aller par mer à Alicante, accompagnée du marquis de los Balhazès et de la princesse de
Piombino, femme de beaucoup d'esprit, et amie particulière de la princesse des Urains. Alberoni, qu'elle avoit
envoyé à Parmo des les commencements de cette affaire
du mariage, retourna de la part du duc de Parme à son
emploi d'Espagne, à la suite de la nouvelle reine.

Deux mariages moins importants se firent en même temps. La princesse d'Espinoy, intimement lier, comme on l'a vu en plus d'un endroit, avec feu M<sup>--</sup> de Soubise et ses fils, donns sa filie, qui etoit fort riche, au fils inique du prince de Rohan, qui de son côté devoit l'être infiniment. Il n'y eut point de fiançailles chez le Roi, et quelques jours après N<sup>m</sup> d'Espinoy présents es fille, qui prit la tabouret au souper.

L'autre mariage ne fut pas ai égal en biens et en naissance. Le comte de Roucy s'étoit détaché de faire le mariage de Mus de Monaco pour son fils, malgré M de Monaco et Monsieur le Grand. Il le maria à la fille de Huguet, conseiller au Parlement, unique et fort riche, dont le comte de Roye avoit fort grand besoin.

Le Roi, qui avoit été de fort mauvaise humeur durant le chemin, jusqu'à se fâcher de bagatelles contre son ordinaire, à casser le cocher qui le menoit, et à tomber sur le premier écuyer, qu'il aimoit, à ce que me dit M<sup>20</sup> de Saint-Simon, qui alla à Fontainebleau et en revint seule dans son carrosse avec les princesses, n'étoit apparemment pas revenu du tourment qu'il avoit réproché au duc du Maine, et dont il avoit parlé si ouvertement et si amèrement au premier président, et au procureur général, et à la reine d'Angleterre, sur tout ce qu'on lui avoit fait faire si fort contre son gré. Il trouva son appartement à Fontainebleau tout à fait changé. Je ne sais a'il fut plus commode, mais il n'en parut pas plus beau.

L'électeur de Bavière y vint peu de jours après, et s'y établit chez d'Antin avec une table et le plus gros jeu du monde, qui commençoit dès le matin. Ils ne laissoit pas d'aller jouer chez Madame la Duchesse, et elle quelquefois chez lui Elle le menoit d'ordinaire dans sa gondole sur le canal lorsque le Roi, suivi de toute la cour, s'y promenoit en carrosse. L'électeur fut de toutes les chasses, ou il voyoit le Roi, d'ailleurs fort rarement dans son cabinet.

M<sup>\*\*</sup> de Maintenon chercha fort à amuser le Roi chez elle par des diners, des musiques, quelque jeu dans leur intrinsèque. On avoit pratiqué une tribune sur la salle de la comedie en face du théâtre. On alloit à cette tribune de chez M<sup>\*\*</sup> de Maintenon. Le Roi, qui depuis longues années n'alloit plus aux spectacles, y parut quelquefois pendant quelques actes, avec quelques dames choisses outre celles des diners. J'y vis une fois M<sup>est</sup> d'Espinoy. Il ne laissa pas d'en voir quelques unes entières de Molière ches M<sup>est</sup> de Maintenon, jouées par les comédiens, avec des intermèdes de musique.

Le fils du comte du Luc y arriva le matin du mercredi 12 septembre, avec la nouvelle que la paix de l'Empereur et de l'Empire avec le Roi avoit été signée le 7 à Baden, sur le modèle signé et convenu entre l'Empereur et le Roi à Rastadt.

Prior y donna aussi part au Roi, dans une audience particulière, de la part du nouveau roi d'Angleterre, de son avénement à cette couronne, de son prochain départ d'Hanovre pour se rendre à Londres, et de son dessein d'entretenir la paix et un bon voisinage. Il fit son entrée fort magnifique à Londres le i cetobre; ôta au duc d'Ormond, au lord Bolingbroke et à plusieurs seigneurs leurs emplois; changes tout le ministère de la reine Anne, en prit un tout opposé qui poursuivit le dernier sur la paix de l'Angleterre avec la France, et sur des affaires intérieures; rétablit Marlborough dans toutes ses charges et commandements; élevales whigs aux dépens des torys. Cela ne témoignoit rien de favorable à la France, aussi étoit-il tout à l'Empereur.

Le maréchal de Villeroy arriva de Lyon à Fontainebleau, le mardi 18 septembre, heureux de s'être trouvé absent lors du dernier comble des bâtards et du testament, et hors de portée de ces temps si orageux dans l'intime intrinsèque où il étoit admis. Il fut reçu en favori tout nouvellement comblé des plus grandes grâces, déclaré ministre d'État, dont il prit place le lendemain au conseil d'État. Il est plaisant que cet emploi, le plus important de tous, soit l'unique qui ne prête aucun serment, fondé sur ce qu'à chaque conseil d'État l'huissier va le matin même avertir tous ceux qui en sont de s'y rendre, de manière que si l'un d'eux n'est point averti, il n'y va

point, ot comprend qu'il est remercié. Cela n'arrive pourtant jamais de la sorte; leur disgrèce se déclare par un ordre de se retirer, ou en un lieu marqué pour exil, qu hors de la cour soulement. Longtomps depuis, Torcy m'a contà que le Roi prenoit la parole avant le maréchal de Villeroy dans les commencements, pour lui misux faire entendre de quoi il s'agissoit, que le maréchal opinoit si pauvrement et disoit ou demandoit des choses si étranges que le Roi rougissoit, baissoit les yeux avec embarras, quelquefois interrompoit ses questions pour répondre d'avance, et qu'il ne s'accoutunia jamais, mais . comme un gouverneur qui couve son élève, à l'ignorance, aux sproposito\*, à l'ineptie du maréchal, qui par le grand usage de la cour et du commandement des armées, dans les derniers temps des affaires et de la confiance du Roi, les surprenoit tous par ne savoir jamais ce qu'il disoit, ni même ce qu'il vouloit dire. J'en sus étonné moi-même au dernier point apres la mort du Roi.

Le marcchal de Villars arriva de Baden le lendemain de

l'autre, dont il se trouva fort obscurci.

Le duc de Mortemart arriva le jeudi 20 septembre à Fontainebleau, dépêché par le duc de Berwick, qui fit commencer à la pointe du jour du 11 septembre une attaque génerale à Barcelone, à laquelle les assiegés ne s'etoient point attendus. Ils defendirent mal leurs breches, et ne demeura maltre de trois bustions et de deux courtines. Ils ne se defendirent point dans le bastion de Saint-Pierre, qui etoit le quatrième attaqué à la fois. Mais on n'y put demeurer par le grand feu qui sortoit d'un couvent qui le commandoit. Ce fut où on perdit le plus, et en tout l'action à beaucoup coûté de part et d'autre, ils se retirerent derrière l'ancienne enceinte qui sépare les deux villes, et le marechal de Berwick en fut bien aiso, pour leur donner lieu de capituler, et à lui d'empêcher le

1. You a terme VI, p. 78, note to

t. Les muis Torcy w'a centé sont répétés au manuscrit,

<sup>1.</sup> Sanct Sauon a mas ce mot au plurick.

pillage de la ville; Tallerand et Houdetot brigadiers y furent tués. A la fin les assiégés se rendirent à discrétion la vie sauve, mais sans aucune mention de leurs biens; le mont Jouy se rendit de même en même temps, et Cardone quelques jours apres, comme on en étoit convenu.

Cet assaut général, où Dillon commandoit comme lieutenant général de tranchée, et Cilly lieutenant général avec la nouvelle tranchée qui devoit le relever, fut donné par trente et un butaillons et trente-huit compagnies de grenadiers commandés par le marquis de la Vère, frère du prince de Chimay, et par Guerchy, lieutenants généraux; et Châteaufort avec six cents dragons attaqua en même temps une redoute vers la mer, soutenu par Armendaris, avec trois centa chevaux, qui a été depuis vice-roi du Pérca. Tout fut attaqué en même temps; il se trouva un grand retranchement derriere tout le front de l'attaque où les assiegés chassés des trois bastions et des deux courtines firent plus ferme. Les assiégeants s'étendirent et les emporterent; ils s'emparerent aussitôt de beaucoup de maisons et de quelques places, et s'y maintigrent malgré plusieurs recharges des assiégés. Berwick fut toujours au milieu du plus grand feu, y donnant ses ordres avec le même sens froid 1 que s'il cût été dans sa chambru. Il fit faire une coupure au rempart pour faire de nouvelles dispositions, et au moyen des maisons se porter en avant. Le feu fut tres-violent de toutes parts et dura jusqu'à quatre heures après midi, que les ennemis firent rappeler. Leurs deputes sortirent, il y eut plusieurs allées et venues. Enfin le lendemain 12, ils se rendirent à discrétion, comme on l'a dit. La cavalerie monta sur la fin de l'action par les brèches dans la ville.

On soutifrit assez de plusieurs mines et fougasses qu'ils firent jouer pendant l'attaque, et on compta environ quinze cents hommes tués ou blessés de chaque côté à cette attaque, avec beaucoup d'officiers. La place avoit

Voyes tome I, p. 22i et note i, et teme II, p. 255 et note i.
 \*\*SATHT-BOXON: S.

tenu soixante et un jours de tranchée ouverte, avec une résolution et une opiniatreté extrême des troupes et des habitants, enragés de l'abandon de l'Empereur, et de la perte pour toujours de leurs privilèges par leur réduction, et de ceux de leur province dont ils ont été de tous temps si jaloux, et dont ils avoient si étrangement abusé. Les moines de tous ordres, surtont les capucins, et tous les autres de saint François, les jésuites même, signalement leur rage par les fatigues et les périls où ils s'exposerent sans cesse, et par leurs vives exhortations soutenues de leur exemple.

Berwick mit un si grand ordre à tout que, des le lendemain qu'ils se furent rendus, tout parut si tranquille par toute la ville que les boutiques y furent ouvertes à l'ordinaire. Il fit rendre les armes aux bourgeois, changea toute l'ancienne forme du gouvernement, cassa la députation, fit de nouveaux magistrats, établit une nouvelle forme de gouvernement, sous le nom de junte, en attendant les ordres du roi d'Espagne, auquel il dépêcha le prince de Lanti, neveu de la princesse des Ursins. Les miquelets et les volontaires de la campagne vinrent se rendre en foulc. La Catalogne fut soumise. Villaroël, dont on a parlé à l'occasion de l'affaire d'Espagne de M. le duc d'Orléans, commandoit à Barcelone. Il fut embarque avec Basset et une vingtaine d'autres principaux chefs de la rebellion, tous militaires, et conduits au château d'Alicante, pour y demeurer le reste de leurs jours, ou être distribués en d'autres prisons.

Le duc de Berwick demeura un mois à Barcelone pour régler toutes les ultaires militaires et civiles de la ville et de la province, et s'en alla ensuite à Madrid. Cette conquête, qui couvrit de gloire sa valeur, sa capacité, sa prudence, fut le sceau de l'attermissement de la couronne d'Espagne sur la tête de Philippe V et de la tranquillité publique, dont l'Empereur ne put cacher son extrême deplaisir malgre la paix.

Brogho, genure de Voysin, arriva le 23 septembre à Fon-

tainebleau avec tout le détail. On sut par lui qu'il n'y avoit eu ni capitulation ni aucuns articles signés, que le duc de Berwick ne l'avoit pas voulu souffrir, et qu'il avoit mus quatorse bataillons françois dans Barcelone avec quelque cavalerie espagnole. Pour Cardone, Montemar qui a tant fait parler depuis de lui en Italie, en prit possession pour le roi d'Espagne; il permit à la garnison, à toute laquelle il accorda le pardon, de se retirer à leur choix hors de la domination d'Espagne, ou chez eux ceux qui avoient du bien.

Le roi de Pologne, qui s'étoit fait catholique pour obtenir cette couronne si bien séante à la situation de son électorat, s'y trouvoit assez affermi depuis le désastre du roi de Suède, pour se flatter d'y pouvoir avoir son fils pour successeur. Mais le premier pas à faire pour y parvenir étoit que le prince électoral embraseat aussi la religion catholique, et il a'y trouvoit de grandes difficultés. Comme électeur de Saxe il étoit chef et protecteur né des luthériens d'Allemagne ; c'étoit à lui que s'adressoient tous leurs griefs sur leur religion, il étoit chargé de les faire redresser par l'Empereur et par l'Empire, et de l'exécution de tous les traités faits là-dessus. Cette qualité lui donnoit un grand poids dans l'Empire, et il en étoit si bien persuadé, que tout catholique qu'il étoit devenu, il avoit trouvé moyen de se conserver cetta dictature. Il p'avoit point d'autres enfants que ce fils, à qui il vouloit aussi transmettre cette même autorité dans l'Empire. Toute la Saxe étoit rigidement luthérienne, ses autres États l'étoient en partie, doux électeurs catholiques de suite ne pouvoient que causer une grande alarme aux luthériens et les porter du moins à se choisir un autre protecteur.

Il trouvoit de plus un grand obstacle dans la personne de Christine-Éverardine, son épouse et mere du prince électoral, fille de Christian Frnest marquis de Brandebourg Bareith, princesse altiere, courageuse, luthérienne sélée, qui avoit publiquement détesté son changement de religion, l'ambition qui l'y avoit porté, qui n'avoit jamais voulu mettre le pied en Pologne, ni prendre le nom, les marques, et le rang de reine. Elle avoit même poussé les choses jusqu'à ne vouloir pas le voir dans les séjours qu'il alloit faire en Saxe, où elle se retiroit dans un château éloigné, dès qu'elle apprenoit qu'il partoit de Pologne, et s'y tenoit jusqu'à ce qu'il fût retourné.

Tant d'obstacles ne furent pas capables de le rebuter : il gagna l'esprit de son fils dans ses séjours en Saxe, il glissa sourdement auprès de lui quelques domestiques surs et de sa confiance; et pour le tirer d'aupres de l'électrice en son absence, et d'une cour toute luthérienne, il le fit voyager avec peu d'accompagnement, dans un entier incognite, sous le som de comte de Lusace.

et son secret, et il étoit difficile de trouver un seigneur, qui cût toutes les qualités de celui-là, et aussi capable de conduire aussi dignement et aussi convenablement un jeune prince dans les differentes parties de l'Europe que [il] lui fit voir. Le roi de Pologne y joignit un habile jésuite travesti, qui en out permission de son général et du Pape, et qui conduisit la conversion du prince, et ses affaires à lui si heureusement et avec tant de dextérité, qu'il en fut fait cardinal lorsqu'on jugea qu'il étoit temps de rendre la conversion publique. C'est lui qui a figuré si longtemps depuis sous le nom de cardinal de Salerne, et mort à Rome au bout de neuf ou dix ans de cardinalat.

Le prince électoral avec ce peu de suite vit l'Italie entiere, apres avoir parcoura une partie de l'Allemagne. Il sejourna longtemps à Rome ou il fit secrètement son abjuration. Le l'ape lui accorda un bref qui lui permit de la tenir cachee, en sorte que jasqu'a ses domestiques y furent tren pes Deux ou trois domest, nes affidés garderent un secret impenetrable, par le meyen desquels il entendoit la messe, dans sa chambre, du l'en desquels il entendoit souvent des sacrements avant qu'on fût levé chez lui. Il vint en France en ce temps-ci, et prit toute une maison garnie sur le quai Malaquais, au coin de la rue des Petits-Augustins.

Il arriva le 26 septembre à Fontainebleau, ayant passé quelques jours à Paris. Il vit Madame en arrivant, qui le présenta au Roi sous le nom de comte de Lusace au sortir de son souper. Il parut un grand et gros garçon de dixhuit ans, bien frais, blond, avec de belles couleurs, et faisant fort souvenir de M. le duc de Berry, l'air sage, modeste, attentif à tout, fort poli, mais avec mesure et dignité, et qui, sous un incognito qui ne prétendit jamais rien, montroit sentir fort ce qu'il étoit, et sans embarras. Son palatin plut extrêmement à tout le monde par son esprit, sa sagesse, le discernement qu'on lui remarqua, l'air du grand monde, et une aisance mesurée à propos dans sa liberté, et qui ne laissoit jamais apercevoir au dehors qu'il fût le mentor du jeune prince.

Il dina le vendredi 28 septembre chez l'électeur de Baviere, qui avoit vu le Roi dans son cabinet après sa messe, et qui s'en alla le soir à Saint-Cloud et de là à Compiègne. Le lendemain le Roi courut le cerf. Il tit donner de ses meilleurs chevaux au prince électoral et au palatin, et unatres aux principaux de sa suite. Il eut pendant son séjour toutes les attentions pour lui que l'incognito permit, et traita aussi le palatin avec distinction. Les principaux de la cour leur en firênt fort bien les honneurs. Le Roi le convia souvent aux chasses, et sur ce qu'il versa dans Paris, envoya un gentilhomme ordinaire savoir de ses nouvelles.

## CHAPITRE XIX.

Mort et famille de Man de Bullion son caractère. — Mort et ca actère de Sézanne; sa famille — Mort et ca actère du bailli de la Vieuville et de la comtesse de Vier le ; le bailli de Mesmes lui succède et ne le remplace pas dans l'anniassa le de Malte. — Mort, caractère, famille, testame it de la mirquise de Saint-Nortaire. — La reine d'Espagne desar que a Monaco, et va par terre en Espagne; sa

dot; sa réception incognito. - Béthane, premier gentilhomme de la chambra de M. le duc de Derry en année à sa mort, reporte pa Toison en Espagno, et l'obtient. La duc de Seint-Aignen porte un médiocre prevent du Roi à la reine d'Espagne à son passage, -Chalais grand d'Espagno avec exclusion d'en avoir en France le rang at les honnours. - Princo de Rokan at prince d'Espinoy duce et paira; manéges qui les font; ruse orgueilleuse du prince de Rohan; l'autre prend le nom de duc de Meine, -- Voyage ht retour de Sicile de son nouveau ros. - Maffei; ses emplois; sen caractère. - Retour de Fontamebleau par Petit-Bourg; le Roi chagrin pendant le voyage. - Embarres pur la constitution - Amelot envoyé à Rome pour la tenue d'un concile national en France. - P Tellier me propose d'ètre commissaire du Roi nu concile; non lenorance; surprise de mon refus. — Mort singulière de Brûlart, évêque de Seissons, son caractère. - Mort de M. de Saint-Louis, retiré à la Trappe - Avaray ambassadeur en Sussau; comie du Luc embassadeur à Vienne et couneiller d'État d'épée. - L'Impératrice couronnée reine de Hongrie à Presbourg. — Electeurs de Cologno at de Bazière voient le Roi à Mariya Baumery fils envoyé du Ros peda l'électeur de Bavière. — Pompadour at d'Alègra vainement ambassadeurs an Espagne et en Angleterre, - Retour du duc de Berwick avec une écée de diamants donnée par le roi d'Espagne. - Tana du prix des régiments d'infanterio. - Pension de dix mille livres an prince de Monthezon. -Cent cinquante mille livres d'augmentation de brevets de retenue sur see charges à Torcy. - Dix mille écus à Amelet pour son voyage - Procès d'imputisance intenté au marquis de Gesvres par sa femme, accommodé. - M. le duc d'Oriéans se trouve assez mal, grand témorguage du Roi sur moi. — Apophthegme du Roi sur M. le duc d'Orléans.

M= de Bullion mourut à Paris. Elle étoit de ces Rouillé des postes, et point vieille; c'étoit una femme d'esprit, mais dominante dans sa famille, habile, altière, ambitieuse, et qui ne se consoloit point d'être Rouillé et femme de Bullion, enfermé chez lui à la campagne, et qui auroit dù l'être beaucoup plus tôt qu'il le fut. On a parié ailleurs d'elle. Ses sœurs eurent des maris plus complaisants. Le marquis de Noailles, frère du cardinal, et Bouchu, conseiller d'État, leur donnerent lieu, par leur mort, d'épouser le duc de Richelieu et le duc de Châtillon. M= de liullion seroit morte d'étonnement et de suffocation de joie, si elle avoit vecu jusqu'en 1724, et qu'elle oût vu sou fils chevalier de l'ordre.

Sézanne mourut à Rouen en ce même temps. Il étoit frère de père du duc d'Harcourt, et frère de mère de la duchesse d'Harcourt, lieutenant général, et encore fort jeune. C'étoit un grand bellâtre, fort prévenu de son mérite et de un capacité, qui en prévenoit fort peu les autres, et fort gâté par le brillant état de son frere, qui l'avoit élevé comme son fils. Sa maladie fut une langueur de plusieurs années qui le consuma, où la médecine ne connut rien. Il etoit persuadé, et on le crut aussi, que sa galanterie en Italie avec des maîtresses que le duc de Mantoue entre:enoit publiquement et à grand marché. mais dont il étoit fort jalous, lui svoit fait donner un poison lent. Il ne laissa point d'enfants de son mariage avec la fille unique fort riche de Nesmond, lieutenant général fort distingué des armées navales. Harcourt lui avoit fait donner en Espagne la Toison qui lui étoit destinée. Il l'obtint à sa mort pour son second fils. Ce fils mourat quelque temps après; elle fut donnée au troisième. Il mourut aussi de fort bonne heure. Mais les temps étoient changés, et cette Toison si successive sortit de chez les Harcourt.

Le bailli de la Vieuville, ambassadeur de Halte, mourut aussi de l'opération de la taille, universellement regretté. C'étoit un des hommes que j'aie vus des plus aimables, et un fort honnête homme, noble et magnifique autant qu'il le put dans son emploi, sans faire tort à personne. Il étoit fils de feu M. de la Vieuville, duc à brevet, mort gouverneur de M. le duc d'Orleans, dans ca temps-là duc de Chartres, un mois apres avoir été recu chevalier du Saint-Esprit, en la promotion de 1688. Sa belie-sœur la comtesse de Vienne, qui jouoit fort, et beaucoup à Paris du grand monde, mourut bientôt apres chez la duchesse de Nemours à Pans, à qui elle étoit allée rendre une visite. Le bailli de la Vienville fut mal remplacé: M. du Maine n'avoit garde de ma quer cette occasion de s'attacher le premier president de plus en plus par son endroit le plus sonsible. Il enjagea le Roi de s'interesser

pour le bailli de Mesmes son frere, et il fut ambassadeur. C'étoit un homme sans esprit et sans mine, étrangement débauché, grand panier percé, assex obscur, qui fit honts à son amploi en plus d'une sorte, et qui courut risque de le perdre plus d'une fois.

La marquise de Saint-Nectaire mourut à Paris, à noixante et onze ans. Elle avoit de l'esprit et de l'Intrigue, avoit été fille d'honneur de la Reine, et fort jolie saus avoir jamais fait parler d'elle; elle étoit Longueval et riche par la mort de son frere, tué lieutenant général en Italie, sans avoir été marié. Elle avoit epousé en 1668 le cousin germain du duc de la Ferté fils des deux frères. Il tua à Vienne en Autriche le comte du Roure en duel, dont il demeura manchot. Il out de grands démèles avec sa mere, qui étoit Hautefort, étrangement remariée à Maupeon, président à mortier su parlement de Meta, il fut assassiné à l'occasion de ces démèlés à Privas en 1671, n'ayant que vingt-sept ans. Sa mere en fut fort soupçonnée, et son second fils, le chevalier de Saint-Nectaire, d'y avoir ou taut de part, qu'il en fut plus de vingt-cinq ans en prison, et n'en sortit que par un accommodement. Il parut depuis dans le monde avec un air fort hébété. M" de Saint-Nectaire n'eut qu'une fille, dont la beauté fit tant de bruit, qui mournt avant sa mère, et qui laissa de Florensac, frère du duc d'Uzes, un fils qui n'a pas vécu et une fille qui épousa le beau comte d'Agenois, que la princesse de Conti et le Parlement ont fait duc et pair d'Arguillon. Mes de Saint-Nectaire laissa tout son bien à Cani, par amitié pour Chamillart son père, en cas que les enfants de sa fille n'en laissassent point.

L'envoyé de Parme out audience du Roi, le 41 octobre, à Fontamebleau, sur le mariage de la princesse de Parme. C'était un peu tand. Elle out cent mille pistoles de dot, et pour trois cent mille livres de pierreries. Elle s'étoit embarquee pour Alicante à Sestri de Levant. Une forte tempete la dégoûte de la mer. Elle débarque à Monace pour traverser par terre la Provence, le Languedoc et la Guyenne, pour gagner Bayonne et y voir la reine d'Espagne, veuve de Charles II, sœur de sa mère. Desgranges, maître des cérémonies, la fut trouver en Provence avec ordre de la suivre, et de la faire accompagner et servir de tout par les gouverneurs, lieutenants géneraux, et par les intendants des provinces par où elle devoit passer, quoique elle fût dans le parfait incognito.

Le marquis de Béthune, aujourd'hui duc de Sully, premier gentilhomme de la chambre de M. le duc de Berry en année à sa mort, reporta sa Toison en Espagne. Il étoit gendre de Desmarets, et M<sup>--</sup> des Ursins ne manqua pas cette occasion de la lui faire donner. Le Roi consola le duc de Saint-Aignan, qui étoit l'autre premier gentilhomme de la chambre, et qui auroit fort voulu aller porter la Toison, dans l'esperance de l'obtenir, en l'envoyant à la reme d'Espagne, à son passage, lui porter ses compliments et un présent de sa part. Il consistoit en son portrait garni de quatre diamants avec quelques bijoux. Il se ressentit du peu de satisfaction du mariage, car il ne valoit guère que cent mille francs.

La princesse des Ursins fit faire en même temps grand de la première classe Chalais, son homme de toute confiance, fils du frère de son premièr mari, qu'on a vu en plus d'un endroit ici employé par elle à bien des choses secrètes. Il fallut en demander la permission au Roi, qui ne la voulut accorder qu'u condition de ne revenir plus en France, ou de se resoudre à n'y jouir d'aucun rang ni honneurs, non plus que s'il n'etoit pas grand d'Espagne. Cette nouveauté, non encors arrivée depuis l'avénement de Philippe V à la couronne d'Espagne, dut donner à penser à àlie des Ursins. C'étoit un coup de fouet qui portoit directement sur elle. Chalais ne laissa pas d'être grand, et certes il étoit temps pour lui; on verra dans la suite qu'il n'est rien tel que d'obtenir ces grandes grâces.

Le Roi, sortant de diner le somedi 20 octobre, fit entrer le prince de Rohan dans son cabinet. Il lui dit qu'il le faisoit duc et pair, et le prince d'Espinoy aussi; qu'il ne pouvoit refuser cette grâce au mérite de sa mere, à laquelle il commanda au prince de Rohan d'en porter la nouvelle de sa part. La princesse d'Espinoy vint remercier le Roi à son retour de la chasse, qui la combla d'honnètetes, et lorsque le prince d'Espinoy le remercia, il lui dit qu'il avoit grande obligation à sa mère, et qu'il ne pouvoit trop lui témoigner de reconnoissance, de respect et d'attachement.

Le prince de Rohan desiroit ardemment d'être duc et pair, et l'avoit souvent demandé; jamais aussi je ne vis homme si aise, ni qui le témoignat plus franchement, bien que la franchise ne fût pas sa vertu favorite. Lui et Me d'Espinoy venoient de marier leurs enfants. Il faut se souvenir de la liaison intime qu'on a vu en son lieu que l'habile Nº de Soubise, dans la vue de Monseigneur et de l'avenir, forma avec Mes de Lislebonne et ses deux filles, qui, à cause du présent, a'y prêterent volontiers : que ce fut pour cela que M= de Soubise fit le mariage du feu prince d'Espinoy, fils de sa sœur, avec la seconde fille de Me de Lislebonne; et que la liaison devint telle que Mª de Lislebonne, abbesse de Remiremont, après la mort de Monseigneur, et sa sœur, Me d'Espinoy, ne furent qu'un avec le prince et le cardinal de Rohan, ce qui subsista toute leur vie.

Me de Soubise, avant sa mort, avoit tiré parole du Roi de faire le prince de Rohan duc et pair. Tous princes que sa beaute avoit su faire les Rohans, elle avouoit très-librement que cela ne tenoit qu'à un bouton, et qu'il n'y avoit en France de vraie et solide grandeur pour les maisons que le duché pairie. La maison de Lorraine, à qui la principauté véritable ne peut être disputés, l'avoit pensé ainsi dans au plus haute puissance. Elle en accumula dix ou douze à la fois dans ses diverses branches. Ce fut par ce degré qu'elle monta depuis à tout ce qu'elle osa entreprendre sur les rangs, et de là aux choses les plus hautes qui furent si pres de renverser l'État, et d'ôter

la couronne à la postérité de saint Louis et d'Hugues Capet, range et distinctions qu'elle a su se conserver dans la chute de la Ligue, et dont la jouissance jusqu'à aujourd'hui fait l'admiration d'etonnement de tout ce qui pense et réfléchit. Ce que M- de Soubise avoit si sagement connue assuré, le cardinal son fils l'acheva. Devenu avec le P. Tellier une seule et même personne pour la ruine du cardinal de Noailles et pour tous les vastes et pernicieux desseins de cet effroyable jésuite, auquel, comme [on] l'a vu ailleurs, il s'étoit enfin abandonné totalement, il ne laissa pas échapper une conjoncture pour sa maison aussi favorable pour lui que l'affaire actuelle de la constitution, et voulut en même temps profiter de si puissants appuis pour le prince d'Espinoy, fils de son cousin gerniain, et dont la sœur venoit d'épouser son neveu. Mer d'Espinoy, comme on l'a vu ailleurs, avoit depuis longiemps avec M" de Maintenon d'étranges et d'invisibles liaisons, si fortes et si intimes qu'il étoit bien difficile qu'elle se la servit pas à souhait, tellement que cette complication de choses fit ces deux nouveaux ducs et pairs. On verra bientôt une troisieme pairie de la même façon de cette féconde constitution. Joyeuse fut le duchépairie érigé pour le prince d'Espinoy, qui, préferant le nomde sa maison, veritablement fort grande, prit le nom de duc de Melun.

Le prince de Rohan, transporté du solide qu'il avoit si longuement poursuivi, rusa et voulut faire plus que pas un de la maison de Lorraine, de celle de Savoie, ni des autres vrais princes etrangers qui ont été ducs, excepté l'unique comte de Soissons, mari de cette toute-puissante niece du cardinal Mazarin, pour qui fut inventée la charge de surintendante de la Reine. Il fit ériger Frontenay en duché-pairie, dont Soubise, ce fameux rebelle, avoit été fait duc à brevet par Louis XIII. Mais le prince de Rohan lui fit changer son nom, et donner le sien redoublé de Rohan-Rohan, à l'exemple de quelques branches de maisons d'Allemagne, comme Baden-Baden, pour se dis-

tinguer des autres de même nom, lui pour se distinguer du duché-pairie de Rohan, qui a passé dans la maison Chabot, mais en effet pour continuer à porter le nom de prince de Rohan sous le spécieux prétexte de la cacophonie continuelle des noms de duc de Rohan et de duc de Rohan-Rohan tous deux existants. Avec cette adresse il conserva son nom de prince de Rohan, et laissa croire aux sots qu'il n'avoit daigné porter un titre, après lequel il ne se cachoit pas nième d'avoir si ardemment et si longuement soupiré, et d'être comblé de joie d'en être enfin revêtu.

Le duc de Savoie, nouveau roi de Sicile par la paix, alla avec la reine son épouse se faire couronner dans son lle, la connoître par lui-même, et y établir son gouvernement. Il passa plusieurs mois à Messine et à Palerme, au milieu d'une nombreuse cour des plus grands seigneurs et de la premiere noblesse de Sicile. Il revint à Turin en ce temps-ci, ayant laissé le comte Maffei vice-roi, homme de beaucoup d'esprit et delié, fort dans sa confiance, et chargé souvent par lui d'affaires delicates et secretes.

Ce fut lui qu'il envoya au Pont-Beauvoisin lors du mariage de Me la duchesse de Bourgogne, pour voir comment elle seroit reçue en France. Il fut depuis en diverses ambassades importantes, enfin à Paris, où il reçut l'Annonciade, qui est le supréme honneur de la cour de Savoie, en la dernière promotion de cet ordre que fit son maître. Maffei étoit souple, avisé, insinuant, capable des plus grandes uffaires et des plus adroites exécutions, comme on le verra en son temps en Sicile. Avec cela guihard, même fort débauché, et d'excellente compagnie, vivant toujours avec la meilleure partout. Il savoit beaucoup et avoit fort servi a la guerre. Il mourut fort vieux, fort suspect au nouveau roi, et fort abandonné depuis la maistrophe du premier roi, auquel il étoit uniquement attache.

Le Boi revint de Fontamebleau, le mercredi 23 octobre, concher a Petit-Bourg, et le lendemain à Versailles. Mes de



Saint-Simon, qui étoit dans son carrose, me dit qu'il n'étoit pas de meilleure humeur qu'en allant, et qu'à le voir ainsi de suite sa santé paroissoit diminuer. Ce fut aussi son dernier voyage de Fontainebleau.

Il étoit aussi fort tourmenté de l'affaire de la constitution, où le P. Tellier lui avoit fait mettre sa conscience e son autorité. Il y avoit eu force négociations avec le cardinal de Nouilles. Le cardinal d'Estrées, qui, par ordre du Roi, s'en étoit mêlé d'abord, s'en étoit retiré presque aussitôt, indigné des friponneries continuelles du P. Tellier et de Bissy, dont il ne se tut pas. Le cardinal de Polignac s'y fourra longtemps après. Le succès fut pareil : il en demeura mal avec le Roi, et rompit avec tant d'éclat avec le cardinal de Rohan qu'il ne lui fit aucun compliment sur le duché-pairie de son frère. Tout ce qui étoit savant et de bonne foi suivoit le cardinal de Noailles dans l'épiscopat, les fameuses universités entieres, les ordres religieux et réguliers, les chapitres, et les curés de Paris, et une infinité de toutes les provinces, enfin les parlements et tous les laigues instruits qui n'étoient pas esclaves des jésuites; jusque dans la cour, il n'y avoit sourdement qu'une voix.

Parmi les acceptants, pas l'ombre d'uniformité : les uns évêques et autres adhéroient en petit nombre à ce qu'avoit fait l'assemblée des quarante, et ceux-là encore avec des diversites chacun; la plupart des acceptants, sans y adhérer, avoient tous entre eux des explications differentes; les quarante même se mirent à varier sur le sens de leur mandement d'acceptation commune; c'étoit un chaos et une tour de Babel, ainsi que le montra un extrait tiré de la totalité des mandements des évêques, qui se contredisoient tous en acceptant, sans qu'aucun s'accordât avec un autre.

On vit donc plus clairement que jamais que, sans les menaces et les promesses, les recompenses et les plus durs châtiments et les plus étendus, l'actifice et la violence puverte, la constitution auroit ete universellement rejetée, et qu'il n'étoit question parmi les acceptants que de trouver le moyen de ne recevoir que des mots, et de rejeter tout le sens.

le Pape de plus, très-mécontent de n'avoir pas trouvé la soumission avengle et uniforme dont le P. Tellier lui avoit tant répondu, et sans quoi il ne [se] scroit jamais embarqué dans cette détestable affaire, avoit fait sentir aux quarante évêques en particulier, par un bref public, la colere où il etoit de leur auduce d'avoir osé interpréter sa bulle, et de [ne] l'avoir pas acceptes aveuglément; en sorte que ceux qui avoient le plus fait n'irriterent pas le Pape moins que les autres, parce qu'il veut prononcer des oracles, ne les point expliquer dans la grainte de quelque breche à la pretendue infaillibilité, et que voulant être le seul évêque et l'unique juge souversin de la foi, et regardant les autres évêques comme ne tenant leur autonte que de lui seul, non de Jésus-Christ immédiatement, contre le texte formel, clair et répété de l'Évangule, et la foi de tous les siècles, et des papes, qui ne s'en sont écartés que dans les derniers, il réputoit à crime tout ce qui n'étoit pas l'obeissance la plus aveugle et l'acceptation la plus soumise de tout ce qu'il daigne prononcer de plus absurde et de plus inintelligible, et à crime encore plus grand de chercher à l'entendre, à l'expliquer et à oser mênie lui en demander l'explication, comme dans tous les siècles elle a été demandée aux papes dans ce qui emanoit d'eux d'obscur, qui l'ont toujours donnée, et ont toujours excité les eveques à la leur demander 1, à l'exemple même de Jésus-Christ, comme tant d'endroits clairs et expres de l'Evangele le prouvent si manifestement.

Tant d'emblitras firent donc résoudre de faire faire au Roi un effort aupres du Pape pour obtenir de lui quelque explication, ou de souffeir qu'il se tint en France un conc le national, qu'ou peut juger par ce qui vient d'être dit

1. Saint-Simon a écrit , « à les le re den andâ. »

être la bête de Rome. Amelot, ami des jésuites, mais homme d'honneur et de grand talent pour la négociation et les affaires, comme il y a tant paru en ses diverses ambassades, fut donc nommé pour aller à Rome, sans caractère que de simple ministre du Roi. Il l'entretint deux ou trois fois dans son cabinet, et il partit dans les premiers jours de décembre.

Le Roi arrivé donc de Fontainebleau à Versailles, le 25 octobre, nomma Amelot le 29. La Toussaint se trouva le jeudi, et le lendemann il alla à Marly, jusqu'au samedi 1" décembre. Vers les commencements du voyage, la P. Tellier qui toujours me courtisoit, et qui ne se lassoit point de me parler de la constitution, quelque peu content qu'il dût être de ses conversations avec moi là-dessus. me parla fort du concile national, et me fit une proposition, que pour un homme d'autant d'esprit et de connoissance en manèges et en artifices, je n'ai jamais pu comprendre. Apres force propos pour me faire goûter ce concile, que j'aurois en effet fort approuvé, c'il cut éte possible qu'on l'eût laissé pleinement libre, il me dit qu'il étoit résolu de le tenir à Senlis; qu'il étoit impossible que ce fût dans Paris, par beaucoup de raisons qu'il m'allégua, et toutes tendantes à se rendre bien maître et tyran du concile; qu'il falloit une ville pour que tout le monde pût être logé, et près de Paris pour en tirer les lumières d'une part, c'étoit à dire ses ordres, et la subsistance de l'autre : assez loin de Paris pour ôter la possibilité d'y alter souvent, assez loin de la cour aussi pour ne pas donner lieu de croire qu'elle génat la liberté, et empêcher aussi les prélats de la fréquenter; puis me regardant d'un air affable, mais vif : « Vous êtes, ajouta-\$-il, gouverneur de Senlis; il faut que vous soyez le commissaire du Roi au concile; personne n'en est plus capable que vous, et rien ne convient mieux. - Mos, mon Père, saisi d'effroi, m'écriai-je, commissaire au concile ! pour rien dans le monde 1e ne l'accepterai, ne vous avises pas d'y penser. »

La surprise du confesseur fut inexprimable, et pour ur homme d'autant d'esprit, je le répète encore, la lourdise de sa réponse memprimable aussi. « Comment! Monsieur, me dit-il d'un ton doux qui cherchoit à me ramener, croiriez-vous la commission au-dessous de vous parce que vous êtes duc, et que les empereurs la donnoient à leurs comtes d'Orient ou de leur palais pour les conciles de leurs temps? » Je me mis à rire, et lui répondis que je n'avois jamais eru nos dues aller à la cheville du pied d'un comte d'Orient, même les ducs de Bourgogne. Que je les croyois aussi fort au-dessous de l'autorité et de la puissance de ces comtes du palais des grands empereurs : que j'étois donc fort éloigné de me comparer à eux, et fort aussi de ne pas trouver la commission de commissaire du Roi au concile un emploi extrêmement honorable; mais qu'il étoit si au-dessus de ma capacité et si entierement contradictoire à mon goût, que je le suppliois que la pensee qui lui étoit venue n'allat pas plus loin, parce que je serois au désespoir de déplaire pur un refus, que toutefois ie ne ferois pas moins.

L'étonnement redouble dans le bon Pere, qui ne me répondit rien. le cherchai à adoucir la rudesse de mon exclamation et de ce qui l'avoit suivie, pour ne pas irriter i inutilement un si dangereux homme, que je via clairement qui avoit follement, après tout ce qu'il avoit si nettement vu dans toutes nos conversations, jeté son coussinet sur moi pour en faire le bourreau du concile, et l'exécuteur de toutes ses volontes portant le nom du Roi; il ne me parla plus de moi pour cet emploi, mais d'ailleurs toujours à son accoutumee.

Dans ces conjonctures, il arriva un événement qu'on étouffe avec tout le soin qu'il fut possible, mais que l'artifice et l'autorité ne put empêcher de faire grand bruit ma pre toute la crainte de la puissance et de l'autorité.

9 V vex el dvik i p. 211 at nota 4.

<sup>1 😲</sup> peut bésiter, en lis int le manuscrit, entre seirer et irriter.

<sup>3.</sup> Tous est bien for l'orthographe de Soint-Simon.

Brûlart, évêque de Solssons, mourut à Paris point vieux. au milieu d'une ferme et constante santé. Il étoit frere de Puysieux, chevalier de l'ordre, dont on a parlé plus d'une fois, et de Sillery, écuyer de feu M. le prince de Contijusqu'à sa mort. Il fut longtemps évêque d'Avranches, où, pétri d'orgueil et d'ambition, il étoit outré de se voir, comme disoit Monsieur de Noyon, un évêque du recond ordre, reculé de tous les moyens de se faire valoir. Huet, si connu par son rare savoir, et qui avoit été sous précepteur de Monseigneur, étoit évêque de Soissons, et ne faisoit cas que de ses livres. Brôlart lui proposa de troquer d'évêché, et lui montra du retour. Huet y consentit, et l'autre crut avoir déjà fait sa fortune de s'être si fort rapproché de Paris, de Siliery et de l'église de Reims, dont il se flattoit que sa nouvelle qualité de premier suffragant lui faciliteroit la translation. Pour y arriver, il se donna tout entier à la cour et aux jésuites, fit main basse sur les meilleurs livres, sacrifia le repos des communautés de son nouveau diocese.

La rage le aurmonta quand il vit ses espérances frustrées, surtout après avoir ou l'imprudence de s'être vanté tout haut, et publiquement compté sur l'archevêché de Reims. Il fut assez follement vain pour en montrer sa douleur, même à Mailly, transféré d'Arles à Reims, et depuis cardinal, et d'en faire des plaintes publiques. Le repentir suivit de près l'impétuosité de sa douleur, et d'un depit qui avoit été plus fort que lui; il en craignit les suites pour sa fortune : il prodigua les bassesses, et s'attacha de plus en plus aux jésuites, et à tout ce qu'il imagina qui pouvoit plaire à la cour. C'étoit bouillir du lait aux bons Peres, ils l'en mépriserent davantage et trouverent en lui ce qu'ils aiment le mieux, un valet à tout faire par l'espoir de ce qui n'arrive jamais, et qui jamais n'ose se facher, ni cesser d'être entierement en leur main, de peur de perdre les services passés.

Brûlart avoit beaucoup d'esprit et du savoir, mais l'un et l'autre fort desagreables, par un air de hanteur, de

22

mepris des autres, de transcendance, de pédanterie, d'importance, de préférence de soi, de domination, répandus dans son parier et dans toute sa personne, jusque dans son ton et sa demarche, qui frappoit et qui le rendoit de ces hommes qui ont tellement la don de déplaire et d'aliéner, que des qu'ils ouvrent la bouche on meurt d'envie de leur dire non. Il joignoit à tout cela l'arrogance et ce rogue des la Rochefoucauld, dont étoit sa mere, et la fatuité des fils de ministres, quoique son père ne fût que le fils d'un ministre chassé. Il se piquoit encore de beau monde, de belles-lettres, de beau langage : enfin, Il étolt de l'Académie françoise et de celle des inscriptions.

L'affaire de la constitution lui parut propre à lui faire faire one grande fortune. Il s'y livra a tout, et eut la douleur de n'y être pas des premiers. Il avoit été de diverses commissions où se chaleur et son travail avoit fort plu. lorsqu'il tomba malade. Les reflexions l'y saisirent sur l'avenglement de la fortune a son egard, d'où naquirent d'autres sur son aveuglement pour elle. De là les regrets, puis les horreurs, les remords, qui se tournerent en hurlements, en protestations à haute voix contre la constitution, et en confession publique de l'avoir soutenue contre sa lumière et sa conscien e. Sa tremblante famille ne sut mieux faire que de le cacher, et d'ecarter les valets non necessaires des chambres voisines, d'où on l'entendoit crier ses repentirs, ses confessions sur la constitution, ses protestations. Ce qui l'environnoit espérale calmer par les discours des prelats avec qui il avoit le plus travaillé dans cette affaire : il s'écria aux séducteurs. et n'es voulut voir aucun. On fut reduit à lui faire recevoir les sacrements avec les plus grandes precautions d'entiers solitude, excepté quelques valets affides, dont on ne pouvoit se passer, dans la crainte d'une amende honorable publique contre la constitution, et sur ce qu'il avoit fait pour elle. Ses plaintes, ses reproches contre lui-même, ses ons ne cesserent point, et il mourut ainsi, toujours en pleine connoissance, dans les angoisses et les éclats du plus vif repentir, et dans les frayeurs les plus terribles des jugements de Dieu.

Quelques soins que sa famille eût pu prendre pour cacher une fin si parlante, et dont les élans avoient duré presque autant que la maladie, trop de médecins ou gens de santé, trop de valets, trop encore de famille et d'amis même au commencement de cette surprise, avoient été témoins de ces choses. Ils en avoient été trop effrayés pour que de l'un à l'autre elles pe devinssent pas bientôt publiques. On nia, on étouffa tant qu'on put, mais en vain. Trop de gens avoient vu et entendu, et n'avoient pu, dans leur premier émoi, se contenir de le racouter. L'autorité fit qu'on n'osa guère en parler tout haut après les premiers jours : mais le fait n'en demeura pas moins certain, constaté et public. On mit au moins bon ordre que le Roi n'en sût rien, et avec cela tout fut gagné. Ce déplorable évêque fut la première victime de la constitution, qui s'en immola bien d'autres, et s'en immole encore lous les jours depuis trente ans.

Détournons nos yeux d'un spectacle si terrible, pour pous consoler par l'heureuse fin d'un prédestiné. M. de Suint-Louis étoit un gentilhomme de bonne noblesse, dont le nom étoit le Loureux, qui parvint à avoir un régiment de cavalerie. Il servit même de brigadier avec grande distinction, honoré de l'estime, de l'amitié et de la conflance des généraux sous lesquels il servit, particuhèrement de M. de Turenne; et le Roi, sous les yeux duquel il servit aussi, lui a toujours marqué de l'estime et de la bonté, et en a souvent parlé en ces termes, même plusieurs fois depuis sa retraite. Il étoit des pays d'entre le Perche et le comté d'Évreux; il y alloit quelquefois les hivers, et cette attuation lui fit connoître Monsieur de la Trappe, à qui sans l'avoir jamais vu, et sur la seule réputation de la reforme qu'il entreprenoit, l'engagèrent d'aller d'offrir ses services dans un temps où il n'étoit pas

1. Tel est hien le texte du manuscrit.

en sûreté à la Truppe de la part des anciens religieux, qui jusqu'alors y avoient étrangement vécu, et qui ne se cachoient pas de vouloir s'en défaire.

Cette action toucha Monsieur de la Trappe; tout ce que Saint-Louis remarqua en lui le charma. Il ne fit plus de voyage chez lui qu'il n'ailât voir Monsieur de la Trappe. Il avoit eu un œil crevé du bout d'une houssine en châtiant son cheval. La fluxion gagna l'autre œil, qu'il fut en danger de perdre, lorsque la Roi conclut cette trêve de vingt ans, que la guerre de 1688 rompit. Ces circonstances rassemblées determinèrent Saint-Louis à sa retirer du service. Il vendit son régiment au fils alné de Villacerf, pour lequel on le fit Royal-Anjou, et qui fut tué à la tête. Saint-Louis eut une asses forte pension du Roi, qui témoigna le regretter. Les reflexions lui vinrent dans son loisir. Dieu le toucha; il resista. À la fin, la grâce plus forte le conduisit à la Trappe.

Monsieur de la Trappe le mit dans le logis qu'il venoit de bâtir au dehors de l'enceinte de son monastere, pour y loger les abbes commendataires, dans un lieu d'où ils ne pussent troubler la regularite. Saint-Louis, vif et bouillant, qui aimoit la societé, qui, sans avoir jamais abusé de la table, en aimoit le plaisir, qui p'avoit ni lettres, ni latin, ni lecture, se trouva bien étonné dans les commen cements d'une si grande solitude. Il essuya de cruelles tentations contre lesquelles il eut besoin de tout son courage, et de ce don admirable de conduite que possédoit éminemment celui qui avoit bien voulu se charger de la sienne, quoique si occupé de celle de sa maison et des ouvrages qu'il s'etoit vu dans la necessité d'entreprendre pour en défendre la régularité. Il disoit toujours à Saint-Louis de se faire une regle de vie et de pratiques si douce ga d vondroit, pourvu qu'il y fut tidele. Il se la fit, et y fut fidele jusqu'à la mort, mais la règle qu'il se fit auroit paru bien dare à tout autre. Il y persevera trente et un ans dans toutes sortes de bonnes œuvres, et y mourut saintement vers ces temps-ci, à quatre-vingt-cing ans,

parfaitement sain de corps et d'esprit, jusqu'à cette maladie qui l'emporta sans lui brouiller la tête.

Tout ce qui alloit d'honnêtes gens et de gens distingués à la Trappe se faisoient un plaisir de l'y voir; plusieurs même lièrent amitié avec lui. Je n'ai point connu d'homme avoir le cœur plus droit, être plus simple ni plus vrai, avoir un plus grand sens et plus juste en tout, avec fort peu d'esprit, que réparoit l'usage qu'il avoit eu du monde, et qu'il n'avoit point perdu, et beaucoup de politesse. J'étois le seul de tout le pays qu'il vint voir quelquefois à la Ferté, et il alloit rarement chez lui et y demeuroit fort peu. Il fut singulièrement aimé, estimé, regretté à la Trappe, où il étoit d'un grand exemple, et de tous ceux qu'il e connoissoient. Il avoit été marié autrefois et n'avoit point eu d'enfants.

Le Rei nomma d'Averay, lieutenant général, pour relever dans l'ambassade de Suisse le comte du Luc, à qui il donna celle de Vienne, et une place vacante de conseiller d'État d'épée.

L'Empereur faisoit en même temps couronner reine d'Hongrie, avec beaucoup de magnificence, à Presbourg, l'Impératrice sa femme, et tâchoit d'y obteuir des états qu'ils voulussent déclarer les filles capables de succéder à leur couronne. Cela étoit bien loin de l'élection même pour les mâles, dont ils avoient eu une si longue possession, et qu'ils prétendoient encore; mais la maison d'Autriche s'etoit si puissamment établie en autorité, qu'il n'y out rien à quoi ele ne crût pouvoir atteindre.

L'électeur de Cologne, arrive depuis quelques jours à Paris, en magnifique équipage, y avoit été retenu par la goutte. Il vint le 11 novembre à Marly, sur les trois heures, fut un quart d'heure seul avec le Roi dans son cabinet, et retourna à Paris. L'electeur de Bavière, arrivé aussi de Compiègne en sa petite maison de Saint-Cloud, vint le 15 courre le cerf avec le Roi à Marly, qui le mena dans ses jardins apres la chasse. L'électeur soupa chez

d'Antin, joua dans le salon avant et après, et s'en retourns à Saint-Cloud. Le fils ainé de Saumery fut nommé pour suivre l'électeur lorsqu'il partiroit pour ses Étais, en qualité d'envoyé du Roi près de lui.

Pompadour et d'Alègre furent aussi nommés : le premier à l'ambassade d'Espagne, où le Roi étoit bien assuré qu'il n'iroit point; et d'Alegre à celle d'Angleterre, où il n'alla point non plus, mais par d'autres raisons. Tous deux accepterent avec joie. Pompadour aurtout parut transporté. De sa vie il n'avoit été de rien ; on a vu en son lieu qu'après une longue vie fort obscure, lui et sa femme avoient vendu leur fille à Dangeau, pour s'accrocher à la cour. Par eux et par la protection qu'ils en avoient tirée de Mes de Maintenon, plus de mine que d'effet, ils s'étoient jetés à corps perdu à la princesse des Ursins. C'étoit la leurrer d'un ambassadeur tout à elle, et par ce choix la persuader que ses fautes sur sa souveraineté et sur le mariage du rol d'Espagne étoient effacées, et que le Roi vouloit plus que jamais qu'elle gouvernat absolument en Espagne. Pompadour et sa femme, les Dangeau même, y voyoient les cieux ouverts, les ordres et les dignités pleuvoir sur Pompadour, dont la grandesse sure passeroit à sa fille et à Courcillon, et Pompadour de plus avec la confiance de la cour et celle de Mes des Ursins devenir un personnage. Ce pot au lait de la bonne femme les ravissoit; déja Pompadour faisoit l'important et Dangeau en étoit tout bouffi. Nalheureusement cette fortune n'eut que la perspective; aussi le choix ne fut-il que pour la spéculation.

Le duc de Berwick arriva, et fut reçu du Roi comme il le méritoit, qui lui donna le suriendemain une longue audience à Marly dans son cabinet. Il demeuroit toujours à Saint-Germain, et comme on l'a remarqué ailleurs, n'avoit jamais de logement à Marly; mais il avoit la liberté d'y venir faire sa cour sans la demander, et tous les voyages que le Roi y faisoit il y venoit tous les matins. Il n'avoit passé que huit jours à Madrid. La roi d'Espagne l'y avoit

régalé d'une épée de diamants qui lui venoit de Monseigneur.

Le Roi taxa les régiments d'infanterie, qui étoient montés à un prix excessif. Cette vénalité de l'unique porte par laquelle on puisse arriver aux grades supérieurs est une grande plaie dans le militaire, et arrête bien des gens qui seroient d'excellents sujets. C'est une gangrène qui ronge depuis longtemps tous les ordres et toutes les parties de l'État, sous laquelle il est difficile qu'il ne succombe, et qui n'est heureusement point ou fort peu connue dans tous les autres pays de l'Europe.

Les Rohans, trop florissants et trop alertes pour ne pus tirer parti de tout, firent si bien que leur prince de Monthazon, qui perdoit quarante mille livres par cette taxe sur le regiment de Picardie quand il deviendroit maréchal de camp et qu'il le vendroit, eut une pension de dix mille livres. Torcy eut en même temps cinquante mille écus de brevet de retenue d'augmentation sur ses deux charges, de maniere que cela lui fit six cent cinquante mille [livres] sur celle de secretaire d'État, et deux cent mille livres sur celle de chancelier de l'ordre. Amelot eut dix mille écus pour son voyage.

Le marquis et la marquise de Gesvres divertissoient le public par leur dissension depuis quatre ans; elle n'avoit ni pere, ni mère, ni belle-mere. Le duc de Tresnies logcoit chez lui sa sœur la comtesse de Revel, il lui avoit confié sa belle-fille; elle se trouva tenue de si court qu'elle s'en ennuya, et qu'elle résolut d'attaquer son mari d'impuissance afin de faire casser son mariage. Elle n'en étoit venue là qu'après bien des scenes domestiques. Sa grand'mère et ses parents l'appuyerent; les Caumartins, freres de sa mère, s'en brouillerent ouvertement avec les Gesvres, dont ils étoient intimes de tout temps, et qui avoient fait le mariage. La cause, portée à l'officialite, y assembla tout Paris aux audiences; les tactums ne furent pus ménagés, et volèrent partout. On juge aisément de toutes les sottises qui abonderent dans les plaidoyers,

dans les écritures, et dans les propos qui s'en finrent, qui à reprises furent la conversation de la cour et de la ville. ils forent visités juridiquement l'un et l'autre plusieurs fois, avec la honte et les dérisions qui sont les suites inséparables de pareilles aventures. Les Geavres en mouroient de douleur. Enfin la marquise de Gesvres, qui avoit beaucoup d'esprit, se lassa de cet infâme vacarme, et donnà un désistement en bonne forme de ce vilain procès au cardinal de Noailles, moyennant un accommodement, aussi bien assuré, de p'avoir plus de dépandance, de loger avec son mari dans une maison particulière, eux deux seuls, qu'elle ne pourroit être à la campagne qu'ayec ini, qu'on lui entretiendroit chevaux, carrosses, femmes de chambre et laquais pour sortir et aller où il lui plairoit, et huit mille france par an, bien payés à elle, pour see habits et ses menus plaisirs. De part et d'autre ils furent fort aises, avec un peu de sens ils l'auroient été plus tôt et n'auroient point donné la farce au monde 4.

La mercredi 28 novembre j'avois été una heure dans l'après-diués avec M. le duc d'Orléans, qui se portoit fort bien à son ordinaire; Mee la duchesse d'Oriéans, qui avoit su quelques légers accès de flèvre, étoit à Versailles; J'aliai de là trouver le Roi, qui étoit dans ses jardins. Apres avoir éte quelque temps à sa promenade, le froid m'en chassa vers la fin du jour, et je vins me chauffer dans le petit salon qui séparoit son appartement de celui de Me de Maintenon, en attendant que le Roi vint chez lui changer d'habit et passer chez elle. Au bout d'un demiquart d'heure que je fus là tout seul, j'entendis crier M. Fagon, M. Maréchal, et d'autres nome de cette sorie. qu'on supposoit dans le cabinet du Roi, attendant qu'il rentrat. A l'instant les cris redoublerent, des garcons bleus coururent en même temps à travers ce salon, je leur demandar ce que c'etort. Ils me dirent que M. le duc

<sup>4.</sup> Voyez le récit, un peu différent, du même fait, tome IX, p. 214 et 212.

d'Orléans se trouvoit extrêmement mal. J'y courus aussitôt. Je le trouvai traîné plutôt qu'appuyé sur deux de ses gens, tout déboutonné, sans cravate, qui le promencient le long de son appartement, toutes les fenêtres ouvertes. li étoit plus rouge encore qu'à l'ordinaire, mais rien de tourné dans le visage, les yeux un peu fixes et étonnés, la parole libre sans changement. Il me dit d'abord que cela lui avoit pris tout à coup par un étourdissement; qu'il croyoit que ca na seroit rien. Peu après Fagon vint, Murechal, etc., qui le laissèrent encore proniener, lui firent prendre quelques essences, et lui conseillerent après de se mettre au lit, mais d'éviter d'y dormir. Ils vouloient le suigner, mais il y répugna; ils s'y rendirent pour quelques heures. Je restai seul aupres de lui. Il me dit que, dans l'incertitude de ce que ce pouvelt être, et ayant la tête libre, et ne sentant d'engagement nulle part, il vou.oit se tâter, s'écouter, et se sentir avant de se déterminer à la saignée, parce qu'il y a des poisons où elle est mortelle sans retour.

Des que le Roi fut rentré chez lui, il envoya Maréchal savoir de ses nouvelles, et lui dire que comme il savoit par Fagon que ce ne seroit rien, et qu'il avoit peine à monter, il ne viendroit point la voir. J'y demeurai toujours jusqu'à plus de minuit presque toujours seul Il y vint tres-peu de monde, la plupart ensemble par pelotons qui ne firent qu'entrer et sortir. No la duchesse de Berry et Madame étoient allées à Versailles voir Mee la duchesse d'Orléans, à qui j'ecrivis deux fois dans la soirée. La saignée se fit tard. Naréchal y vint quatre ou cinq fois jusqu'au coucher du Roi, qui me couta deux jours après qu'à chaque fois le Roi lui demandoit qui il avoit trouve avec M. le duc d'Orleans, qu'il me nommoit toujours, et qu'une des dernières que cela arriva, la Roi, qui n'avoit rien répondu aux précédentes, lui dit : « Il est fort des amis de mon neveu, M. de Saint-Simon; je voudrois bien qu'il n'en eut jamais eu d'autres, car il est fort honnête homme, et ne lui donne que de bons conseils. Je ne suis point en peine de ceux-là, je voudrois/ qu'il n'en suivit pas d'autres.

Ce récit ne laissa pas de me soulager. J'avouerai sans orgueil, mais avec droiture, que je ne pouvois pas êtreen peine de ma réputation; mais M. le duc d'Orléans étoit si cruellement persécuté aupres du Roi par ce qu'il avoit de plus intime; on m'avoit tant fait pleuvoir d'avis et de menaces aur mon commerce riroit avec lui, que, sans craindre sur ma réputation du côte du Roi non plus que d'aucun autre, j'avois tout lieu de juger que cette liaison si intime lui déplaisoit et lui étoit fort désagréable, et je me sentis fort à mon aise de ne pouvoir douter que cela n'étoit pas. Cette reponse du Roi à Maréchal me mit au net avec une nouvelle et tres-claire evidence d'où me venoient tant d'avis redoublés sans cesse, et tant de menaces, sur ma facon d'être avec M. le duc d'Orléans, et les raisons pressantes qu'on avoit de m'ecarter de lui, que j'ai expliquées plus d'une fois.

Je cherchai d'où le Roi avoit pu prendre un sentiment si flatteur, j'ose dire si vrai, en même temps si opposé à ce qu'on ne cessoit de chercher à me persuader. Il étoit plus que monifeste que je ne le devois pas à Me de Maintenon, à M. du Maine, à l'intérieur de leur dépendance, à aucun des ministres; peut-être à Maréchal, mais il mel'auroit dit dans le temps et à quelle occasion, et cela ne parut pas à la réponse que le Roi lui fit sans qu'il l'eut attirée : peut-être à M. de Beauvillier. Ce qui m'a paru de plus vraisemblable, c'est en gros de n'avoir jamais été soupconné d'aucune des choses si graves qui avoient été si fort jetées sur M. le duc d'Orléans, non pas même la plus legere idee parmi tant d'ennemis et d'envieux si peu : menages de ma part; et ma séparation entiere et constante dans tous les temps de tout ce qui étoit non-seulement muitresses, debauches, soupers, mais de tous les amis de platsir et de Paris de M. le duc d'Orléans; en particulier de ce que le Roi à la fin avoit su que c'étoit moi qui avois séparé M. le due d'Orléans de Me d'Argen[1714] APOPRTHEGNE DU ROI SUR LE DUC D'ORLÉANS. 341

ton, qui l'avois raccommodé avec M<sup>m</sup> la duchesse d'Orléans, qui entretenois leur union et en étois le lien continuel; et peut-être M<sup>m</sup> la duchesse d'Orléans elle-même, qui se trouvoit très-heureuse que je fusse continuellement avec M. le duc d'Orléans, avoit eu occasion de dire quelque chose au Roi là-dessus. Elle ne me l'a toutefois jamais dit ni laissé entendre.

Maréchal m'ajouta gu'avant pris occasion ce même soir an petit coucher, lorsque les courtisans qui ont ces entrées furent sortis, de reparler encore de M. le duc d'Orleans de chez qui il descendoit de nouveau, pour faira parter le Roi sur re prince, qui lui avoit paru fort sec à tous les comptes qu'il lui en avoit rendus toute cette demijournée, il se mit a le louer sur son esprit, sur ses diverses sciences, sur les arts qu'il possédoit, et à dire plaisamment que, s'il étoit un homme qui sût besoin de gagner sa vie, il auroit cinq ou six moyens différents de la gagner grassement. Le Roi le laissa causer un peu. puis, apres avoir souri de cette idée par laquelle Naréchal avoit comme termine son discours, it reprit un air sérienz, regarda Marechal: « Savez-vous, lui dit-fill, ca qu'est mon neveu? il a tout ce que vous venez de dire : c'est un fanfaron de crimes. » A ce récit de Maréchal je fus dans le dernier étonnement d'un si grand coup de pinceau; c'étoit peindre en effet M, le duc d'Orléans d'un seul trait, et dans la ressemblance la plus juste et la plus parfaite. Il faut que j'avoue que je n'aurois jamais cru le Roi un si grand maître. M. le duc d'Orleans se trouva si bien qu'il fut le lendemain au lever du Roi, et de là à Versailles, où il demeura. Il n'y avoit plus que deux ou trois tours de Marly; il fit quelques legers remedes, et il n'y parut plus.

## CHAPITRE EX.

1 - oi de Suède arrivé de Turquie à Stralound; Groiogy ambagnadeur. vers lui - kutrevue des deux reines d'Espagno; maison de la régnante; due de Saint-Aignan, l'y joint, et l'accompagne à Madrid. - Mort d'Alex. Sobieski & Rome. - Van Holl, riche financier: ce qu'il devient; non fils. — Mort de la comtesse de Brionne — Mort do Jaruac , non caractère. - Mort, extraction, famille, fortune, caractere du cardinal d'Estrées. - Kon mot de l'abbé de la Victoire : distractions. - Cardinal d'Estrées se demettant de l'évêché de Laon. cardinal depuis dix ans, obtient le premier un brevet de continuation du rang et des honneum de duc at pair - Trait de l'étéque-comie de Noyon au festin de la réception un Parlement de l'évêque-due de Laou chez le cardinal d'Estrees - Trait du cardinal d'Estrées pour se délivrer de ses gons d'affaires. - Bons mots du cardinal d'Estrées. - Projet constant et suivi des jesuites d'établir l'Inquisition en France — Ma sage du fis de Goesbrant avec la fille du marquis de Châtillon. - Prince dicctoral de bave on lever du Roi - Bergheyck prend congé pour na retraite. - Electeur de Bavière voit la Roi en particulier - Albergotts de retour d'Italie; divers envoyés nommés. - Bissy abbe de Saint-Germain des Pres. - Roban et Melun ruçus daes et pairs. Melun avoc dispense et condities, - Folies de Scenux.

faquietude du duc du Maine, mot plaisant qui lui ochappe th-dussus — Noir dessein du duc du Maine. — Disgression nécessaire en acroures sur la dignité de pair de France, et nur le parlement de l'aris et autres parlements.

Le roi de Suede arriva enfin, lui troisième, le 23 novembre, à Straband. Je m'abstiendrai d'en dire davantage sur un prince qui a fait tant et un si singulier bruit dans le monde, et sur lequel tant de plumes ont travaillé. Crossy, frere de Torcy, fut aussitôt nommé ambassadeur vers lui, et partit bientôt après.

La reine d'Espagne, en arrivant à Pau, trouva à quelque distance la reine d'Espagne dousiriere, sa tante, qui venoit à sa rencontre. Elle étoit arrivée de Bayonne expres pour la voir. À l'approche de leurs carrosses, elles minent toutes deux pied à terre en même temps, et après les saintations elles monterent toutes deux seules dans une

belle calèche que la reine douairière avoit amenée à vide, et dont elle fit un présent à la reine sa nièce. Elles souperent seules ensemble. La reine donairière la conduisit ' jusqu'à Saint-Jean Pied-de-Port (car en ce pays-là comme en Espagne les passages des montagnes, à leur entrée, s'appellent des ports). Elles s'y séparerent; la reine douairière lui fit beaucoup de présents, entre autres d'une garniture de diamants. Le duc de Saint-Aignan joignit la reine d'Espagne à Pau, et l'accompagna, par ordre du Roi, jusqu'à Madrid. Elle envoya Grillo, noble génois, qu'elle fit depuis faire grand d'Espagne, remercier le Roi de l'envoi du duc de Saint-Aignan, et du présent qu'il lui avoit apporté. Le roi d'Espagne avoit nommé sa maison : le marquis de Santa-Crus majordome-major; il l'a été jusqu'à sa mort; je l'ai fort connu en Espagne, et faurai occasion d'en parier; le marquis de Castanaga grand écuyer: la princesse des Ursins camarera-mayor, qui choisit toute cette maison; la duchesse d'Havrec, les princesses de Masseran, Santo-Buono, Robecque et Lanti. dames du palais, dont la première et la dernière étoient fille et belle-fille de la feue duchesse de Lanti, sœur de la princesse des Ursins. On en ajouta d'autres dans la suite.

Alex. Sobieski, chevalier du Saint-Esprit, second fils du roi Jean Sobieski, roi de Pologne, mourut à Rome, sans avoir été marié. Il avoit mené une vie assez obscure et assez errante, par des prétentions d'aucuns desquelles il n'avoit pu jouir nulle part. Le Pape crut apparemment l'en dédommager par de magnifiques obsèques qu'il voulut voir passer sous les fenêtres de son palais.

Van Holl, riche financier, trésorier genéral de la marine, puis grand audiencier, qui donnoit grand jeu et grande chère à Paris et [a] sa belle maison d'Issy, a beaucoup de gens de la cour, et que le prince et le cardinal de Rohan voyoient et simoient fort, le maréchal de Villeroy et quantité d'autres, déranges si fort ses affaires, qu'il fit une entière banqueroute, qu'il juges à propos de ne pas voir.

On dit qu'on l'avoit trouvé mort dans son lit à Issy, et on se hâts d'enterrer ou lui ou une bûche. On prétendit qu'il avoit fait sa main pour aller vivre inconnu quelque part. Il étoit Hollandois. Son tils, protégé par les Rohans et par quelques autres, n'osa se montrer d'abord; peu à peu il parut, fut maître des requêtes, et a passé par diverses intendances. Il n'est pas sans esprit ni sans talents. De van Holl il s'est fait M. de Vanolles : le de est plus noble et le nom plus françois.

La comtesse de Brionne, riche héritière de la maison d'Épinay en Bretagne, mourut en ce mêma temps, une des plus malheureuses femmes qui ait vécu, sans l'avoir mérité. Elle laissa une fille, morte plusieurs années depuis sans avoir été mariée, et le prince de Lambesc.

Jarnac mourut en même temps, à Paris, de la petite vérole. Il s'étoit distingué à la guerre et avoit beaucoup d'esprit et orné, qui lui avoit fait beaucoup d'amis. Il ne laissa point d'enfants de l'héritiere de Jarnac-Chabot qu'il avoit épousée. De lui, il n'avoit rien; c'étoit un dernier cadet de Montendre la Rochefoucauld. Il savoit, vouloit faire, et avec une figure de paysan, malgré sa naissance, il ent été loin. Ce fut dommage; il fut fort regretté.

Le cardinal d'Estrées mourut à Puris, dans son abbaye de Saint-Germain des Prés, à quatre-vingt-sept ans presque accomplis, ayant toujours joui d'une sante parfaite de corps et d'esprit, jusqu'à cette maladie qui fut fort courte, et qui lui laissa sa tête entière jusqu'à la fia. Il est juste et curfeux de s'arrêter un peu sur un personnage toute sa vie considerable, et qui à sa mort étoit cardinalévêque d'Albano, abbé de Longpont, du Moat-Saint-Eloi, de Saint-Nicolas aux Bois, de la Staffarde en Piémont, où Catinat gagna une celebre bataille avant d'être maréchal de France, de Saint-Claude en Franche-Comté, dont l'abbé d'Estrées son neveu étoit coadjuteur, et dont on a fait un evêché depuis quelques annees<sup>2</sup>, d'Anchin en Flandres,

<sup>1.</sup> Ce verbe est bien au singulier.

<sup>2.</sup> Lévecué de Saint-Claude fut érige le 21 janvier 1742.

et de Saint-Germain des Prés dans Paris. Il étoit aussi commandeur de l'ordre, de la promotion de 1688.

Le mérite aidé des hasards de la fortune, l'un et l'autre aux quatre dernières générations, ont fait, de gentilshommes obscurs et assez nouveaux du pays de Boulonois, une race infiniment et tres-singulierement illustrée, dont il ne reste plus que Nº de Tourbes, sœur du dernier maréchal d'Estrées. Le cardinal leur oncle ne s'en faisoit point accroire là-dessus, et disoit fort naturellement qu'il connoissoit ses peres, jusqu'à un qui avoit eté page de la reine Anne, duchesse de Bretagne, mais que par delà il n'en savoit rien, et qu'il ne falloit pas chercher. Or ce page, qui ne fit pas grande fortune, et qui épousa une la Cauchie, étoit le grand-père du sien, dont le pere étoit fils' d'un bâtard de Vendôme-Bourbon, et sa femme étoit Babou, fille de la Bourdaisiere et d'une Robertet, gens de beaucoup de faveur. Cette Babou avoit six sœurs. Elles étoient belles, mariées, intrigantes; on les appeloit de leur temps les Sept péchés mortels. Voilà ce qui commenca. à apparenter et à mettre dans le monde le grand-pere du cardinal d'Estrées. La Babou, sa grand'mere, étoit aussi déterminée qu'intrigante. Il est remarquable qu'elle fut tuée à fasoire où elle s'étoit jetée et qu'elle défendoit, le dernier de l'année 1593, contre les hgueurs.

Elle laissa deux fils et six filles, dont trois figurèrent. La fils ainé fut tué, un an après sa mere, au siège de Laon, l'autre est le premier maréchal d'Estrées, pere du cardinal. Des filles, l'atnec fut seconde femme du maréchal de Balagny, bâtard du celebre évêque de Valence, frère du maréchal de Montluc. Le maréchal de Balagny s'étoit fait, par les armes et par adresse, souverain de Cambray. Il n'y put résister longtemps aux Espagnols, sur qui il avoit usurpé le pays et la place. Sa premiere femme, sœur du fameux Bussy d'Amboise, et qui n'avoit pas moins de courage que lui, mourut de rage et de depit, peu de mo-

<sup>4.</sup> Saint-Simen avait écrit d'abord : « dont la mère étoit fille » ; il a corrigé fille en file, met en négligeant de corriger le mère en le pers.

ments après être sortie de Cambray, en 1595. Balagny mourut en 1603, et sa seconde femme deux ans apres. Gabrielle d'Estréea fut la seconde, dont la beauté fit la fortune de son père, et dont l'histoira est trop connuc pour s'y arrêter. Elle étoit sœur du père du cardinal, mais morte près de trente ans avant sa naissance. La troisième, qui figura, épousa le premier duc de Villare, à la fortune duquel elle contribus beaucoup. Pour revenir a leur père, Gabrielle, des lors pleinement et publiquement maîtresse d'Henri IV, le fit gouverneur de Paris et de l'Ilede-France apres d'O, et grand maître de l'artillerie après M. de Saint-Luc. Il en avoit déjà fait les fonctions fort longiemps auparavant pendant une longue maladie de la Bourdaisière, son beau-pere, qui l'étoit. M. d'Estrées avoit été chambellan du duc d'Alencon, gouverneur de ses apanages en partie, fort bien avec lui; et ce prince, qui par mi pris pour Henri III son frère porta toujours l'ordre de Saint-Michel, sans avoir jamais voulu de celui du Saint-Esprit, l'avoit fait donner à d'Estrées, en la premiere promotion de 1579; il se démit de l'artillerie eu 1599, qui fut donnée à M. de Rosny, depuis premier duc de Sully, lors en pleine faveur, qui obtint pour vin du marché de faire passer le gouvernement de l'Île-de-France du pere au fils. qui est demeuré chez MM. d'Estrées, jusqu'à la quatrième et derniere genération. L'artillerie alors n'étoit qu'une charge. Elle na devint office de la couronne qu'entre les mains de M. de Sully, qui le sit ériger en 1601. C'est le dernier de tous, n'y en ayant point eu d'érigé depuis.

La mère du cardinal d'Estrées étoit nièce de ce premier et celebre duc de Sully, fide du comte de Béthune son frere, si connu par sa capacité et par ses grandes ambassades à Rome et ailleurs, et par ce grand nombre de manuscrits qu'il ramassa, que son fils augmenta, et qu'il donna au Roi. Ainsi elle étoit sœur de ce second comte de Bethune, chevaher d'honneur de la Reine, qui fut connu aussi par ses ambassades, et du comte de Charost, qui fut

capitaine des gardes du corps, puis duc à brevet, grandpère du duc de Charost, gouverneur de la personne du Roi. Ces choses ont maintenant vieilli; il est bon d'en rafraichir la mémoire, mais sans s'y étendre davantage,

Le père du cardinal d'Estrées fut un personnage toute sa vie par ses grands emplois, son mérite, sa capacité, et l'autorité qu'il conserva toute sa vie. Il fut maréchal de France en 1626, et il est unique que lui, son fils et son petit-fils ont été non-seulement maréchaux de France, et le dernier du vivant de son père, mais tous trois doyens des maréchaux de France, et longtemps. Le premier maréchal avoit quatre-vingt-douze ans, lorsqu'en 1663 il fut fait duc et pair dans cette cruelle fournée des quatorse, et qu'il en prêta le serment. Il en avoit quatre-vingt-dix-huit en 1670 lorsqu'il mourat. Il sut trois fils de ce premier mariage : le due d'Estrées mort en janvier 1687 à Rome, où il étoit ambasadeur depuis quatorze ou quinze aus; le second maréchal d'Estrées; et le cardinal d'Estrées. Ce second due d'Estrées fut père du troisième, mort event cinquante ans, de la pierre, à Paris en 1698, et de l'évêque-duc de Laon, mort en 1696. Le troisieme duc d'Estrées fut père du dernier, mort sans postérite en juillet 1723, à quarante ans passés; et le second maréchal d'Estrées fut pere du troisième, qu'il vit grand d'Espagne et marechal de France, et qui recueillit la dignité de duc et pair ; et l'abbé d'Estrées, commandeur de l'ordre, mort nommé archevêque de Cambray, dont il attendoit les bulles, et qui avoit en plusieure ambassades, ainsi que ses deux oncles et son grand-père. On voit par ce court abrégé cinq dues et pairs laïques, deux dues-pairs ecclésiastiques, un cardinal, un grand d'Espagne, trois doyens des maréchaux de France, deux commandeurs et eing chevaliers du Saint-Esprit, trois ambassadeurs, un ministre d'État et deux vice-amiraux, outre les gouvernements de provinces; et voilà comme les beautés élèvent des familles qui savent en profiter! Mes de Soubise et la belle Gabrielle

23

en sont des exemples pour la postérité. Venons maintenant au cardinal d'Estrées.

Né en 1627, il avoit vécu quarante ans avec son père. et su profiter de ses leçons et de sa consideration. La liaison la plus intime fut toute sa vie constante entre ses neveux, et petits-neveux de Vendôme, et lui dont il fut la conseil toute sa vie, et le cardinal y participa dès sa jeupesse. C'étoit l'homme du monde le mieux et le plus noblement fait de corps et d'ame, d'esprit et de visage, qu'on voyoit avoir été beau en jeunesse, et qui étoit vénérable en vicillesse. l'air prévenant mais majestueux, de grande taille, des cheveux presque blanca, une physionomie qui montroit beaucoup d'esprit, et qui tenoit parole, un esprit supérieur et un bel esprit, une érudition rare. vaste, profonde, exacte, nette, précise, beaucoup de vraie et de sage théologie, attachement constant aux bbertes de l'Éguse gallicane et aux maximes du royaume, une éloquence naturelle, beaucoup de grâce et de facilité à s'énoncer, nulle envie d'en abuser, us de montrer de l'esprit et du savoir, extrêmement noble, desintéressé, magnifique, libéral, beaucoup d'honneur et de probité. grande sagacité, grande pénétration, bon et juste discernement, souvent trop de feu en traitant les affaires. El avoit été galant dans sa Jeunesse, et il l'étoit demeuré sans blesser aucune bienséance. Parmi un courant d'affaires, la plupart de sa vie continuelles, réglé en tout, aumonier, et tres-homme de bien. C'etoit l'homme du monde de la meilleure compagnie, la plus instructive, la plus agréable, et dont la mémoire toujours présente n'avoit jamais rien oublie ni confondu de tout ce qu'il avoit su, vu et lu; toujours gai, égal, et sans la moindre humeur, mais souvent aingulierement distrait; qui aimoit à faire essentiellement plaisir, à servir, à obliger, qui s'y presentoit aisement, et qui ne s'en prévaloit Jamais; il savoit hair nussi et le faire sentir : mais il savoit encore mieux aimer. C'étoit un honime tres-généreux : il étoit nussi fort courtisan et fort attentif aux ministres et à la

taveur, mais avec dignité, un desinvolte qui lui étoit naturel, et incapable de rien de ce qu'il ne croyoit pas devoir faire. Jamais les jésuites ne purent l'entamer sur rien, ni le Roi sur eux, ni sur ce qu'on ini faisoit passer pour jansénisme, ni en dernier lieu, comme on l'a vu sur la conatitution, ni de l'empêcher d'agir, et même de parler sur toutes ces matières avec la plus grande liberté, sans que sa considération en ait baissé auprès du Roi.

Tant de grandes et d'aimables qualités le firent généralement aimer et respecter; sa science, son esprit, sa fermeté, sa liberté, le perçant de ses expressions quand il lui plaisoit, une plaisanterie fine et quelquefois poignante, un tour charmant, le faisoient craindre et ménager, et cela jusqu'à sa mort, par ceux qui étoient devenus la terreur de tout le monde; avec beaucoup de politesse mais distinguée, il savoit se sentir; il étoit quelquefois haut, quelquefois colère; ce n'étoit pas un homme qu'il fit bon tâtonner sur rien. Ce tout ensemble faisoit un homme extrêmement aimable et sûr, et lui donna toujours un grand nombre d'amis.

il fut évêque-duc de Laon à vingt-cinq ans, sacré à vingt-sept, et brilla fort cinq ans apres en l'assemblée du clergé de 1660. Il eut la principale part à finir l'affaire fameuse des quatre évêques par ce qu'on a nommé la paix de Clément IX. Entré par son père dans l'intimité de la maison de Vendôme, il traita et conclut en 1665 le mariage de M<sup>10</sup> de Nemours avec le duc de Savoie, et en 1666 celui de sa sœur cadette avec Alphonse, roi de Portugal. L'une a éte mere du premier roi de Sardaigne, si connuc sous le nom de Madame Royale qu'elle usurpa au mariage de son fils; l'autre, illustre par sa courageuse résolution, où le cardinal d'Estrees eut grand'part, de changer de mari, et de demeurer reine régnante. Toutes deux étoient filles du pénultième duc de Nemours, tue en duel par le duc de Beaufort, son beau-frère, et de la fille de César duc

4. Voyez toma III, p. 273 et cl-dossus, p. 29.

de Vendôme, bâtard d'Henri IV et de la belle Gabrielle, sœur du père du cardinal d'Estrées. Il en eut la nomination de Portugal avec l'agrement du Roi, et les malins l'accusèrent d'avoir fait dans la vue du chapeau le mariage de son neveu avec la fille du célèbre Lyonne, ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères, sur quoi il courut d'assez plaisantes chansons, dont il se divertit le premier.

Ce chapeau traîna et l'inquiétoit. L'abbé de la Victoire, qui avoit beaucoup d'esprit et qui étoit fort du grand monde, étoit fort de ses amis, et la mode alors étoit de faire force visites. Un soir qu'il arrive fort tard pour souper dans une maison où il étoit attendu avec bonne compagnie, on lui demanda avec impatience d'où il venoit, et qui pouvoit l'avoir tant retardé : « Hélas ! répondit l'abbé d'un ton pitoyable, d'où je viens? j'ai tout aujourd'hui accompagné le corps du pauvre Monsieur de Laon. -Comment Monsieur de Laon! s'écria tout le monde. Monsieur de Laon est mort? il se portoit hien hier, cela est pitovable; dites-nous donc : qu'est-il arrivé? - Il est arrivé, reprit l'abbé toujours sur le même ton, qu'il m'est venu prendre pour faire des visites, que son corps a toujours été avec moi, et son esprit à Rome, que je ne fais que le quitter, et fort ennuyé. » A ce récit la douleur se changea en risée.

On a vu en son heu ce grand diner pour le prince de Toscane à Fontainebleau, qui fut le seul qu'il oublia de prier, pour qui seul la fête étoit faite. Il avoit de ces distractions dans le commerce, qui n'étoient que plaisantes, parce qu'elles ne portoient jamais sur les affaires, ni sur rien de serieux.

Il fut cardinal de Clement X en 1671 mais in petto, déclaré enfin l'année suivante; protecteur des affaires de l'ortugal, et se trouva en 1676 au conclave où tunocent XI fut elu; six mois après il fut à Munich pour le mariage de Monseigneur. Il se demit en 1681 en faveur de son neveu, fits du duc d'Estrees, de son évêché; et tout cardinal qu'il étoit depuis dix ans, il demanda et obtint un brevet de conservation du rang et honneurs de duc at pair. C'en est le premier exemple, et si je l'ai fixé à la même grâce accordée à d'Aubigny transféré de Noyon à ltouen, c'est que je n'ai pas compté celle-ci faite à un cardinal, et qui n'a jamais eu d'autra évêche qu'un des six attachée aux six premiers cardinaux, qu'il opta pour son titre quand il en eut l'ancienneté.

Ce fut au festin qu'il donna le jour de la réception de son neveu au Parlement, où étoient Monsieur le Prince. Monsieur le Duc, depuis connu le dernier sous le nom de Monsieur le Prince, et M. le prince de Conti l'ainé, avec beaucoup de pairs, que lorsqu'on vint pour se mettre à table. Monsieur de Noyon avisa la sottise des valets de la maison, dont le cardinal fut après bien en colère contre eur, qui avoient mis trois cadenas i pour les trois princes du sang. Il alia les ôter tous trois l'un apres l'autre, puis les regardant tous trois et se mettant à rire : « Messieura. leur dit-il, c'est qu'il est plus court d'en ôler trois que d'en faire apporter une vingtaine. » lis en rirent aussi comme ils purent parce que le droit tres-reconnu y est, et qu'il n'y avoit pas moyen de s'en facher. J'en ai oul faire le conte à plusieurs des conviés, et à Monsieur de Novon nième, qui ne le faisoit jumais sans un nouveau plaisir.

Le cardinal d'Estrées retourna à Rome pour l'affaire de la régale et pour divers points des libertés de l'Église galheane qu'il sut tres-bien soutenir. On disoit pourtant qu'on les entendoit crier et se quereller des pièces voisines, lui et don Livio Odescalchi, et qui traitoient les affaires à coups de poing. Il fut a Rome plusieurs années chargé des affaires de France, conjointement avec le duc son frère, qui y demeura quatorre ans ambassadeur, logeant et mangeant ensemble dans la plus grande union. Le duc y mourut en 1687, et le cardinal demeura seul avec

<sup>1.</sup> Voyes tome I, p. 20, note \$.

tout la poids à porter. Il aut après à soutenir tout celui de l'étrange ambassade du marquis de Lavardin, et toutes les fureurs de ce même pape, peu habile, très-entêté et tout dévoué aux ennemis de la France, dont il se démôle. avec grande capacité et dignité, conservant une grande considération personnelle dans une cour où on se piquoit alors de manquer au Roi en tout. Il vit enfin mourir cet inepte pape à qui l'empereur Léopold dut tant, et l'Angleterre, et le prince d'Orange sa révolution et sa couronne, dont il n'a pas tenu aux Romains de faire un saint, Après l'élection d'Alexandre VIII, Ottobon, que la France fit, et qui se moqua d'elle, le cardinal d'Estrées revint à la cour on 1689. Il n'y fut pas deux ans qu'il retourna au conclave où innocent XII, Pignatelli, fut élu en 1691. Il demeura deux ans à Rome, chargé des affaires conjointement avec le cardinal de Janson, à terminer les affaires du clergé, il revint après en France jusqu'en 1700, qu'il retourna au conclave de Clément XI, Albane, d'où il alta à Venise et à Madrid. On a vu en son temps ce qu'il fit en ces deux villes, et son dernier retour en France en 1703.

Devenu abbé de Saint-Germain des Prés, il vécut avec ses religieux comme un pere, et tous les soirs il avoit deux, trois ou quatre moines savants qui venoient l'entretenir de leurs ouvrages jusqu'à son coucher, qui avonoient qu'ils apprenoient beaucoup de lui.

Il ne pouvoit ouir parler de ses affaires domestiques. Pressé et tourmenté par son intendant et son mattre d'hôtel de voir enfin ses comptes, qu'il n'avoit point vus depuis grand nombre d'annecs, il leur donna un jour. Ils exigerent qu'il fermeroit sa porte pour n'être pas interrompas; il y consentit avec peine, puis se ravisa, et leur dit que, pour le cardinal Bonzi au moins, qui étoit à Paris, son ann et son confeere, il ne pouvoit s'empêcher de le voir, mais que ce seroit merveilles si ce seul homme, qu'il ne pouvoit retaser, venoit precisément ce jour-là. Tout de suite il envoya un domestique affidé au cardinal Bonzi

le prier avec instance de venir chez lui un tel jour entre trois et quatre heures, qu'il le conjuroit de n'y pas manquer, et qu'il lui en diroit la raison; mais, sur toutes choses, qu'il parût venir de lui-même. Il fit monter son suisse dès le matin du jour donné, à qui il défendit de laisser entrer qui que ce fût de toute l'après-dinée, excepté le seul cardinal Bonzi, qui surement ne viendroit pas; mais, s'il s'en avisoit, de ne le pas renvoyer. Ses gens, ravis d'avoir à le tenir toute la journée sur ses affaires sans y être interrompus, arrivent sur les trois beures; le cardinal laisse sa famille et le peu de gens qui pour ce jour-là avoient diné chez lui, et passe dans un cabinet où ses gens d'affaires étalèrent lours papiers. Il leur disoit mille choses ineptes sur sa dépense, où il n'entendoit rien, et regardoit sans cesse vers la fenêtre, sans en faire semblant, soupirant en secret après une prompte délivrance. Un peu avant quatre heures, arrive un carrosse dans la cour; ses gens d'affaires se fachent contre le suisse, et crient qu'il n'y aura donc pas moyen de travailler. Le cardinal ravi s'excuse sur les ordres qu'il a donnés. « Yous verrez, ajouta-t-il, que ce sera ce cardinal Bonzi, le seul homme que j'aie excepté, et qui tout juste s'avise de venir aujourd'hui. » Tout aussitôt on le lui annonce; lui à hausser les épaules, mais à faire ôter les papiers et la table, et les gens d'affaires à s'en aller en pestant. Des qu'il fut seul avec Bonzi, il lui conta pourquoi il lui avoit demandé cette visite, et à en bien rire tous deux. Oneques depuis ses gens d'affaires ne l'y rattrapperent, et de sa vie n'en voulut ou'r parler.

Il falloit bien qu'ils fussent honnêtes gens et entendus. Sa table étoit tous les jours magnifique, et remplie à Paris et à la cour de la meilleure compagnie. Ses équipages l'étoient aussi, il avoit un nombreux domestique, beaucoup de gentilshommes, d'aumôniers, de secrétaires. Il donnoit beaucoup aux pauvres, à pleines mains à son frère le maréchal et à ses enfants qui lors n'étoient pas

à leur aise, et il mourut sans devoir un seul écu à qui que ce fût.

Sa mort, à laquelle il se préparoit depuis longtemps, fut ferme, mais édifiante et fort chrétienne; la maladie fut courte, et il n'en avoit jamais eue, la tête entière jusqu'à la fin. Il fut universellement regretté, tendrement de sa famille, de ses amis, dont il avoit beaucoup, des pauvres, de son domestique, et de ses religieux qui sentirent tout ce qu'ils perdoient en lui, et qui trouvèrent bientôt après qu'ils avoient changé un père pour un loup et pour un tyran. L'abbé d'Estrées devint abbé de Saint-Claude dont il étoit coadjuteur.

Avec toute sa franchise sur sa naissance, les mésalliances lui déplaisoient. La maréchale d'Estrées, sa bellesœur, fille de Morin le juif, qui avoit tant d'esprit et de monde, en remboursoit souvent des plaisanteries, qui, sans rien de grossier, la démontoient au moment le plus inattendu. Il disoit de l'abbé d'Estrées qu'il étoit sorti de Portugal sans y être entré : c'est qu'il y avoit été ambasadeur et n'avoit point fait d'entrée. Il se divertissoit volontiers à le désoler.

Il se moquoit du vieux duc de Charost, son cousin germain, qui, depuis qu'il fut pair, se plaisoit à aller juger au Parlement, et y menoit le duc d'Estrées. « Mon cousin, disoit le cardinal à Charost, cela sent son Lescalopier. » On a vu sideurs ce qui fit Lescalopier président à mortier, et le mariage de sa fille héritière avec le père de Charost.

Sur M<sup>--</sup> des Ursins, le cardinal étoit excellent : il ne finissoit point sur elle, il y étoit toujours nouveau et avec une liberté qui ne se refusoit rien.

Un mot de lui au Roi dure encore. Il étoit à son diner, toujours fort distingué du Roi des qu'il paroissoit devant lui; le Roi, lui adressant la parole, se plaignit de l'incommodité de n'avoir plus de dents. « Des dents, Sire, reprit le cardinal, eh! qui est-ce qui en a? » Le rare de cette réponse est qu'à son âge il les avoit encore blanches et

fort belles, et que sa bouche, fort grande mais agréable, étoit faite de façon qu'il les montroit beaucoup en parlant; aussi le Roi se prit-il à rire de la reponse, et toute l'assistance, et lui-même, qui ne s'en embarrassa point du tout. On ne tariroit point sur lui; je finirai ce qui le regarde par quelque chose de plus sérieux.

On a vu légèrement en son lieu, je dis légèrement parce que ce n'est pas mon dessein de m'arrêter sur cette vaste matière, que l'affaire de la constitution se traita un moment chez lui. Les chefs du parti de la bulle ne purent parer ce renvoi que le Roi donna à son estime pour la capacité du cardinal d'Estrées, et à son desir de la paix. lis s'apercurent bientôt qu'il savoit trop de théologie pour eux, et trop exactement, et trop aussi d'affaires du monde. Celui qui dans son premier age avoit si bien su finir l'affaire des quatre évêques nétoit pas dans son dernier l'homme qu'il leur falloit, avec l'expérience et l'autorité qu'il avoit acquise. Ils prirent donc le parti de rompre des conférences auxquelles le cardinal d'Estrées n'avoit garde de prendre goût, parce qu'il y voyoit trop clairement la droiture et la vérité d'une part, la fascination, le parti, les artifices, la violence de l'autre.

Ce fut dans le court espace du temps de ces conférences que le P. Lallemant, un des principaux boute-feu des jésuites, alloit écumer' le plus souvent qu'il pouvoit ce qui se passoit à l'abbatial de Sunt-Germain des Près. S'y trouvant un jour avec le maréchal d'Estrées qui y logeoit avec son oncle, et parlant tous deux de la matière qui étoit sur le tapis pendant que le cardinal travailloit dans son cabinet, le P. Lallemant se mit à vanter l'Inquisition, et la nécessité de l'établir en France. Le maréchal le laissa dire quelque temps, puis le feu lui montant au visage, lui répondit vertement sur cette exécrable proposition, et finit par lui dire que, sans le respect de la maison où its étoient, Il le feroit jeter par les fenêtres.

## 1. Voyes teme YL p. 88, note 1.

Ce projet, qui est depuis longtemps le projet favori des jésuites et de leurs principaux abandonnés, comme celui dont l'accomplissement mettroit le dernier comble à leur puissance deçà et delà les monts, est celui auquel ils n'ont cessé de loin d'aplanir toutes les voies, et à l'avancement duquel ils p'ont cessé de travailler depuis l'espérance et les moyens que leur en fournissent l'anéantissement de la paix de Clément IX, et leur chef-d'œuvre, l'affaire de la constitution, qui ont établi une inquisition effective par lu conduite que depuis sa naissance on y tient de plus en plus tous les jours, qui est un prélude et un bon préparatif pour y accoutumer le monde.

Leur P. Contencin, revenu en Europe pour leurs affaires de la Chine où il en a été un des plus grands ouvriers, et y retournant en 1729, ne put s'empêcher de dire, en s'embarquant au Port-Louis, que dans peu ou verroit l'Inquisition reçue et établie en France, ou tous les jésuites chassés. Ce mot fit grand bruit et retentit bien fortement jusqu'à Paris.

En 1732, le P. du Halde, qui a donné les artificieuses relations de leurs missions diverses, sous le titre de Lettres édifiantes et curieuses, et depuis une Histoire et des cartes de la Chine, tres-bien faites, mais où il n'y a pas moins d'art, me vint voir comme il y venoit quelquefois depuis que je l'avois connu secrétaire du P. Tellier. J'en avois été content pour une affaire qui regardoit la Trappe du temps du Roi, et à sa mort je lui procurai une honne pension qui l'établit pour toujours à leur maison professe de Paris, avec commodité et distinction. Il tourna fort son langage, et à la fin me tint le même propos que quinze ans apparavant le P. Lallemant avoit tenu au marechal d'Estrées, et avec un miel jésuitique me voulut prouver que rien n'étoit meilleur ni plus nécessaire que d'etablir l'Inquisition en France. Il est vrai que je le relevai si brutalement que de sa vie il n'a osé m'en reparler. C'est amsi que ces bons Peres vont sondant et semant sans se rebuter jamais, jusqu'à ce que, la force à la main, ils y parviennent par l'aveuglement du gouvernement, à quelque prix que ce soit, et par toutes sortes de voies. Il y auroit de reste de quoi s'étendre sur une matière si curieuse et si étrangement intéressante; il doit suffire ici de l'avoir effleurée assez pour en constater le dessein, le projet, et le travail constant et assidu pour arriver à cette abominable fin.

Goesbriant, qui passoit pour fort riche, appuyé du crédit de Desmarets son beau-père, maria son fils à une des filles du marquis de Chât.llon, éblouis, l'un de l'alliance, l'autre des biens, et de se défaire pour rien d'une de ses filles, dont il avoit quantité, et point de fils.

'e prince électoral de Saxe vit le Roi à son lever qui lui fit beaucoup d'honnêtetés. Bergheyk prit ensuite congé du Roi, qui lui donna force louanges, jusqu'à lui dire qu'il plaignoit le roi son petit-fils de ne l'avoir plus à la tête de ses finances. Il se retira en Flandres, l'eté dans une terre, l'hiver à Valenciennes, et conserva des amis et beaucoup de réputation et de considération

L'électeur de Bavière tira des faisans dans le petit parc de Versailles, vit après le Roi seul dans son cabinet, joua chez Madame la Duchesse, soupa chez d'Antin et retourna à Saint-Cloud. Il n'y avoit que le Roi qui tirât dans ce petit parc, et fort rarement feu Monseigneur, pendant sa vie.

Albergotti revint de Florence et de quelques autres petites cours d'Italie, où on crut qu'il avoit été chargé de quelque commission du Roi. Il nomma en même temps Rottembourg pour être son envoyé pres du roi de Prusse, et divers autres pour Ratisbonne et les cours d'Allemagne.

Bissy, évêque de Meaux, nommé par le Roi au cardinalat, eut l'abbaye de Saint-Germain des Prés, et le gratis entier comme si déjà il avoit été cardinal. Ce morceau avoit toujours été pour des cardinaux ou des princes. Cette fortune d'un si mince sujet étoit bien due à la constitution.

Les deux ducs et pairs qu'elle venoit de laire furent reçus au Parlement le mardi 18 décembre. On a vu ailleurs que c'est le Roi qui a fixé le premier leur âge à vingt-cinq ans pour y entrer, et ce qui a causé cette nouveaule. Le duc de Melun qui ne les avoit pas, et qui craignit qu'on en fit d'autres qui les auroient, et de tomber avec eux dans le cas de M. de la Rochefoucauld avec moi, obtint la permission d'être reçu avant cet âge, et d'opiner cette fois, mais à condition de n'aller plus au Parlement qu'il n'eût vingt-cinq ans. Il fut donc reçu avec le prince de Rohan, qui donna moins un grand repas qu'une fête dans sa superbe maison. Ainsi finit cette année, dont je n'ai pas eru devoir interrompre le cours par le commencement d'une affaire qui continua dans l'année où nous allons entrer, et qui eut d'étranges suites.

Sceaux étoit plus que jamais le théâtre des folies de la duchesse du Maine, de la honte, de l'embarras, de la ruine de son mari, par l'immensité de ses dépenses, et le spectacle de la cour et de la ville qui y abondoit et s'en moquoit. Elle y jouoit elle-même Athalie avec des comediens et des comédiennes, et d'autres pièces, plusieurs fois la semaine. Nuits blanches! en loteries, jeux, fêtes, illuminutions, seux d'artifice, en un mot sètes et santaisies de toutes les sortes et de tous les jours. Elle nageoit dans la joie de sa nouvelle grandeur, elle en redoubloit ses folies et le duc du Maine, qui trembloit toujours devant elle, et qui craignoit de plus que la moindre contradiction achevat enticrement de lui tourner la tôte, souffroit tout cela. jusqu'à en faire piteusement les honneurs, autant que cela se pouvoit accorder avec son assiduité anprès du lioi dans ses particuliers, sans s'en trop détourner.

Quelque grande que fût sa joie, à quelque grandeur et la moms imaginable qu'il fût arrivé, il n'en étoit pas plus tranquille. Semblable à ces tyrans qui ont usurpé par leurs crimes le souverain pouvoir, et qui craignent comme

<sup>1.</sup> Voyez tome IV, p. 255, et tame IX, p. 170,

autant d'ennemis conjurés pour leur perte tous leurs concitoyens qu'ils ont asservis, il se consideroit assis sous cette épée que Denys, tyran de Syracuse, fit auspendre par un cheveu au-dessus de sa table, sur la tèle d'un homme qu'il y fit asseoir parce qu'il le croyoit heureux, auquel il voulut faire sentir par là ce qui se passoit sans cesse en lui-même. M. du Maine, qui exprimoit si volontiers les choses les plus sérieuses en plaisanteries, disoit franchement à ses familiers qu'il étoit comme un pouentre deux ongles, des princes du sang et des pairs, dont il ne pouvoit manquer d'être écrasé, s'il n'y prenoit bien garde. Cette réflexion troubloit l'exces de son contentement, et celui des grandeurs et de la puissance où tant de machines l'avoiont élevé. Il craignoit les princes du sang dès qu'ils seroient en âge de sentir l'infamie et le danger de la plaie qu'il avoit portée dans le plus auguste de leur nuissance, et le plus distinctif de tous les autres hommes : il craignoit le Parlement, qui, jusqu'à ses yeux, n'avoit pu dissimuler l'indignation du violement qu'il avoit fait de toutes les lois les plus saintes et les plus inviolables, sans se pouvoir rassurer par le dévoucment sans mesure du premier président, trop decrié par son ignorance, trop déshonoré par sa vie et ses mœurs, pour oser espérer de tenir sa Compagnie par lui. Enfin il craignoit jusqu'aux ducs, tant la tyrannie et l'injustice sont touides.

Sa frayeur lui fit donc concevoir le dessein de brouiller si bien ses ennemis, de les armer si ardemment les uns contre les autres, qu'ils le perdissent de vue, et qu'il leur échappat dans le cours de leur longue et violente lutte, qui leur ôteroit tout moyen de reunion contre lui, qui etoit la chose qui lui sembloit la plus redoutable. Pour entendre comment il parvint à ce grand but, il faut expliquer certaines choses entre les pairs et le Parlement. On se contentera du nécessaire, ce lieu n'etant pas celui de traiter cet e matiere à fond, mais ce necessaire ne peut être aussi court qu'on le desireroit ici.

Il faut d'abord voir ce qu'est la dignite de pair de

France, si elle n'est pas la même aujourd'hui qu'elle a été dans ces puissants souverains, ou presque tels, dont les duchés et les comtés-pairies ont été en divers temps réunies à la couronne, et ce qu'est le parlement de Paris et les autres parlements du royaume. C'est une connois-sance nécessairement préalable aux choses qu'il est temps de raconter.

## CHAPITRE XXI.

Origino et naturo de la monarchie françoise, et de sea trois états. --Son gouvernement; champs de mars, puis de mai. -- Pairs de France sous divers noms, les mêmes en tout pour la dignité et les fonctions nécessaires depuis la fondation de la monarchie. - Pairs de fief; leur fonction. - Hauts barons; leur origine, leur usage, lour différence essentielle des pairs de France. - Changement du service par l'abolition de celui de fief et l'établissement de la milicostipendiée - Origine des anoblissements - Capitulaires de nos rois. - Légistes; quels; leur usage; leur progrès - Conseillers; origine de ce nom. Parlements; origine de ce nom; ses progrès; multiplication des magistrats et de cours ou tribuneux de justice. -Sièges hauts et bas de grand'chambre des parlements. - Parité, quant à la dignité de pair de France et ce qui en dépend, de ceux d'aujourd'hui avec ceux de tous les temps. — Noms donnés aux pairs par nos rois de tous les âges. - Pairie est apanage, témoin Uzes. — Réversibilité à la couronne. — Apanage, ce que c'est. — Ducs vérifiés; Bar. - Duca non vérifiés. - Officiers de la couronne. -Pues non vérifiés en compétence continuells avec les officiers de la couronne.

On ne peut douter que les premiers successeurs de Pharamond n'aient moins ete des rois que des capitaines qui, à la tête d'un peuple belliqueux qui ne pouvoit plus se contenir dans ses bornes, se répandit à main armée et fit des conquêtes. Clovis donna le premier plus de consistance à ce nouvel état, plus de majeste à sa dignité, et par le christianisme, qu'il embrassa, plus d'ordre et de police à ses sujets, dont il fut peut être le premier roi, et plus de regle et de commerce avec ses voisins. La nouvelle monarchie conquise fat toute militaire, jamais des-

potique. Les chefs principaux qui avoient aidé à la former étoient appelés à toutes les délibérations de guerre, de paix, de lois à faire, à soutenir, à toutes celles qui regardoient le dedans et le dehors.

Les conquêtes s'étant multipliées, les Francs, qui les firent, donnèrent leur nom de France à la Gaule qu'ils avoient soumise, et ils recurent de leurs rois des partages des terres conquises, à proportion de leurs services, et de leur poids, et de leurs emplois. Ces portions leur tinrent lieu de paye. Ils les curent d'abord à vie, et, vers le déclin de la première race, presque tous en propriété. Alors, coux qui avoient les portions les plus étendues en divisèrent des parties entre des Francs moindres qu'eux, sous les mêmes conditions qu'ils tenoient eux-mêmes leurs portions du Roi, c'est-à-dire de fidélité envers et contre tous, d'entretenir des troupes à leurs dépens, de les mener à celui qui leur avoit donné leurs terres pour servir à la guerre sous lui, comme lui-même étoit obligé envers le Roi à la même fidélité et au même service de guerre. toutes les fois que le Roi le mandoit. C'est ce qui forma la seigneurie et le vasselage. Ceux qui avoient leurs portions des rois s'appelèrent bientôt feudi, et fide es, de la fidélité dont ils avoient contracté et voué l'obligation en recevant ces portions qui furent appelées fiefs, et l'action de les recevoir en promettant fidélité et service militaire au Roi. hommage. Cos premiers seigneurs furent done les grands feudataires, qui eurent d'autres feudataires sous eux. comme il vient d'être dit, qui tenoient des fiefs d'eux sous la même obligation à leur égard de fidelité et de service militaire. C'est d'où est venue la noblesse connue longtemps avant ce nom sous le generique de miles, homme de guerre, ou noble, synonymes lorsque le nomde noble commença à être en usage, à la difference des peuples conquis qui de leur entière servitude farent appelés serfs.

Cette noblesse, pour parler un langage entende, ne put suffire à la culture de ses terres. Elle en donna des por-

tions aux serfs, chaçun dans sa dépendance, non à condition de service militaire, comme les flefs, mais à ceme et à rente, et à diverses conditions, d'où sont venus les divers droits des terres. Ainsi ce peuple serf, qui n'avoit rien, commença à devenir propriétaire en partie, tandis qu'en partie il continua à ne posséder quoi que ce soit, et de ces deux sortes de serfs, dont les uns devinrent propriétaires et les autres ne le furent pas, est composé le peuple ou ce qui a été appelé depuis le tiere état, et comme aujourd'hui se pouvoit distinguer des lors en bourgeoisle et en simple peuple. Ces baillettes , qui furent données d'abord aux meilleurs habitants des villes, s'étendirent aux meilleurs de la campagne. Elles furent bientôt conques sous le nom de roture, à la difference des fiefs; et leurs possesseurs sous le nom de roturiers, à la difference des seignaurs de fief, terme qui p'avoit et n'eut très-longtemps que sa signification naturelle, et que l'orgueil a fait depuis prendre en mauvaise part.

L'Église fit aussi ses conquêtes pacifiques par la libéralité des rois et des grands seigneurs. Les évêques et les abbés les devinrent eux-mêmes. Ils eurent des portions de terres fort étendues, ils en donnérent en fief comme avoient fait les grands seigneurs, et de là sont venus les grands bénéfices que nous voyons encore aujourd'hui, et alors la fidélité et le service militaire qu'ils devoient aux rois et qui leur étoit aussi du à eux-mêmes par leurs vassaux, leur grand état temporel les fit considérer comme les autres grands seigneurs. Parvenus à ce point, l'ignorance de ceux-ci se fit une religion de leur laisser la primanté par l'union de leur sacerdoce avec leurs grands ficts, en sorte que la noblesse, qui etoit le corps unique de l'État, en laissa former un second qui devint le premier; et tous deux en formèrent un autre par leurs baillettes, qui rendirent force serfs proprietaires, lesquels, avec les autres serfs qui ne l'étoient pas, et qui tous étoit!

<sup>1.</sup> Le sens de ce mot est expliqué par ce qui précède.

<sup>2.</sup> Il y a bien ich étoit, et quatre mois plus ioin, some, on disgulier.

le peuple conquis, devint par la suite le troisième corps de l'État, sous le nom déjà dit de tiers état.

Cet empire tout militaire se gouverna tout militairement aussi par ce qu'on appela les champs de mars puis de mai. Tous les ans en mars, et ensuite non plus en mars mais en mai, le Roi convoquoit une assemblée. Il en marquoit le jour et le lieu. Chaque prélat et chaque grand seigneur s'y rendoit avec ses vassaux et ses troupes. Là, deux espèces de chambre en plein champ étoient disposées, l'une pour les prélats, l'autre pour les grands seigneurs, c'est-à-dire les comtes, dès lors connus sous ce nom; tout proche, dans l'espace découvert, étoit la foule militaire, c'est-à-dire les troupes et les vassaux qui les commandoient. Le Roi, assis sur un tribunal élevé, attendoit la réponse des deux chambres à ce qu'il avoit envoyé leur proposer. Lorsque tout étoit d'accord, le Roi déclaroit tout haut les résolutions qui étoient prises, soit civiles, soit militaires: et la foule militaire éclatoit aussitôt en eris redoublés de virat, pour marquer son obeissance. Dans cette foule, nul reclésiastique, nul returier, nul peuple; tout étoit gens de guerre ou noblesse, ce qui étoit synonyme, comme on l'a remarqué. Cette foule ne delibéroit rien, n'étoit pas même consultée; elle se tenoit représentée par leurs seigneurs, et applaudissoit pour tout partage à leurs résolutions unies à celles du Roi, qui les déclaroit. C'étoit de là qu'on partoit pour la guerre, quand on avoit à la faire. Il y auroit bien de quoi s'étendre sur ce court abrégé; mais c'est un récit le plus succinct pour la nécessité, et non un traité, qu'il s'agit ici de faire.

Cette forme de gouvernement dura constamment sous ta premiere race de nos rois, et cette assemblée se nommoit placita, de placet, c'est-à-dire de ce qu'il lui avoit plu de résoudre et de décider.

Pépin, chef de la seconde race, porté sur le trône par les grands vassaux, à force de credit, de puissance, d'untorité qu'il avoit su s'acquerir, continua la même forme

Google

de gouvernement, mais en mai, au lieu de mars, qui fut trouvé trop peu avancé dans le printemps pour tenir les placita. Charlemagne son fils les continua de même autant que ses voyages le lui permirent, mais jamais sans ses grands vassaux il n'entreprit aucune chose considérable de guerre, de paix, de partages de ses enfants, d'administration publique, tandis qu'en Espagne et en Italie, il agissoit seul. L'usage ancien fut suivi par sa postérité. Sous elle les grands vassaux s'accrurent de puissance et d'autorité, tellement qu'ils ne le furent guère que de nom sous les derniers rois de cette race, dont la mollesse, la foiblesse et l'incapacité y donnèrent lieu.

Peu à peu les différends de fief n'allèrent plus jusqu'aux rois. Les feudataires jugeoient les contestations que leurs vassaux n'avoient pu terminer entre oux par le jugement de leurs pareils; et pour les causes les plus considérables, elles se jugeoient par les grands feudataires assemblés avec le Roi. La multiplication de ces différends vint de celle des inféodations dans leurs conditions différentes, dans le désordre des guerres qui fit contracter des dettes. et qui obligea à mettre dans le commerce les fiels qui n'y avoient jamais été, qui de la les fit passer par divers degrés de successions souvent disputées, enfla aux femmes, sans plus d'egard sur ce point à la fameuse loi salique, qui les excluoit de toute terre salique : loi qui n'avant pour objet que cette terre, c'est-à-dire celle qui avoit été donnée pour tenir lieu de paye, qui étoit la distinction du Franc conquérant d'avec le Gaulois conquis, des fiefs d'avec les rotures, de la noblesse d'avec le peuple, demeura uniquement restremte au fiel des fiels, qui est la couronne.

La seconde race sur le point de périr par l'imbécilité des derniers rois, Hugues Capet, duc de France, comte de l'ans, proche parent de l'Empereur, et dont le grandpere avoit dejà contesté la couronne, fut porté sur le trône par le consentement de tous les grand vassaux du royaume, qui les confirma dans tout ce qu'ils en tenoient, et l'augmenta ainsi que leur autorité; c'est là l'époque où ses ducs et les comtes, chefs des armées et gouverneurs de province à vie, infeodés après en de grands domaines, de suzerains devinrent souverains, non-seulement de ces domaines, mais des provinces dont ils n'étoient auparavant que les gouverneurs. Je dis souverains, parce qu'encore qu'ils fussent vassaux de la couronne, pour ces mêmes domaines et ces mêmes provinces, leur puissance étoit devenue si étendue et si grande qu'elle approchoit fort de la souveraineté.

Le nom de pair de France, inconnu sous la première ruce, longtemps sous la seconde, peut-être même au commencement de la troisième, manqua sculement aux plus grands de ces premiers grands feudataires ou grands vassaux de la couronne, puisque, comme l'avouent les meilleurs auteurs, ils faisoient les mêmes fonctions que ceux qui parurent sous le nom de pairs de France, firent tout de suite et précisément les mêmes, et tout en la même manière, et sans érections pour les six premiers laigues et ecclésiastiques qui l'ont porté; ce qui suffit à prouver que, sans nom ou avec d'autres noms, l'essence est la même sans changement ni interruption, et que ce qui a eté connu alors par le nom et titre de pair de France, s'est trouvé assis à côté du trône des l'origine de la monarchie, et sous le nom de pairs de France et de pairie de France, en même temps que la ruce heureusement régnante a eté portée dessus.

Ce nom de pair s'introduisit insensiblement de ce que chacun étoit jugé par ses pairs, c'est-à-dire par ses égaux. Ainsi chaque grand fief avoit ses pairs de fief, dont on voit les restes jusqu'à nos jours par les pairs du Cambrésis et d'autres grands ou moindres fiefs, et le nom de pairs de France demeura aux plus grands de ces grands feudataires qui tenoient leurs grands fiefs du Roi, et qui avec lui jugeoient les causes majeures de tous les grands fiefs, directement ou par appel, et lui uidoient dans l'admi-

pistration de l'État, militaire ou intérieure, et pour faire les lois, les changer et régler, et faire les grandes sanctions de l'État dans ces placita contents ou assemblées de tous les ans. Bientôt toutes les mouvances majeures des seigneurs ressortirent au Roi ou à ces pairs, dont l'étandue de domaine avoit envahi les autres principaux vaneux.

Nos rois, outre ceux de leur couronne qui n'étoient presque plus que cos premiers granda pairs de France. en avoient aussi de particuliers, comme ducs de France, et comtes de Paris, qu'Hugues Capet étoit avant de parvenir à la couronne, et qu'il leur avoit transmis. Ils voyment les anciens grands seigneurs s'éteindre, et les pairs de France s'accroître de leurs grands fiefs. Ils pensèrent à leur donner des adjoints aux placita dont ils ne pussent se plaindre, et ils y admirent de ces grands vassaux du duché de France qui relevoient aussi immediatement d'eux, non comme rois, mais comme dues de France, afin que les pairs n'y fussent pas souls, faute de grands vassaux immédiats. Ceux-ci furent appelés d'abord hauts barons du duché de France, puis hauts barons de France. Ils y appelèrent aussi quelques évêques, dont la diminution des grands fiefs avoit diminué ces assemblées; et par l'usage que prirent nos rois d'y appeler de ces hauts barons, ils y balancèrent la trop grande autorité du petit nombre de ces trop puissants pairs de France. La difference fut, c' qui a subsisté jusqu'à nous dans toutes les differentes sortes d'assemblées qui ont succédé aux plucita conventa, fut que tous les pairs y assistment de droit, en faisoient l'essence, qu'il ne a'y laisoit rien sans leur intervention à tous ou en partie, et qu'il leur falloit une exoine, c'est-à-dire une légitime excuse et grave, pour se dispenser de s'y trouver, au lieuque la presence des hauts barons n'y étoit pas nécessaire, qu'ils n'y pouvoient assister que lorsque nommément as y étoient mandes par le Roi, que jamais ni tous ne la plus grande partie n y étoit mandée, ni presque

jamais les mêmes plusieurs fois de suite; ainsi ces hauts barons appelés à ces assemblées, au choix et à la volonté des rois, n'y étoient que des adjoints admis personnellement à chaque fois, et non nécessaires; tandis que les pairs l'étoient tellement que tout se faisoit avec eux, rien sans eux.

On voit par cette chaîne non interrompue depuis la naissance de la monarchie, cette même puissance legis-lative et constitutive pour les grandes sanctions de l'État, concourir nécessairement, et par une nécessité résidante dans le même genre de personne, sous quelque nom que ç'ait été, de grands vassaux, grands feudataires, leuds, fideles, mais toujours relevant immédiatement de la couronne, enfin de paire, laquelle étoit en eux seuls privativement à tous autres seigneurs, quelque grands qu'ils fussent, sous les trois races de nos rois.

Les querelles, les contestations de fief pour successions, pour dettes, pour partages, pour saisie faute d'hommage, de service, ou pour crimes, se multipliant de plus en plus, ainsi que les affaires d'administration civile, rendirent les grandes assemblées plus fréquentes et hors du temps accoutumé du moie de mai. Comme les délibérations n'étoient pas militaires, et qu'on n'en partoit plus pour la guerre, la foule militaire ne s'y trouvoit plus. Le Roi, les pairs et ceux des hauts barons et quelques évêques que le Roi y appeloit, formoient ces assemblées d'où peu à peu il arriva que, le prétexte du désordre qui résultoit du service de fief multiplié par les fiefs devenus sans nombre sous les grands et les arrière-fiefs. l'abus de ce service des vassaux des grands fiefs, contre les rois même quand les grands vassaux leur faisoient la guerre. fit que les rois, accrus d'autorité et de puissance, parvinrent à abolir ce service de fief, tant pour les suzerains de toute espece que pour eux-mêmes, changerent sous divers prétextes la forme de la milice, et la reduisirent pour l'essentiel à l'état de levees, de solde, de distribution par compagnies, à peu pres dans l'état où elle se trouve

anjourd'hui. Ainsi les rois mirent en leur main des moyens de puissance et de récompenses, qui énerva tout à fait la puissance et la force de tous les grands vassaux et de tous les suzerains, qui ne furent plus suivis des leurs à la guerre; ainsi cette foule militaire des champs de mai disparut, et bientôt n'exista plus ensemble. D'autres que ces anciens Francs d'origine furent admis dans la milice; de là les nobles factices, qui accrurent encore le pouvoir des rois.

Les assemblées purement civiles n'étoient pas inconnues du temps même des placita conventes ou champs de mai, comme le témoignent les capitulaires de Charlemagne et de ses enfants. C'étoient des assemblées convoquées par ces princes dans leurs palais, mais qui n'étoient composees que de ces mêmes grands seudataires et des prelats consultés aux champs de mai, ou it se saisoit des reglements qui regardoient l'Église, la religion et les affaires génerales, mais civiles, ce qui n'empêchoit pas la tenue ordinaire dés champs de mai.

Mais lorsque les champs de mai ou placita contenta eurent disparu par le changement de la forme de la nuitice dont on vient de parier, et que les assemblées devinrent telles qu'on vient de l'expliquer un moment avant de parier des capitulaires, l'exces des proces qui se multiplierent de plus en plus, et par même cause les ordonnances diverses et les différentes contumes des différentes provinces, devinrent tellement à charge aux pairs et à ceux des hauts barons qui étoient appelés à ces assemblees, que saint Louis, qui aimoit la justice, fit venir des legistes pour debroudler ces procès et les simplifier, et faciliter aux pairs et aux hauts barons le jugement par la lumnere qui es leur communiquoient.

Ces legistes étoient des roturiers qui s'étoient appliqués à l'étade des lois des ordonnances, des différents usages des pays, ce qui fut depuis appele coutume, qui con-

<sup>1.</sup> Ce qui énerva.

seilloient les feudataires particuliers dans le jugement qu'ils avoient à rendre avec leur suzerain, d'où peu à peu sont derivées les justices seigneuriales ou hautes justices des seigneurs, en image très-imparfaite de celle qu'ils rendoient avant que petit à petit les rois les eussent changées par leur autorité, après le changement dans la forme de la milice et après la réunion de plusieurs grands fiefs à leur couronne.

Ces légistes éloient assis sur le marchepied du banc sur lequel les pairs et les hauts barons se plaçoient; pour leur donner la facilité de consulter ces légistes sans quitter leurs places et sur-le-champ. Mais cette consultation étoit purement volontaire, ils n'étoient point obligés de la suivre, et ces légistes, bien loin d'opiner, n'avoient autre fonction que d'éclaireir les pairs et les hauts barons à chaque fois et sur chaque point qu'ils s'avancoient à eux, sans se lever, pour l'être, après quoi ou sans quoi ils opinoient comme il leur sembloit, en suivant ou au contraire de ce qu'ils avoient appris des légistes sur ce qu'ils les avoient consultés. De là leur est venu le nom de conseillers, de ce qu'ils conseilloient les pairs et les hauts barons quand ils vouloient leur demander éclaircissement, non de juges qu'ils n'étoient pas; et ce nomde conseillers leur est demouré en titre, de passager qu'il étoit pur leur fonction.

Peu à peu les pairs, occupés de guerres et d'autres grandes affaires, se dispenserent souvent de se trouver à cos assemblées, où il ne s'agissoit que d'affaires contentieuses qui ne regardoient point les affaires majeures. Les rois aussi s'en affranchissoient. Les hauts barons y étoient appelés en petit nombre, quelques-uns d'eux alléguoient aussi des excuses, tellement que, pour vider ce nombre toujours croissant de proces que la diversité des coutumes des lieux et des ordonnances multiplicit sans cesse, les rois donnerent voix delibérative aux legistes, et peu à peu ceux-ci, accoutumes à cet honneur, surent se le conserver en présence des pairs mêmes. Mais il

n'est encore personne qui ait imaginé que, dès lors ma longtemps depuis, ces legistes aient ni obtenu, ni prétendu voix déliberative pour les affaires majeures, ni pour les grandes sanctions de l'État. Outre qu'il n'y en a point d'exemple, il n'y a qu'à les comparer aux pairs et aux hauts barons de ces temps-là. On verra dans la suite l'identité des pairs d'aujourd'hui avec coux-là pour la dignité, l'essence, les fonctions, comme on a commencé à le faire voir. Suivons les légistes.

La même nécessité de vider cette abondance toujours croissante de procès donna lieu à des assemblées plus fréquentes. Nos rois les indiquoient à certaines fêtes de l'année, dans leur palais, tantôt aux unes, tantôt aux autres, et ces assemblées prirent le nom de parlements, de parler ensemble; de la vinrent les parlements de Noël, de la Pentecôte, de la Saint-Martin, etc. Les pairs s'y trouvoient quand il leur plaisoit pour y juger sans être mandés; les haut barons qui y étoient personnellement appelés par le Roi en petit nombre; et ceux d'entre les légistes qu'il plaisoit au Roi. Jamais ni haut baron, ni légiste qui ne fût pas nommé et appelé par le Roi, jamais les mêmes en deux assemblées de suite autant qu'il se pouvoit,

Ces parlements subsistèrent dans cette forme jusqu'à Charles VI. Sous ce malheureux règne, les factions d'Or-léans et de Bourgogne les composoient à leur gré, suivant qu'elles avoient le dessus pendant les intervalles que le Roi n'étoit pas en état de les nommer. Le désordre qui en resulta fit que, dans les bons intervalles de ce prince il fut juge à propos de laisser à vie ces commissions qui n'étoient que pour chaque assemblée. Ainsi ces commissions se tournerent peu à peu en offices; et les assemblees venant à durer longtemps, il fallut opter entre l'épée et l'écritoire, et les nobles qui étoient choisis pour en être avec les legistes, n'en ayant plus le loisir par les guerres qui les occupoient, quitterent presque tous cette fonction, en sorte qu'il n'en demeura qu'un très-petit nombre,

qui ent fait les familles les plus distinguées du parlement de Paris, dont il ne reste plus. Tout ce récit est plutôt étranglé que suffisamment exposé, mais la vérité historique et prouvée s'y trouve religieusement conservée. Le mémoire sur les renonciations dont il a été parlé plus haut, quoi[que] fort abrégé aussi, et qui se trouvera parmi les pièces , explique d'une façon plus complète et plus satisfaisante ce qui vient d'être exposé jusqu'ici et qui le sera dans la suite.

Il reste un monument bien remarquable de l'état des légistes séants aux pieds des pairs et des haux barons sur le marchepied de leur banc, depuis même que les parlements sont devenus ce qu'on les voit aujourd'hui. Ils n'avoient qu'une chambre pour leur assemblée, qu'on appelle la grand'chambre depuis qu'il y en a eu d'enquêtes, requêtes, et tournelles, etc., qui sont nées de cette unique chambre. On y voit encore les hauts sièges, qui étoit le banc des pairs et des hauts barons, et des bas sièges, qui étoit le marchepied de ce banc sur lequel les légistes s'asseyoient; d'un marchepied ils en ont enfin fait un banc tel qu'on le voit aujourd'hui, et de ce banc apres ils sont montés aux hauts sièges. Voilà le commencement des usurpations que l'art d'un côté, l'incurie et la foiblesse de l'autre, ont multipliées à l'infini. Mais, nonobstant celles-là, la magistrature devenue ce qu'on la voit n'a osé prétendre encore monter aux hauts sièges aux lits de justice. Le chancelier même, bien que second officier de la couronne, le seul qui ait conservé le rang et les distinctions communes autrefois à tous, et chef de la justice mais légiste et magistrat, y est assis dans la chaire sans dossier aux bas sièges, tandis que non-seulement les pairs. mais que tous les autres officiers de la couronne, sont assis aux hauts sièges des deux côtés du Roi.

Enfin l'assemblée du Parlement, dont les membres légistes étoient devenus à vie, comme on vient de l'expli-



<sup>1.</sup> Yoyas tome I, p. 420, note L.

quer, devint de toute l'année, et sédentaire à Paris, par la multiplicité toujours croissants des procès et l'introduction des procédures. Les pairs, qui y conserverent leur droit et leur séance, y jugeoient quand bon leur sembloit, comme ils font encore aujourd'hui; et de là ce premier parlement et plus ancien de tous, a pris le nom de cour des pairs, qui est devenus le modèle des autres parlements que la necessité des jugements de procès multipliés à l'infini a obligé les rois d'établir successivement dans les différentes parties du royaume, avec un ressort propre à chacun, pour le soulagement des sujets.

Un heu destiné à cette assemblée, où les pairs se trouvoient quand il leur plaisoit, lieu dans la capitale et dans le palais de nos rois, devint le lieu propre et naturel pour les affaires majeures et les grandes sanctions du royaume, et c'est de là encore qu'il a usurpé le nom de cour des pairs. Je dis usurpé parce qu'il ne lui est pas propre, et que, partout où il a plu à nos rois d'assembler les pairs pour y juger des affaires majeures, ou faire les sanctions les plus importantes, son cabinet, une maison de campagne, un parlement autre que celui de Paris, tous ces lieux differents ont été pour ce jour-là la cour des pairs, et de cela beaucoup d'exemples depuis que le parlement de Paris s'en est attribué le nom.

Tels étoient les legistes, tels sont devenus les parlements, dont l'autorité s'est continuellement accrue par les desordres des temps, qui en ont amené la vénalité des offices, et les ont apres rendues héréditaires, par l'établissement de la paulette, à la fin ont multiplié à l'infini les cours et leurs offices.

Il faut revenir maintenant à l'examen de la parité des anciens pairs, quant à la dignité, aux fonctions nécessaires, au pouvoir legislatif et constitutif, avec les pairs modernes jusqu'à ceux d'aujourd'hui, et pour cela se défaire des préventions d'ecorce qu'on trouve si aisément et

<sup>1</sup> Office s'employait autrefols au féminia.

si volontiers dans leur disparité si grande de naissance, de puissance et d'établissements, mais qui ne conclut quoi que ce soit à l'egard de la dignité en elle-même, et de tout ce qui appartient à la dignité de pair.

Pour s'en bien convainere en n'a qu'à parcourir l'histoire, et en exceptant les temps de confusion et d'oppression de l'État, tels que les événements où il pensa succomber sous les bouchers, l'Université, etc., du temps de Charles VI, plus haut pendant la prison du roi Jean, en dernier lieu sous les efforts de la Ligue, et voir s'il s'est jamais fait rien de grand dans l'État, sanctions, jugements de causes majeures, etc., sans la convocation et la nécessaire présence et jugement des pairs, depuis l'origine de la monarchie jusqu'aux renonciations respectives de Philippe V et des ducs de Berry et d'Orléans aux couronnes de France et d'Espagne sous le plus absolu de tous les rois de France, le plus jaloux de son autorité, et qui s'est le plus continuellement montré en grandes et en petites choses, le paus contraire à la dignité de duc et pair, et le plus solgneusement appliqué à la dépouiller. Les preuves de ce tres-court exposé sont éparses dans toutes les histoires de tous les temps, et on y renvoie avec assurance ici, où ce n'est pas le lieu d'en faire des volumes en les y ramassant. Le sacre sent, et la juste et sage déclaration d'Henri III en faveur des princes du sang, qui les rend tons pair, nes à titre de leur paissance, fourniroient une foule de démonstrations.

Les pairs ecclésiastiques en sont une vivante à laquelle il n'est pas possible encore de se dérober. On a vu comme les grands bénefices se sont établis, et comment les prélats, devenus grands seigneurs par la libéralité des rois et de leurs grands feudataires, sont devenus grands seigneurs, et quelques-uns grands feudataires eux-mêmes. L'Église, à l'ombre de l'ignorance et de la stupidite des laïques, s'accrut lors au point de se revetir de toute la puissance temporelle par l'abus et la frayeur de la spirituelle. On us peut attribuer à d'autre temps l'origine

inconnue de la pairie attachée en titre de duché aux sièges de Reims, Laon et Langres; et de comté à ceux de Beauvais, Châlons et Noyon. Voilà donc six pairies ecclésinstiques sans érection, comme les duchés de Bourgogne, Normandie et Guyenne, et les comtés de Toulouse, de Flandres, Champagne: toutes douze an mêmes droits et fonctions quant à la dignité, et, nonebatant la distance, sans mesure de naissance et de puissance entre les six laïques et les six ecclésiastiques, en même rang, distinctions, égalité. Ces six prélats n'étoient pas différents de leurs successeurs jusqu'à nous, et s'ils cédoient le pas aux six laïques, c'étoit a raison d'ancienneté, puisque tout étoit entre oux parfaitement et entièrement égat. Excepté Reims et Beauvais, et encore qu'étoit-ce en comparaison des pairs laïques de Bourgogne, etc.? il n'y a guère, à la dignité pres, de plus petits sièges que les quatre autres, et on peut avancer, aucun qui ne vaille! Laon et Novon. Néanmoins, quand les seigneurs eurent rappris à lire et repris leurs sens, et leurs vassaux à leur exemple, ils revendiquerent les usurpations de l'Église, et quoique elle conservat le plus qu'elle put des conquêtes qu'elle avoit faites sur la grossiereté des laïques, elle demeura comme dépouillée, en comparaison de ce qu'elle s'étoit vue en puissance et en autorité. Il n'y aut que ces six sièges qui, en perdant les abus ecclesiastiques, se conservèrent dans l'intégrité de leur rang, de leurs fonctions, du pouvoir législatif et constitutif, à la tête des plus grands, des plus paissants et des plus releves seigneurs du royaume, uniquement par le droit de leur pairie

il n'y a pas même cu quelquefois jusqu'à des cérémonies tout à fait ecclessustiques où leur pairie leur a donné la preference, comme il arriva à la procession générale de tous les corps faite à Paris en actions de grâces de la delivrance de Francois I<sup>ee</sup>. L'urchevêque de Lyon y étoit avec sa croix devant loi, comme reconnu par Sens, dont

<sup>\$.</sup> L'orthographe de Saint-Simon cet rela,

Paris étoit alors suffragant. L'évêque de Noyon prétendit le précéder. La préséance lui fut adjugée par arrêt du Parlement comme étant pair de France. Il en jouit, et l'archevêque de Lyon céda, et assista à la procession.

Dans ces anciens temps où ces anciennes pairies laïques sans érection subsistoient encore, au moins les plus puissantes, et possédées par les plus grands princes, tels que les ducs de Bourgogne, les rois d'Angleterre, etc., ces six pairies ecclésiastiques n'étoient pas plus considérables en terres et en revenus qu'aujourd'hui; et les évêques de ces sièges, dont on a la suite, ne l'étoient pas plus en naissance ni en établissements que le sont ceux d'aujourd'hui, et s'il y a eu quelques cardinaux et quelques autres du sang royal ou de maisons souveraines à Reinis et à Laon, cela n'a été que rarement, et bien plus rare ou jamais dans les autres siéges; et toutefois on voit ces six évêques en tout et partout égaux en rang, en puissance, et autorité législative et constitutive dans l'État, à ces autres paire si grands par eux-mêmes, et si puissants par leurs États, et usant avec eux et comme eux, sans la moindre difference, de l'autorité du pouvoir, du rang des séances, assistances et jugements des causes majeures et usage du même pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions du royaume, avec eux et comme eux sans aucune ombre de différence, pareils en tout ce qui étoit de la dignité et de l'exercice de la pairie et aussi en rang, quoique en tout d'ailleurs si entierement disproportionnés d'eux. C'est une suite et une chaîne que les histoires présentent dans tous les temps les plus reculés jusqu'à nous, et qui montre en même temps quels étoient ces évêques, quant à leur personne, par la suite qu'elles en offrent; tandis que, quant à ce qui ne regarde que l'épiscopat, ils n'avoient pas plus d'avantages que tous les autres évêques de France, ou, dans ces siècles, et longtemps depuis, l'autorité des métropolitains etoit pleinement exercée sur leurs suffragants. Par quoi il demeure évident que la naissance et la puissance par la grandeur

de l'extraction et de la dignité personnelle, par le nomber et l'étendue des États et des possessions, l'autorité, le degrà, la jurisdiction ecclesiastique, sont accessoires, totalement indifferents à la dignité, rang, autorité, puissance, fonctions de pair de France, laquelle a de tout temps précédé les plus grands personnages du royaume en extraction, étendus de fiels et d'Elais laïques, et les métropolitains les plus distingués, comme il s'est continuellement vu dans ces évêques; conséquemment comme il sera encore éclairei plus bas, que les pairs pouveaux et qui ont une érection à l'instar de ces premiers qui n'enont point que l'on connoisse, et qui ont été érigés pour les remplacer, et de là pour en augmenter le nombre, et qui ont tous joui tres-constamment, quant à cette dignite, de tout ce qui vient d'être dit de ces premiers, ont été paire comme eux en toute égalité quant à tout ce que appartient à pairie, et de main en main jusqu'à nous, dont la naissance et les biens ne sont pas inferieurs à cessix pairs ecclésisatiques dans tous les temps.

La breveté sons laquelle gémit nécessairement une unitiere si abondante, forcément traitee en disgression, me fera supprimer une infinité de passages existents par lesquels on voit ce que nos rois pensoient et disoient de la dignité et des fouctions des pairs, tant dans les crections des pairies qu'ils faisoient, qu'ailleurs, pour n'alléguer qu'un passage de Philippe le Bel, du temps duquel ces anciens pairs de Bourgogne, etc., étoient dans tout leur lustre personnel de grandeur, d'extraction et de puissance terrienne, si different de l'état personnel des évêques-pairs d'alors et d'aujourd'hui. C'est d'une lettre de Philippe le Bel, de 1306, au Pape, qui existe encore en original aujourd'hui, par laquelle il le prie de remettre à leur prochaine entrevue, le choix d'un sujet pour remp.ir le mège de taon vacant, In laudonensi Eccleria, lui dit-il, quam licel in facultatibus tennem, intra celeras nostri regni utpote

<sup>1.</sup> Voyez toine 1X, p. 213 at note for

paritate seu paragii regni ejusdem dotatam excellentia, nobilissimam reputamus, ejusque honorem, nostrum et regni nostri proprium arbritamur.... personam præfici cupientes, que honogis regri el regni zelatriz existat, et per qнет præfata Ecclesia debutus proficial incrementis wrgente causa rationabili, Sanct. Ap. attentis precibus, supplicamus.... per quam eliam sicut nobis et status nostri regni expedire conspicimus regimen ipsius paritatis seu paragii, quod est honoris regii pars non modica, poterit in melius augmentari, etc. Les paroles de cette lettre, soit dans leur tissu, soit séparément considérées, sont si expresses qu'elles n'ont besoin d'aucun commentaire pour les faire entendre ni valoir. Ce texte est si remarquable que l'expliquer ce seroit l'affoiblir. Il n'y a pas un mot qui ne porte, et qui ne montre ce qui est dit ci-dessus avec la plus lumineuse clarté. Le voici en françois. On y voit du n ême coup d'œil la petitesse et plus que la médiocrité du siège de Laon, si on en excepte la patrie, en même temps l'excellence de cette dignité qui rend cette Églire la plus noble et la plus excellente de toutes, dont l'honneur est réputé l'honneur même du Roi et du royaume, desquels il est partie principale, et dont l'augmentation du temporel est regardé comme important au Roi et à l'État, qui, à cet effet, supplie instamment le Pape, etc., et qui juge le choix d'un évêque pour cette Eglise d'une conséquence si importante pour lui et pour son royaume, et nomme cet évêchépairie, par deux fois apanage 1.

Quoi de plus exprès pour prouver l'extrême disparité, de puissance terrienne et de dignite personnelle d'une part; et de l'autre la plus entière identité, quant à la dignité de la pairie et à tout ce qu'elle renferme, entre celle de Laon et ces grandes anciennes et ces premieres; entre un sujet encore inconnu et ces anciens et premiers pairs



<sup>1.</sup> Il n'est pas question d'apmage dans la lettre de l'hilippe le Bel, ma s de parage (paragium). Le mot parage indiqueit i egalité en le les not, si de la l'expression de paragient dans celle même lettre.

de France; conséquemment la futilité de se frapper de disparité quant à tout ce qui est de la pairie, fondée sur tout ce qui lui est entierement étranger, comme l'extraction. la puissance terrienne, la souveraineté; et pour s'en mieux convaincre encore, s'il est possible, il faut ajouter qu'en ce temps même, c'est-à-dire les 19 et 26 février 1410. le procureur genéral du Roi fit proposer, en la cause de l'archevêque et archidiacre de Reims, suivant l'ancienne comparaison de saint Louis, que « les pairs furent crées pour soutenir la couronne, comme les électeurs pour soutenir i Empire, par quoi on ne deit souffrir qu'un pair soit excommunié, parce que l'on a à converser avec lui pour les conseils du Roi, qui le devroit nourme s'il n'avoit de quoi vivre, si est-ce la différence grande entre lesdit« pairs et les électeurs de l'Empire qui font l'Empereur, et lesdits pairs ne font le Roi, lequel vient de lignée et plus proche degré. »

il seroit difficile de déclarer le pouvoir législatif et constitutif des pairs avec plus de clarié et d'énergie que le fait ce passage. La comparaison est emprantée de saint Louis par le procureur général en jugement, qui, de peur de l'affoiblir, a soin de prevenir l'exception si naturelle de l'élection des empereurs par les électeurs que les pairs ne font point de nos rois, qui viennent à la couronne par un droit héréditaire attaché à l'ainé de leur auguste race. Il s'agissoit de l'excommunication, qui dans ces temps-là faisent trembler les souverains et les plus grands d'entre les sajets, et qui obranion la fermeté des trônes. Un exe annume, de quelque rang qu'il fût, étoit interdit de tout, jusqu'au conseil et au service. Quiconque lui parloit encouroit par cela seul sa même excommunication. l'es rois de France, fils aines de l'Église et fondateurs de la grandeur temporelle des papes et de leur siège, se prefendo ent exempts d'encourir l'excommunication. Les conscillers quals se choisissoient dans leurs affaires, cust-a-dire leurs ministres, ne prétendoient pas participer à cette exemption. Le procureur général, conservateur né des droits de la couronne, n'en fait pas la moindre mention. Mais les conseillers nécessaires, ceux qui, par leur pairie, exerçoient de droit le pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions du royanme avec le Roi, eux du concours desqueis ces sanctions ne pouvoient se passer pour avoir force de loi, ni les causes majeures des grands fiefs, ou de la personne des grands et immédiats feudataires, pour être validement jugées et d'une manière définitive, parties essentielles et intégrantes de la couronne, du commerce desquels il n'étoit pas possible de se passer pour tout ce qui concernoit l'État, ceux-là seuls ne pouvoient être excommuniés, ni eux-mêmes, ni pour avoir traité avec un excommunié.

Voilà la différence essentielle des ministres des rois à leur choix et volonté, d'avec les ministres nés par fief et dignité de pairle, ministres indispensables du royaume, comparés par saint Louis aux électeurs de l'Empire, non au droit d'élection des empereurs dans un royaume héréditaire, mais au droit égal, pareil et semblable des électeurs dans l'Empire et des pairs de France en France, où l'Empereur ni le Roi ne pouvoit faire loi, sanction, décision de cause majeure sans leur intervention et leur avis, qui donnoit seul force de loi ou d'arrêt souverain à la sanction ou à la décision de la cause majeure.

Et sur qui le procurent général s'explique-t-il de la sorte? Sur l'exemption de droit de l'excommunication si étendue, si reconnue, si redoutable alors par les plus grands, sur une exemption nécessaire et d'un droit inherent à la couronne; c'est sur un pair de France comme pair de France, quoique pair de France à titre de son siège, c'est-a-dire à un titre qui, sans le respect de la pairie qui y est unic, seroit, comme évêque, plus en la main du Pape et plus soumis à ses censures que nul autre, sur un pair de naissance incertaine, puisque c'est un évêque, si loin de l'extraction héréditaire de ces grands princes et souverains revêtus de pairie, sur un pair qui

25

o'a de commun avec eux que la dignité de pair, et qui, en proportion de l'étendue des fiels et de la puissance territoriale, ne seroit à peins que l'aumônier et le domestique de ces grands et puissants pairs, et toutefois par cette dignité commune avec eux, le nième qu'eux, égal en tout à eux, pareit à eux en droits, en rang, en pouvoir legislatif et constitutif, en assistance nécessaire aux grandes fonctions de l'État, et par cela même aussi inviolable qu'eux, et aussi affranchi, par le même et commun droit, de pouvoir être excommunié, même son archidiacre agissant pour lui et par ses ordres.

· Le procureur général achève de démontrer combien la grandeur de la dignité de pair si parfaitement semblable, égale, parcelle en tout à celle de ces grands et puissants pairs jaïques, est indépendante de cette grandeur et de cette puissance purement personnelle, lorsqu'il ajoute que si un pair de France n'avoit pas de quoi vivre, le Roi seroit obligé de le nourrir. On s'espaceroit en vain à prouver qu'il est jour lorsqu'on voit luire le soleil, on s'efforceroit de même en vain, apres des démonstrations si transcendantes, à vouloir prouver que les pairs les plus pauvres, les plus dénués d'États et de puissance territoriale, les plus éloignés de l'extraction illustre de ces grands et puissants pairs, même souverains, sont leurs compairs en tout ce qui est de la dignité, rang, honneurs, grandeurs, facultes, paissance, autorité, fonctions de leur commune dignite de pairs de Prance, conséquemment qu'en cela meme les pairs d'aujourd'hui sont en tout et partout pairs, tels que ces anciens pairs, d'ailleurs si supérieurs sans comparaison à eux, puisque l'archevêque de Reims, l'evi que de I aon et les quatre autres tels dans les anciens temps qu'en les voit aujourd hui, ont été sans difficulté! eganz en dignité, rang, fonctions, autorité, puissance legislative et constitutive, en un mot, pareils en tout et partaitement compairs des ducs de Bourgogne, de Normandir, etc., et compairs aussi des pairs ériges depuis dans tous les temps jusqu'à nous, et les uns et les autres

sans aucune diminution de ce qui appartient à la dignité de pair de France, quoique si dissemblables en naissance et puissance, et en attributs extérieurs étrangers à la pairie, à ces anciens pairs, si grands, si puissants, et quelques-uns rois et souverains.

Les noms si magnifiques par lesquels les rois dans leurs diverses érections de pairies, et dans nombre d'autres actes, et les magistrats dont la charge est de parler pour eux et en leur nom, donnent dans tous les siècles aux pairs de France, sont une autre preuve de tout ce qui a été avancé de la grandeur et des fonctions du rang et de l'être des pairs de France comme tels, et indépendantment de toute autre grandeur étrangère à cette dignité en ceux mêmes qui l'ont possédés. Tout y marque le premier rang dans l'État, et ce pouvoir inhérent et nécessaire en eux seuls, de faire avec le Roi les grandes sanctions du royaume et de juger les causes majeures. On les voit sans cesse nommés : tuteurs des rois et de la couronne : grands juges du royaume et de la loi salique : soutiens de l'État : portion de la royauté; pierres précieuses et précieux fleurons de la couronne: continuation, extension de la puissance royale; colonnes de l'État; administrateurs, modérateurs de l'État; protecteurs et gardes de la couronne (expression de l'avocat général le Maître en un lit de justice de 1487); le plus grand don et le plus grand effort de la puissance des rois (comme l'a encore dit et reconnu Louis XIV en propres termes). On ne finiroit point sur ces dénominations, dont l'energie épuise toute explication, et qui est la plus expresse sur la grandeur du rang, sur l'exercice du pouvoir législatif et constitutif, et sur l'identité de pairies et de pairs de tous les siecles et de tous les temps, puisque ces expressions n'en exceptent aucuns, et qu'elles pe sont que pour les pairs comme tels, par la dignité de leur pairie, sans qu'il soit question en eux d'aucune autre sorte de grandeur, et ce seroit tomber en



<sup>1.</sup> Il faut lire que, au lieu de per lesquels, pour avoir une phease correcte,

redites, moins supportables en une disgression qu'ailleurs, que s'étendre en preuves sur une chose si claire et si manifeste.

On se contentera de remarquer que les temps de cesexpressions étoient encore exacts et purs sur ce qu'on vouloit faire entendre. Il n'y avoit que la vérité qui portat nos rois et leurs organes à un langage si magnifique; toute exagération, au moins en actes publics et portant le nom du Roi, étoit encore heureusement inconnue; rienque de vrai, d'exact, de légitime, u'y étoit donné à personne, et personne n'avoit encore osé y pretendre nu delà; rien n'y étoit donc înséré par flatterie, par favour, par foiblesse, rien pour fleur, pour éloquence, pour l'oreille, tout pour réalité effective, existante, tout à la lettre pour vérité, exactitude, unage; et ce n'est que bien des années depuis que la corruption a commencé à se glisser dans les actes, les prétentions à y primer i, la foiblesse à v mollir, et finalement ce n'est guere que de nos jours que ceux qui obtiennent des patentes y font insérer tout ce qui leur platt de plus faux et de plus abusif à leur avantage, encore personnel, et non de la dignité ou de Loffice qui leur est accordé par la patente. Ainsi les érections ne se sont expliquees qu'avec justesse, et les magistrats parlant au nom du Roi et sous leur autorité, devenus? responsables en leur propre nom aux rois et aux tribunaux de leurs expressions et de leurs qualifications, se seroient bien gardés de s'éloigner de la justesse, de la verite, de la précision la plus exacte, que les tribunaux ne leur auroiei t pas passé, et dont les rois leur auroient fait rendre un con pte rigoureux, et de termes et d'expressions surtout si intéressantes leur personne et leur couronne, si ces termes et ces expressions n'avoient pas contenu l'in genuite et la verité la plus consacrée, la plus existante et la plus scrupoleuse.

Il est facheux d'adon er tant une disgression; il le seroit

<sup>4.</sup> Priter, a ministrit

L zu ... Sin ni a curit et entre derenne ni responsables.

encore plus, sinon de ne pas tout dire, puisque cela est bien éloigné d'être possible ici, mais de ne pas montrer au moins et indiquer, pour ainsi dire, ce qu'il est essentiel de ne laisser pas ignorer.

Tout apanage n'est pas pairie, mais toute pairie est tellement apanage, qu'on voit que pairie et apanage sont comme synonymes dans la lettre citée de Philippe le Bel sur l'évêché de Laon, où cela est [et] se trouve par deux fois . Or nulle différence d'étendue, ni de puissance de flef entre la pairie de Laon et toutes les pairies d'aujourd'hui, ni de grandeur personnelle de l'évêque de ce siège et des pairis d'aujourd'hui.

Cette vérité d'apanage n'a jamais été contestée. Louis XI, si jalous de sa couronne et de tout ce qui y appartenoit, déclare pettement en 1461, en l'érection d'Angou-lême : que de toute ancienneté les pairs tiennent leurs paires en apanages; et pour couper court là-dessus d'une manière invincible, il ne faut que jeter les yeux sur l'érection d'Uzès.

Uzès est une terre ordinaire, son seigneur un seigneur ordinaire: co n'est ni l'Anjou ni un fils de France, etc. : c'est une pairle et un pair de France, qui par son fief ou son personnel ait rien que d'autres pairs existants et postérieurs à lui n'aient pas, et on ne peut s'attacher à son égard à cette écorce étrangère à la pairie, dont l'éclat éblouit dans ces anciens pairs si grands en naissance et en puissance, et qui sert à tromper ceux qui, ne faisant de ce total qu'une seule chose, voudroient mettre de la différence jusque dans la dignité de pair et ses attributs. entre ces pairs si grands par eux-mêmes et leurs compairs d'aujourd'hui. L'érection d'Uzès manifeste bien expressément l'égalité parfaite, en dignité de pairie et tout ce qu'elle emporte, dans les pairs d'aujourd'hui, avec ces anciens pairs d'ailleurs si dissemblables à eux par des grandeurs et une puissance ctrangères à leur dignité de



<sup>1.</sup> Voyez plus haut, p 377 et note 1.

<sup>4.</sup> Tel est le texte du manuscrit.

pair de France, et qui leur étoit purement personnelle. Uzès par son érection est donné en apanage au duc d'Uzès, à quoi elle ajoute ces termes : qu'avenant, à faute de mâles, réversion de cette parrie à la couronne, tedit duché-pairie pourra tenir lieu d'une partie d'apanage pour tes dernière enfants de France, et être convenable à teur grandeur et dignité.

Je ne sais quelle expression pourroit être employée pour être plus positive que celle-ci. Uzès érigé en duché-pairie est donc par cela seul devenu apunage, et apunage convenable aux derniers enfants de France, convenable, dis-je, à leur grandeur et dignité, si, à faute de males, Uzes retourne à la couronne. Ainsi rien d'oublié ni pour la qualité et l'essence d'apanage, ni pour la dignité d'un upanage, puisqu'il est déclaré convenable à la grandeur et à la dignité des fils de France. Il n'y a pas d'apparence qu'on puisse objecter qu'il est dit dans l'érection : pour partie d'apanage, puisqu'il ne peut être partie d'apanage qu'il ne soit apanage par essence, et d'essence à être convenable à la grandeur et à la dignité des fils de France. . Mais pourquoi partie d'apanage? c'est que le duché d'Uzes qui a toute la dignité convenable à la grandeur d'un fils de France, n'a ni l'etendue ni le revenu qui nuisse suffire à former tout son apanage, comme en plus grand le duche de Chartres, etc., sont, non l'apanage, mais une partie de l'apanage qui fut formé à Monsieur frere de Louis XIV, et ainsi de ceux de tous les fils de France. Et il fant dire des apanages de ces princes ce qui a ete demontré des anciens pairs, dont la grandeur personnelle a eté étrangère à leur dignité de pair de France. et à tout ce que cette dignité emporte. Aussi un apanage de fils de France est apanage, mais il a des extensions étrangeres a l'apanage, comme des revenus, des présentations d'offices et de benefices, des droits et des dispositions de commissions qui ne viennent pas de l'apanage,

t. It y a bien mi personnelle un singulier, et à la ligna précédante, étruspères au pluriel

qui ne sont pas apanage, mais qui sont personnellement attribués à ces princes pour la grandeur de leur naissance et pour l'entretien de leur cour : toutes choses personnelles à ces princes, et tout à fait étrangères à la nature et qualité propre de l'apanage.

Enfin il résulte bien nettement que les pairies de France ont toujours été données aux pairs et possédées par eux dans tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, en apanage, et comme les propres apanages des fils de France; et cette chaîne plus d'une fois citée, se perpétue ainsi de siècle en siècle jusqu'à nos jours, pour la dignité, le rang, l'essence, les fonctions des pairs de France de tous les âges comme tels, indépendamment de la disparité [de] personne, de puissance et d'extraction, sur quoi encore les ducs d'Uzès fourniroient des preuves les plus transcendantes en rang, droits, etc., si on avoit loisir de s'y arrêter ici.

Mais pour ne rien retenir qui puisse laisser la plus petite couleur aux cavillations! les plus destituées même d'apparence, il faut dire que les érections postérieures à celle d'Uzès portent pour la plupart une dérogation à la réversion à la couronne de la terre érigée à faute d'hoirs, et cette clause y est conçue avec tant d'indécence qu'elle porte que sans cette dérogation l'impétrant n'aurout voulu accepter l'érection. Toute exception de loi la confirme. La maxime n'est pas douteuse; or il ne peut y avoir une exception de loi plus précise que celle-ci, puisqu'elle est non-seulement claire, précise, formelle, mais puisqu'elle va jusqu'à en exprimer une cause et une raison même très-indécente.

Il est donc vrai que la loi y est nettement confirmée par cette expression même, et que toutes les pairles dans l'érection desquelles elle se trouve ne sont dissemblables en rien à toutes celles où elle ne se trouve pas; conséquemment que toutes sont entièrement pareilles, semblables, égales, et les mêmes par leur nature, et que ce

<sup>1.</sup> Aux sophismes, Voyez tome IX, p. 43L.

[que] Philippe le Bal et Louis XI, pour se contenter lei des citations qu'on y a vues, ont dit du pair et de la pairie de Laon, est dit et se trouve parfaitement et pleinement véritable de tous les pairs et de toutes les pairies d'aujourd'hui; d'où il résulte d'une maniere invincible que tout ce qui a été dit, tonu et vu des premiers et plus anciens pairs sous quelques noms qu'ils aient été connus d'abord, des premiers et plus anc ens pairs dont on n'a point d'érection, des premiers et plus anciens pairs ériges après oux. et de leurs pairies, se peut et se doit dire des pairs de tous les temps et de leurs pairies jusqu'à aujourd'hui, quant à la dignité de pair et de pairie de France, et tout ce qu'elle emporte de range, droits, pouvoir législatif et constitutif, sans exception, sans distinction, sans différence, sans partage, en un mot dans tous les temps compairs en tout, indépendamment de la grandeur personnelle d'extraction et de puissance étrangers à la dignité, commune entre eux tous, de la pairie de France, dont l'identité on cux tous se suit d'âge en âge, sans la plus légère interruption de tout ce qui y appartient.

Qu'il y nit des apanages, ou plutôt des parties d'apanages, qui na sòient pas pairies de France, car il y a eupeu d'apanages entiers donnés à des fils de France qui n'eussent point de pairie, qu'il y ait des terres réversibles à la couronne infeodées sous cette condition qui ne soient point pairies ni apanages, sont choses entièrement ctrangeres à ce que l'on traite ici, et qui n'y portent pas la moindre influence. On ne s'est proposé que de montrer que les pairies d'anjourd'hui, non quant à l'étendue de tlef et à sa puissance, que les pairs d'aujourd'hui, non quant à la grandeur de l'extraction et des possessions. maus quant à la dignité de pair et à l'essence de la pairie et a tout ce qui y appartient, sont égaux, pareils et compairs en tout et partout, sans difference, exception, ni dissembance aucune, aux pairs de tous les temps, et leurs pairies aux leurs; que ces pairies nouvellement érigees le sont sur le modele de toutes les précédentes;

qu'elles sont par nature apanage, et réversibles à la couronne, dont l'essence, au dire de nos rois sur celle d'Uzès,
est assez majestueuse pour être convenable à devenir
apanage des fils de France, couvenable, dis-je, à leur
grandeur et dignité; qu'exception de loi la confirme; que
Laon pour les temps les plus reculés, Uzes pour les nôtres,
n'ont rien d'extérieur, même d'étranger à la pairie et aux
paire d'aujourd'hui, et que conformes en tout, quant à
la dignité de pair, à ceux de tous les temps, tous ceux
d'aujourd'hui ont avec eux et ceux de tous les âges une
pareille, semblable et entière conformité.

Or qu'est-ce qu'un apanage? Le voici en deux mots, Dans les plus anciens temps, le royaume de France se partageoit en autant d'États souverains et indépendants que nos rois laissoient de fils, souvent même de leur vivant. Le désordre et l'affoiblessement qui résulta de ces partages en corrigèrent, et le fils aîné du Roi succèda à la totalité du royaume. Alors nos rois se trouvèrent à l'égard de leurs puinés dans la même nécessité que les particuliera de pourvoir à leur subsistance, et des enfants qui vnaltroient d'eux. Nul patrimoine sur quoi la prendre, puisque celui des rois est réuni à la couronne s'ils en ont lorsqu'ils y viennent, et s'il leur arrive des héritages depuis qu'ils y sont parvenus, ces héritages y sont pareillenient et de droit réunis. Il faut donc que les fils de la couronne soient nourris et pourves par la couronne, c'est-àdire des blens de la couronne; et comme les biens de la couronne sont par cela même inaliénables, la portion de biens qui leur est donnée ne leur est que prêtée, c'est-àdire qu'ils n'en peuvent disposer, muis en jouir eux et leurs descendants de males en males, pour, à faute enfin de males, retourner à la couronne, et c'est ce qui est connu sous le nont d'apanage.

De là il est aise de conclure de quelle dignité est un bien donné en apanage, puisqu'il brille d'un rayon de la couronne même, qui se repand sur son possesseur; et quel nouveau jour donne à ce qui a été dit jusiqu'ici de la dignité de pair et de la pairie de France, des noms donnés aux pairs, etc., ce qu'on [a] cité de nos rois qui declarent en divers temps que pairie et apanage sont synonymes, et que de tous les temps les pairies sont apanages, et récemment encore du duché d'Uzès. Enfin, il faut ajouter à cette réflexion naturelle ce que nos rois jusqu'à Louis XIV inclusivement ont dit des pairs et des pairies, et leur aveu que c'est le plus grand effort de leur puissance et ce qu'ils peuvent faire et donner de plus grand. Cela est dit par eux indépendamment de la qualité d'apanage inhérente, comme on l'a vu, par nature à la pairle. Joignant ensemble l'idée qui nuit de la réunion de ces deux choses en la même, quelle splendeur et quelle majesté ! Aussi nos rois n'ont-ils pu faire plus pour leurs fils puinés et pour leurs frères jusqu'à aujourd'hui, ni pour les princes de leur sang, quoique si singulièrement grands par le majestueux effet qu'ils reçoivent de la loi salique, que de les faire et déclarer tous pairs de France par le droit de leur naissance auguste, sans avoir même de pairie, et précédant tous autres pairs. C'est ce que fit Henri III, avec d'autant plus de justice qu'il étoit trèsindécent que des princes que leur naissance appeloit à la couronne, le cas en arrivant, fussent précédés par les aînes des branches cadettes à la leur, qui ne pouvoient succeder qu'après eux, et par des pairs qui pouvoient devenir leurs sujets sans avoir eux-mêmes aucun droit de succession & la couronne.

Si, au lieu d'une disgression forcée, et par là même se nécessairement abrégée qu'elle en est comme mutilée, c'étoit ici un traité, l'occasion deviendroit toute naturelle de parler des ducs non pairs vérifiés au Parlement, et apprendre à bien des gens qui se persuadent qu'ils sont de l'invention du feu Roi, que cette dignité est connue, des 1354 au moins, distinctement, par l'érection du duché de Bar en faveur de Robert duc de Bar, dont la maison est connue des l'an 1044 par Louis comte de Montbéliard, de Mouson et de Ferrette, qui eut le comté de Bar par

son mariage avec Sophie, seconde fille de Frideric. II, duc de la haute Lorraine, et de Mathilde de Souabe dont la postérité prit le nom de Bar, et dont le dixième descendant, Robert, épousa en 4364 Marie, fille de notre roi Jean et de Bonne de Luxembourg.

Il en eut H., Ph., Edouard, Louis, Ch., et Jean, et quatre filles, dont Yoland fut l'aînée. H. fut père de Robert, qui mourut suns enfants, comme tous ses oncles, et fut comme le dernier de cette maison. Louis fut évêque-duc de Langres, évêque-comte de Châlons, et évêque de Verdun, et cardinal : il survécut tous ses frères et son neveu. Yoland, l'ainée de ses sœurs, épousa J. d'Aragon, fils de Pierre IV, roi d'Aragon, et d'Éléonor de Portugal. Jean devint roi de Portugal, et Yoland, sa femme, mourut à Barcelone en 1431. Elle laissa, entre autres enfants, Yoland d'Aragon, qui, de son mariage avec Louis II, duc d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, eut le bon roi René, duc d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, auquel Louis, cardinal de Bar, son grand-oncle maternel, duc de Bar et le dernier mâle de sa maison, fit don du duché de Bar. Yoland d'Anjou, fille du roi René, et duchesse de Lorraine par sa mère isabelle, fille aince et héritière de Ch. I", duc de Lorraine, et de Marg. de Bavière, porta les duchés de Lorraine et de Bar en mariage, en a 1446, à Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, son cousin, duquel mariage sont sortis tous les ducs de Lorraine.

Ces ducs, quoique souverains et de maison si distinguée, tinrent tellement à honneur la dignité de ducs de Bar, quoique comme tels vassaux de la couronne de France, qu'ils en prirent les marques, qu'ils n'ont quittées que longtemps depuis, et on voit encore sur les portes de Nancy leurs armes ornées du manteau ducal, que j'y ai vu et remarqué n'oi-même.

Valentinois sut érigé de niême sans pairie et vérisié en 1498, pour le fameux César Borgia, si connu par ses

<sup>1.</sup> Voyes tome II,p. 412 et note 1.

<sup>2.</sup> Saint-Simen a derit par arreur a, pour an.

crimes et par le feu que, pour son agrandissement, le pape Alexandre VI, dont il étoit bâterd, alluma tant de fois par toute l'Europe; Longueville en 1505, et d'autres en faveur de princes de la maison de Savoie comme Nemours, et de princes du sang comme Estouteville. On ne s'arrêtera pas à en citer davantage, mais on remarquera qu'il y en a toujours eu depuis en existence, et que Longueville, par exemple, etc., ne se sont éteints que depuis l'érection pareille de la Feuillade et autres par Louis XIV.

Ainsi on voit deux choses : l'antiquité de ces sortes de duchés non-pairies vérifiés, et la grandeur de ceux en faveur de qui ils ont été érigés, parmi lesquels, outre Bar, on compte des princes des maisons de Lorraine et de Savoie, des bâtards de France et la maison de Longueville, de très-grands seigneurs françois et étrangers, et plus que tout cela un prince du sang. Aussi, quant à la dignité du fief et de l'apanage, ces duchés sont égalés aux pairies, mais sans office, qui est de plus en la pairie qui donne aux pairs ces grandes fonctions qu'on a touchées, et leur a acquis ces grands noms que les rois leur ont donnés. Comme l'état de la dignité de duc vérifié est étrangère à la cause de cette disgression, on ne la grossira pas des raisons qui montrent que les ducs vérifiés, et que l'usage nomme héréditaires, sont ce qu'etoient les hauts barons.

Mais pour ne laisser aucune des trois sortes de ducs connus en France sans quelque explication, puisqu'elle se présente si naturellement ici, j'ajouterai un mot des ducs non vérifies, que l'usage appelle mal à propos à brevet, puisqu'ils n'ont point de brevet, mais des lettres comme les autres qui ne sont point verifiees, et qui, par conséquent, n'operent rien de réel ni de successif, mais de sumples honneurs de cour, sans rang et sans existence dans le royaume. C'est à ceux-là seulement que les officiers de la couronne disputent a raison de leurs offices réels et existants dans l'État, contre de simples honneurs de simi-

litude, sans stef ni office, sans caractère, rang, ni existence dans le royaume. C'est encore de ceux-là que le cardinal Mazarin disoit insolemment qu'il en feroit tant qu'il seroit honteux de l'être et de ne l'être pas, et néanmoins se le fit lui-même.

On est tombé dans la même erreur sur leur origine qu'à l'égard des ducs vérifiés, on les a crus de l'invention de la minorité de Louis XIV. A la vérité, pour ceux-ci il seroit peut-être difficile de les trouver plus haut que François I"; aussi ne sont-ils rien dans l'État, mais Roannois fut duché de la sorte sous ce règne. On vit ensuite de même Dunois pour la maison de Longueville, Albret en faveur d'Henri, roi de Navarre: Brienne pour Ch. de Luxembourg, beau-frère du duc d'Espernon, et quantité d'autres pour de fort grands seigneurs françois et étrangers; et de ces ducs non vérifiés il y en a toojours en jusqu'à présent, et le duc de Chevreuse, grand chambellan, dernier fils du duc de Guise tué à Blois, a été longues années duc de cette dernière sorte avant d'être fait duc et pair.

Les officiers de la couronne n'ont aucune part à là cause de cette disgression, et ce seroit en abuser que d'en parler ici. Quelque grands que soient leurs offices, des deux premiers surtout, ils n'ont ni l'universalité ni la majesté de l'office de pair de France, et les preuves n'en sont pas difficiles. Leur office de plus n'est qu'à vie, et de fief comme officiers de la couronne, ils n'en ont point, quoique on trouve des foi et hommages quelquefois rendus à nos rois pour ces offices, mais sans nulle mention de fief.

Ainsi les pairs ont le plus grand fief et le plus grand office qu'un roi de France puisse donner, et dont un vassal, même fils de France, encore plus un sujet, puisse être revêtu. Un due verifié a le fief sans l'office, ce qui met une grande distinction du pair à lui, et de lui à l'efficier de la couronne qui n'a qu'un office et à vir, et sans fief, mais office très-inferieur en tout a celui de pair de

France, tellement même que les ducs non vérifiés qui n'ont ni fief ni office, rien de réel dans l'État, qui n'ont que des honneurs extérieurs à l'image des autres ducs dont ils ne sont qu'une vaine et fictive écorce, ne cédent point à raison de cette image sans réalité qui est en eux, ne cédent point, dis-je, aux officiers de la couronne, qui n'ont pas comme eux cet extérieur de ressemblance aux autres ducs, quoique vaine. Aussi ne veulent-ils point céder à ces ducs non vérifiés à raisons de leurs offices et de ce qu'ils sont reellement dans l'État, tellement que la compétence est entre eux continuelle, et qu'aux cérémonies de cour, car ces ducs non vérifiés n'ont point de place aux autres, ils marchent mèlés ensemble, comme le Roi le prescrit, ce qui toujours, en tous les temps, a été réglé de même.

Après avoir montré aussi brèvement qu'il a été possible quelle est la dignité de duc et pair dans tous les âges de la monarchie jusqu'à ceux qui en sont revêtus aujourd'hui, il faut essayer de faire voir aussi ce que c'est que le parlement de Paris et les autres formés sur son modèle, et tâcher de le faire avec la même évidence et la même brèveté, et c'est l'autre partie de la disgression indispensable pour faire enteudre ce qu'il s'agira ensuite de rapporter.

## CHAPITRE XXII

Parlement de Paris, et les autres sur son modèle; leur origine, leur nature, donnommé parlement, récapitulation abrégée; ancien gouvernement. — Legistes — Conseillers; donce nom. — Légistes devenus juges. — Origine et monument des hauts et bas sièges. — Par ement, par quels degrés prend la forme présente. — Pairs seuls des nobles conservent voix et séance au Parlement toutes fois qu'ils ve dent en user. — Préséance des pairs en tous parlements; y entrent seuls de nobles avant le Roi lorsqu'il y vient, et pourquoi.

<sup>1.</sup> Voyez tome VII, p 422 et note 1.

<sup>2.</sup> Veyez sax I grass plus hant, et tome IX, p. 212 et note 1.

- La chanceller seul des officiers de la couronne aux has sièges aux lets de justice, et n'y parle au Roi qu'à genoux; neul d'entre eut non traité par le Roi de comin; seul de la robo y parle et y opine aveia et couvert; pourquoi toutes ces choses. - Origine de la présidence et de sa prétention de représenter le Roi, leur séance sen tont temps à gauche de celle des pairs. - Origine de l'enregistrement des édits, etc., aux parlements d'y juger les causes majeures, etc., at du titro de cour das paire affecté par colui de Paris. — Necessito do la montion do la présence des pairs aux arrêta des causes majeures et enregistrements des sanctions. - Origine de la prétention des parlements d'ajouter par [lours 4] enregistrements un pouvoir necessaire. - Origine des remoutrances, bonnes d'abord, tournées après en abus. - Lutreprises de la cour de Rome réprimées par le Parlement; ne lui donne nucun droit de se méler d'autres affaires d'List ni de gouvernement - Pariement uniquement compétent que du contentieux entre particuliers; l'avone solenneliement aur la régence de M- de Braujon - Cour des pairs en tout lieu où le Roi les assemble - Euregistrements des traites de paix fuits qui Parlement uniquement pour raison purement judicielle. - Régence do Mario de Medicis est la premiero qui so soit faite au Parlement, et pourquoi, epoque de sa pretention de se méler des affaires d'Etat, er de cette chimero de lutours des rois, qui les ent continuellement réprimés à tous ces egards. - Précautions de Louis XIII à sa mort, anssi admirables qui mutiles, et pourquoi - Régence d'Anne d'Antriche; pourquoi passee au Parlement; avanta, es dangereux que la Compagnie en usurpe, que Louis XIV réprime durement depuis. -Régenco de M. de duc d'Orienns nu l'ariement se traitera en son temps. - Due de Guese, qui fait tout pour envahir la couronne, est to promier seigneur qui se fait marguillier, et pour plaire ou Parlement, laisse ajouter à son serment de pair le terme de conseiller de cour souverning. - Dessein au l'arlement des lors à l'égard des paira. - Le terme de consciller de cour nouveraine âté enim pour toujours du serment des paus. - le cessité d'exposer un enouveux détail. - Ordro et formes de l'entres et de la sortie de séance aux has sidges. - Présidents usurpont nettement la preséance sur les princes du sang et les pairs à la sortie de la scance des bassieges. Ordre et formes d'entrer, de sortir de la seance des hauts sièges. - Séance, au lit de justice, des poirs en kont, qui opinent assis et couverts, et les officiers de la couronne aussi, des presidents et autres magistrata en bas, que opinent decouverts et à genous, et du chancelter en ban, qui ne pa le ou fini qu'à genoux, parce qu'il est legiste, mais opine et proponer usois et convert, parce qu'il est officior do la couroung. - Presidents psurpent d'u, inci entre la Reina

<sup>1.</sup> La séance des présidents.

<sup>2.</sup> fig a au manuscrit ses, pour trars s

régente et le Roi; sont remis à opiner après le dernier officier de la courdons en 1864, ce qui a toujours subsisté depuis, — Changement par entreprise et surprise de la réception des pairs, des hants sièges où elle est demourée depuis 1863. — Contraste de l'état originel des légistes dans les parlements avec leurs usurpations postérieures. — Efforts et déput des présidents en 1864 et depuis. — Navios, premier président, ôté de piace pour ses friponneries, jaloux de l'élévation des Genvres.

Pour prendre une idée juste de l'essence et de la nature de cette Compagnie, il faut se souvenir de ce qui a été dit des légistes, de la façon de rendre les jugements, et des trois corps qui forment la nation; que chacun étoit jugé par ses égaux; que les grands vassaux jugeoient les leurs, chacun dans son fiel avec les principaux foudataires qui en relevoient; et que les grands et immédiats feudataires de la courogne, conque dès la fondation de la monarchie et sous divers noms, enfla de pairs de France, jugeoient les grandes causes et les affaires mujeures avec le Roi, et avec lui exerçoient le pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions de l'État; ce que c'étoit que les hauts barons et les grands prélats, et qu'ils y étoient quelquefois, puis toujours appeles, mais personnellement tantôt les uns, tantôt les autres, par le Roi, en sorte qu'ils ne tiroient leur droit que de ce que le Roi les mandoit, amsi que depuis les officiers de la couronne d'out foul avoit besoin pour ce qui regardoit leurs offices, an lieu que les pairs y venoient tous de droit, et que rien ne se pouvoit faire sans eux; que les proces se multipliant sans cesse depuis que les fiefs eurent, contre leur originelle nature, passe aux femmes, furent devenus susceptibles de partages, de successions, d'hypotheques, et que les coutumes diverses sur toutes ces choses se furent introduites par usages dans les différentes provinces, que les ordonnances se forent accumulees, ce qui causa les multiplications des parlements aux differentes fêtes, qui duroient huit, dix, quaze jours pour vider ces proces; que saint Louis, qui aumoit la justice, considerant le peu de lumiere que ces juges si nobles et si occupes de la guerre pon-

voient apporter au jugement de tant de questions embarrassées, et de contumes locales différentes, mit à leurs pieds des légistes pour être à portre d'en être consultés en se baissant à eux, sans toutefois qu'ils fussent obligés de le faire, ni, le faisant, [de] se conformer à leur avis ignoré de toute la séance, et qu'ils ne discient qu'à l'oreille du seigneur aux pieds duquel ils se trouvoient assis quand il vouloit les consulter, et que c'est de là que cos légistes ont été dits conseillers : que le peuple, esclave par sa nature, peu à peu affranchi, puis devenu en partie propriétaire par la bonté des seigneurs dont ils étoient serfs, formeront la bourgeoisie et le peuple, et ceux qui eurent des fonds appelés rotures, parce qu'ils ne pouvoient posséder de fiefs, furent de là appelés roturiers; que de ce peuple affranchi, ceux que leur esprit et leur industrie éleva au-dessus de l'agriculture et des arts mécaniques, s'appliquèrent aux coutumes locales, à savoir les ordonnances et le droit romain, qui demeura en usage en plusieurs provinces apres la conquête des Gaules, et y a été depuis toujours pratiqué. Ces gens-là se multiplièrent avec les procès, s'en firent une étude, devinrent le conseil de ceux qui en avoient, et des familles pour leurs affaires. De leur application aux lois, dont ils se Grent un métier, ils furent appeles légistes, et saint Louis en appela aux parlements pour s'asseoir sur le marchepied des bancs des juges, qui étoient tels qu'on l'a expliqué, pour y être à portée de leur donner à l'oreille les éclaircissements sur ce qu'il s'agitoit devant eux, et former leur jugement et leur avis, quand ces seigneurs croyoient en avoir besoin, et se baissoient à eux pour le leur demander; que de là les procès se multipliant de plus en plus, et par conséquent ces assemblées pour les juger, qui de parler ensemble avoient comme les grandes assemblées pour les causes majeures et pour les grandes sanctions de l'État, et par même raison de parler ensemble, avoient pris le nom de parlement, les seigneurs, tant pairs qui y étoient de droit, que ceux que le Roi y appeloit

26

nommément, s'excusèrent souvent par l'embarras des guerres ou de leurs affaires; alors la nécessité de vider les proces fit donner voix délibérative en leur absence en nombre suffisant à ces mêmes légistes, qui, profitant de l'absence des vrais juges, auxquels la nécessité les faisoit suppléer, usèrent des temps, et obtinrent voix délibérative avec eux, mais néanmoins toujours séants à leurs pieds sur le marchepied de leurs bancs.

Voilà comme de simples souffleurs, et consultés à pure volonté, et sans parole qu'à l'oreille des juges seigneurs. ces légistes devinrent juges eux-mêmes avec eux. De là, comme on l'a dit, cette humble séance leur devenant fâcheuse, ils usurpérent de mettre un dossier entre les pieds des seigneurs et leur dos, puis d'élever un peu ce marchepied du banc des seigneurs qui leur servoit de siège, et d'en former doucement un banc. Telle est l'origine des hauts sièges et des bas sièges de la grand'chambre, et après elle des grand'chambres des autres parlements formés dans les provinces sur ce premier modele, qui tous n'eurent d'abord qu'une seule chambre chacun, qui depuis la multiplication des procès et des légistes juges, ont multiplié les chambres, d'où la premiere, auparavant unique, a été nommée en toutes la grand'chambre, pour la distinguer des autres.

Il faut encore se souvenir que ces parlements, dont les jugos légistes changeoient à chaque parlement de Pâques, la Toussaint, etc., et les seigneurs aussi qui n'étoient point pairs, et que le Roi y mandoit nommément, seigneurs et légistes durérent jusqu'aux troubles des factions d'Orleans et de Bourgogne sous Charles VI. Ses fréquentes et longues rechutes, qui ne lui permettoient pas de choisir les membres de ces parlements, en livroient la nomination à celle des deux factions qui lors avoit le dessus. Les désordres qui en naquirent firent changer l'usage jusqu'alors observé, et pour ne retomber plus à chaque parle-

ment dans le même inconvénient, il fut réglé que les mêmes membres le demeureroient à vie, et qu'il n'y en seroit mis de nouveaux que par mort de ceux qui s'y trouvoient, et que c'est l'époque qui a rendu les légistes juges uniques de fait, parce que, ne s'agissant plus de donner une quinzaine ou trois semaines en passant à juger des procès, les seigneurs et les nobles que les rois y avoient jusque-là nommément appelés à chaque tenue, tantôt les uns, tantôt les autres, ne purent quitter l'exercice des armes, ni leurs affaires domestiques, pour passer leur vie à juger en toutes ces diverses tenues de parlement, se retirerent presque tous, et laissèrent les légistes remplir leurs places qui n'avoient rien mieux à faire. Parmi eux l'Église y conserva des clercs, d'où sont venus les conseillers-clercs, pour y veiller à ses intérêts, mais de même étoffe que ces légistes, parce que les évêques et les grands prélats, occupés de leur résidence, souvent des grandes affaires, et même de la guerre, ne purent donner leur temps à ces fréquentes assemblées, et comme la noblesse, les abandonnerent.

Ainsi les légistes, devenus juges, et par le fait seuls fuges, juges à vie, s'accréditerent. Les malheurs de l'État et les pressants besoins d'argent engagèrent nos rois à en tirer d'eux, pour d'une fonction à vie en faire des offices. et finalement des offices héréditaires et vénaux. Voilà donc ces juges devenus des magistrats en titre, et ces magistrats, par les mêmes besoins de finances, oat été accrus et augmentés jusqu'à la foule qu'on en voit aujourd'hui, qui peuplent Paris et les provinces sous differents noms, en divers tribunaux supérieurs et subalternes. Enfin le Parlement, rendu sédentaire à Paris, agrandit ses membres légistes, et jugeant non plus par convocations diverses dans l'année, mais tout le long de l'année, acquit une dernière stabilité qui en fit une compagnie de magistrats, modele sur lequel la commodité des plaideurs éloignés, et le nombre des proces, accru à l'infini, fit former les autres parlements les uns après les autres; et de is, comme on l'a dit, par le besoin de finance , vint l'idée et l'execution de tant de créations de tribunaux partout, supérieurs et inferieurs de tant de sortes, et de cette foule d'offices vénaux et héréditaires de la robe.

Les légistes, devenus par tous ces divers degrés les seuls qui formèrent le Parlement, devenu perpétuel et sédentaire à Paris, et eux officiers en titre vénal et héréditaire. delivrés des nobles qui avoient quitté l'écritoire passagère dès qu'elle devint continuelle, et des ecclésiastiques considérables qui comme les nobles n'y étoient plus appelés par les rois comme avant Charles VI, n'eurent plus que les pairs avec eux, qui de droit et sans y être appelés par les rois, à la différence des hauts barons, des officiers de la couronne, des prélats et des nobles en quelque nombre, et nommément à chaque parlement, et januais les mêmes. y entroient et y jugeoient toutes les fois qu'il leur plaisoit de s'y trouver; et c'est de la qu'ils y ont conservé leur entrée et leur voix délibérative toutes les fois qu'ils v veulent prendre séance, tant au parlement de Paris que dans tous les parlements du royaume, où ils précedent sans difficulté le gouverneur de la province, et l'évêque diocésain, s'ils s'y trouvent avec eux.

De la encore cette différence d'entrer en séance au Par lement avant l'arrivée du Roi, lorsqu'il y vient, tandis que les officiers de la couronne, et tous autres qu'il plaît au Roi de mander pour son accompagnement, ne peuvent entrer en séance qu'à sa suite et apres lui, encore que les officiers de la couronne y secient aux hauts sièges, avec voix délibérative, privativement aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, et aux chevaliers de l'ordre mandés par le Roi, qui secient en bas, et n'ont point de voix, et c'est un reste de ce qu'il a été dit de ces anciennes assemblées où les pairs seuls assistoient de droit, longtemps seuls, puis ceux des hauts barons que les rois y mandoient, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier,



<sup>1.</sup> Co mot est blen an singuiter, un peu plus haut, il était au phiriel.

c'est qu'encore que les officiers de la couronne aient leur séance aux hauts siéges, le seul chancelier a la sienne en bas, comme il a été dit plus haut, parce qu'encore qu'il soit le second officier de la couronne, et si considerable en tout, et là même en son triomphe de chef de la justice et de presider sous le Roi, il n'est que légiste et maintenant magistrat, et comme tel ne peut avoir séance aux hauts sièges. La même raison le prive du traitement de courin, que pos rois donnent non-seulement aux ducs paire et vérifiés, mais aussi aux ducs non vérifiés, et à tous les autres officiers de la couronne.

Le Parlement ainsi devenu sédentaire et perpétuel toute l'année, les légistes, devenus à vie, puis en titre et héréditaire, furent non-seulement juges et magistrats, mais les seuls qui composèrent le Parlement, à l'exclusion de tous autres nobles que les pairs, et comme c'étoit une cour de justice, destinée aux jugements des procès devenus sans nombre, les pairs ne s'y trouverent guère que pour des cas extraordinaires; ainsi ces magistrats, seuls maîtres du lieu, montèrent aux hauts sièges, dont l'usage se routint insensiblement même en la présence des pairs.

La forme des procédures se multiplia avec les procès, et la chicane, qui la rendit d'abord nécessaire, se nourrit dans la suite de ses diversités, dont l'une et l'autre se multiplia à l'infini, d'où naquit un langage particulier dans les requêtes et dans les arrêts, qui rendit le prononcé de ces dernjers difficile souvent aux magistrats moins experts, et à tous autres impossible. De là le président de l'assemblée continua d'en faire la fonction en présence des pairs, puis en titre, comme les légistes de simples consulteurs étoient devenus magistrats.

De cette présidence en titre et de ce que la justice se rend au nom du Roi, vint l'idée de le représenter à celui qui exerçoit cet office, puis la prétention qui, à la longue s'est consolidée, parce que personne n'a pris garde à ce qui en pouvoit résulter dans des personnes qui saveient user au point qu'on le voit déjà de l'art de s'accroître et de s'élever.

Dans la suite les autres présidents que le besoin de finance fit créer, et qui, du bonnet particulier qu'ils portoient et qu'ils ont accru jusqu'à ne pouvoir plus le mettre sur leur tête et se contenter de le tenir à la main, ont été connus sous le nom de présidents à mortier, ont prétendu ne faire avec le premier président qu'un seul et même président, ou un seul et même corps de présidence, et conséquemment à lui, être lous ensemble les représentants du Roi, et avec le même succes.

Néanmoins, avec toute cette représentation prétenduc, ils n'ont de banc distingué des conseillers qu'en bas, où il n'y a qu'eux qui \* seoient; car en haut les conseillers seoient de suite après eux sur leur même banc, et tant en haut qu'en bas, ils n'occupent que le côté gauche, et les pairs le côté droit. Lorsqu'il n'y a point de pairs seants, les conseillers l'occupent entier, outre ceux qui sont sur le banc des présidents, qui se sont bien gardés de changer de côté, pour éviter de le céder aux pairs lorsqu'il en vient au Parlement. Ces côtés droit et gauche seront encore expliqués plus bas.

Voilà donc les magistrats présidents en titre, et qui exercent la présidence en présence même du Dauphin, du Régent quand il y en a, et qui ne la cèdent qu'au chancelier de France, ou au garde des sceaux, quand il y en a un, et que le chancelier ne s'y trouve pas. Ce progrès suivit de fort pres l'expulsion des prélats et des nobles.

L'ancienne forme d'être jugé chacun par ses pairs de fiet, etc., étant auss changée par l'établissement auccessit des parlements convoqués par le Roi en divers temps de l'année, puis peu à peu devenus tels par degrés, de la manière qui vient d'être expliquée, les édits, ordonnances et déclarations des rois ne purent plus être promulgués

<sup>1.</sup> Firent, au manuscrit.

<sup>2.</sup> Saint-Simon a écrit qu'ile, pour qui.

par les grands feudataires, qui ne tenoient plus de cour de fief. Il falloit toutefois qu'elles fussent connues pour être observées. Elles ne le pouvoient donc plus être que par le moyen des assemblées de ces parlements en différents temps de l'année, convoqués par les rois; et par leur changement en parlement fixe, sédentaire, continuel, par ce tribunal; et dans la suite par les autres parlements. chacun pour leur ressort, qui furent érigés à l'instar de celui de Paris dans les différentes provinces, pour le soulagement des plaideurs et l'expédition des procès.

De là vint l'usage de juger les causes majeures et de promulguer les grandes sanctions au parlement de Paris. d'abord unique, puis devenu le premier, séant dans la capitale, et le plus à portée des rois et des grands du royaume. Les legistes qui le composoient, devenus juges et magistrats, et comme on l'a vu, juges même en présence des pairs et du Roi même, le demeurèrent dans ces grandes occasions; et de là ce parlement, privativement aux autres du royaume, prit peu à peu le nom et le titre de cour des pairs.

il est vrai qu'ils n'ont jamais prétendu être compétents des causes majeures, ni de connoître des grandes sanctions seuls et sans l'intervention des pairs, en qui seuls par nature en reside le droit, mais par concomitance avec eux, et y participant par le bénéfice de leur présence : et c'est ce qui en ces grandes occasions a fait charger les arrêts et les enregistrements de ces paroles consacrées, qui leur donnent toute leur force et leur valeur : la cour suffisamment garnie de pairs, paroles qui ont assez souvent passé dans les arrêts et les enregistrements communs lorsqu'il s'y trouvoit des pairs.

De cet envoi des édits, ordonnances, déclarations des rois, lettres patentes, etc., au Parlement pour qu'elles fussent connues et observées, et que le Parlement y conformat ses jugements dans les affaires qui y aurojent trait, les troubles de l'État donnerent lieu au Parlement de s'enhardir, et de pretendre qu'ils étoient un milieu



entre le Roi et son peuple, qu'ils étoient les protecteurs, les gardiens et les conservateurs de ce peuple, et que, lorsqu'il le trouvoit foulé par des édits, s'étoit au Parloment à en faire au Roi des remontrances.

L'usage qui a'en étoit introduit sur des matieres de réglement purement légales, où le Parlement échircissoit et redressoit souvent par ses représentations ce qui n'étoit pas asser clair, ou asser conforme au droit commun ou public dans ses édits, etc., lui donna lieu aux remontrances sur les édits bursaux, à former la prétention que je viens de dire, a la confirmer, par l'usage où les rois avoient aux-mêmes peu à peu mis le Parlement de faire de son autorité, contre les entreprises de la cour de Rome, et quelquefois même contre les entreprises de quelques évêques du royaume, ce que la politique du temps ne leur permettoit pas de faire pur eux-mêmes, d'où le Parlement s'arrogea l'autorité populaire, à laquelle celle de la police le conduisit comme par la main. L'abus des favoris. la mauvaise administration des finances, la foiblesse des regnes et des conjonctures, lui donnerent beau jeu d'en profiter, et de s'acquérir les peuples, pour le soulagement desquels il sembloit combattre en établissant son autorité.

De là ils vincent à pretendro quo les édits, etc., ne leur étoient pas simplement envoyés pour être rendus notoires, pour que chacun les connût et les observât; et pour que le Parlement même y conformat ses jugements, ils osèrent pretendre un pouvoir concurrent et prépondérant à celui du Roi dans l'effet des édits, ordonnances, declarations, lettres patentes, etc., qui leur etoient portées à enregistrer, d'où ils changerent ce terme dans l'usage de parler en ceiui de verifier, et celui d'enregistrement en vérification, parce que le Parlement ne feignit plus de prétendre que ce n étoit que par l'autorité de leur enregistrement que ces lois pouvoient avoir lieu, sans quoi elles demouroient

<sup>1.</sup> Voyez tome V, p. 111 et note to

inutiles, caduques et sans exécution, tellement que c'étoient eux qui par leur enregistrement les rendoient vraies et effectives, par conséquent les vérificient et en rendoient l'exécution nécessaire, et en mettoient l'inobservation sous les peines de droit, qui sans cela ne seroit sujette à aucune peine, et la désobéissance permise et soutenue comme à chose non intervenue ni arrivée. Les édits bursaux furent d'un grand usage au Parlement pour établir cette autorité. En les refusant, ils s'acquirent les peuples, qui trouvèrent une protection contre les impôts; ils s'assurcrent les envieux des favoris et des ministres, ils se dévouerent les ambitieux qui voulurent brouiller l'État et faire compter avec eux,

Quoique les rois se soient toujours écriés contre ce prétendu concours de puissance, les temps fâcheux la leur ont fait essuyer presque continuellement dans le fait, et tout est plein dans les Histoires de cette lutte, où les rois ne demeuroient vainqueurs que par adresse, par manége, at souvent en gagnant les plus accredités du Parlement par des grâces pécuniaires.

Cette nouvelle puissance, si hardiment usurpée, quoique sans être consentie, mit les rois en brassière avec l'appui de tout ce qui craignoit l'abus des favoris et des ministres, et accoutuma les plus grands de l'État à y recourir quand ils se croyoient lésés, dans les cas les plus majeurs, et qui n'avoient auçun trait, je ne dis pas aeulement à la compétence du Parlement, mais à ses usurpations.

Jamais il n'avoit osé lever les yeux jusqu'à s'arroger rien sur les régences. Le duc d'Orléans, depuis roi sous le nom de Louis XII, piqué d'en être exclu quoique le plus prochain mâte du sang royal, et d'en voir une femme revêtue par la volonté de Louis XI mourant et le consentement de ceux à qui il appartenoit de le donner, en faveur de la

<sup>4.</sup> Il y a mid, au matculin

dame de Beaujeu, sa fille, sœur fort sinée de Charles VIII, mineur, adressa ses plaintes au Parlement. Il lui répondit, par la bouche du premier président de la Vacquerie, ces célebres paroles si connues et si exactement transcrites dans toutes les histoires, que le Parlement ét it une cour de justice établie seulement pour administrer la justice au nom du Ron à ses sujets, non pour se mêler des affaires d'État et des grandes sanctions du royaume, si ce n'étoit par très-exprès commandement du Roi, par quoi le duc d'Oriéans ne put pas seulement se faire écouter, et de là prit les armes, avec le triste succès pour lui que chacun sait.

Ce témoignage si authentique du premier président de la Vacquerie en plein Parlement, et magistrat illustre par le poids de ses mœurs et de sa doctrine, est une vérité dont l'évidence et la notoriété de droit et de fait a paru trop pesante à ses successeurs, et à ceux qui dans les suites ont succédé aux autres offices du Parlement.

Les anciennes usurpations convioient à de nouvelles, aussi trouva-t-il bien mauvais de n'avoir nulle part aux régences de Catherine de Médicis, et cria-t-il aussi haut que vainement de ce qu'elle fit au parlement de Rouen, avec les pairs et les officiers de la couronne, la déclaration de la majorité de Charles IX, et avec cette nouveauté que ce prince ne faisoit qu'entrer en sa treixième année, qui fût des lors pour toujours à l'avenir réputée révolue des qu'elle seroit commencée dans les rois mineurs, ce qui étoit en effet moins une interprétation du règlement de Charles V, approuvé et fait avec lui par tous les grands de l'État, qui fixe la majorité à quatorze ans pour les rois, qu'un changement et une nouvelle loi entée surl'ancienne.

Le parlement de Paris députa. Il lui fut répondu que la cour des pairs n'avoit point de lieu, qu'elle étoit partout où il plaisoit au Roi d'assembler les pairs, et comme il est

2. Ce verbe est bien au subjonctif.

<sup>1.</sup> Louis d'Oriéans fut vaincu et fait prisonnier à la journée de Saint-Aubin du Cormier, en 1468.

vraf. Le parlement de Paris demeura sans action comme sans réponse, et n'a osé renouveler depuis sa prétention, lorsqu'il a plu aux rois de juger des pairs, etc., dans leur cabinet avec les pairs, en quelque part que ç'ait été, avec ceux qu'ils y ont voulu appeler avec eux. Cels est arrivé plusieurs fois.

Le jugement du duc de la Valette rendu dans le cabinet de Louis XIII, à Saint-Germain en Laye, après la levée du siège de Fontarabie, en est un des derniers exemples. Le premier président y fut appelé avec quelque peu de membres du Parlement; et comme la séance étoit autour de la table du conseil, les pairs en occupèrent les premières places aux deux côtés, les officiers de la couronne ensuite, et le premier président apres eux, sans aucune difficulté.

La régence de Marie de Médicis est le premier exemple que le Parlement puisse alléguer d'être entré dans les matières d'État et de gouvernement, si on excepte celles des différends avec Rome, où la politique des rois a toujours voulu mettre le Parlement entre eux et cette cour. et lui faire faire ce qu'ils ne vouloient pas paroître faire eux-mêmes. L'enregistrement des traités de paix n'est rien, puisque le Parlement ne fut jamais consulté pour les négocier et les conclure. C'est, ut notum sint, coninie des édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes, et pour qu'ils regient leurs jugements dessus entre particuliers, si quelqu'un se plaint de contraventions et de pillage contre d'autres particuliers. Le refus que Francois I" lui fit faire d'enregistrer le traité de Madrid ne fut qu'un acte d'obéissance conforme au cri genéral de la nation, et son enregistrement, quand il l'auroit fait, n'en eut pas servi davantage à Charles V. C'est donc à l'époque de la mort funeste d'Henri IV qu'il faut fixer la première connoissance que le Parlement a prise des affaire d'État et du gouvernement.

5. Il y a pris, sans accord.

Cet exécrable événement, du détail duquel toutes les Histoires et les Mémoires de ces temps-là soulageront ceux-ci, remplit toute la cour d'horreur, et d'effroi toute la ville. Le prince de Condé étoit hors du royaume et premier prince du sang; Monsieur, plus jeune que le Roy mineur, et nul autre s fils de France; les autres princes du sang, et il n'y en avoit que deux, le prince de Conti et le comte Soissons, à craindre pour la Reine par plus d'une circonstance; peu de grands à Paris, tellement que le duc d'Espernon, comptant de jouer un grand rôle si la Reine lui avoit l'obligation de toute son autorité, ne pensa. qu'à la lui procurer de la manière la plus publique et la plus solennelle, et à lui assurer le plus de gens qu'il pourroit, en les associant en un acte que leur intérêt les engageroit après à soutenir, sans songer dans cet instant aubit aux conséquences.

Il se servit donc sur-le-champ de l'autorité de son office de colonel général de l'infanterie, fit assembler le Parlement quoique il fût fête, investit le Palais en dehors, et la grand'chambre, en remplissant la grand'salle de milice, tout cela sur-le-champ, et, comme on dit, en un tournemain<sup>2</sup>, et y fit aller aussitôt tout ce peu qu'il y avoit de pairs et d'officiers de la couronne avec la Reine, laquelle fut à l'instant, du consentement de tous, déclarée régente et revêtne seule du pouvoir souverain.

De là le Parlement voulut profiter des troubles qui survinrent pour se mêler du gouvernement, et c'est l'époque de leur chimère de se dire les tuteurs des rois. Leurs tentatives ne reussirent à leur fournir aucun acte sur lequel ils puissent rien fonder à cet égard, mais à faire voir qu'iln'a pas tenu à eux, et qu'ils ont augmenté ces troubles.

Louis XIII, en quantité d'occasions, leur a bien su dire qu'ils ne sont qu'une simple cour de justice pour juger les procès des particuliers, et leur rendre la justice en son

<sup>1.</sup> Remplerent, au manuscrit.

<sup>2.</sup> Saint Simon a écrit sul au singulier, et extres au pluriel,

<sup>3.</sup> Voyez tome IV, p. 460 of note i.

nom, sans droit aucun par delà leur jurisdiction contentieuse; et cela en plein Parlement y séant, et d'autres fois à leurs députés; et pendant son règne a bien su les contenir dans ces bornes.

Sa mort également héroïque, chrétienne et sainte, qui pour la France combla trop tôt sa vaillance, ses exploits, sa justice, et le prodige de tant de vertus dans un prince si expressément mal élevé, et né sur le trône, donna un second titre de fait au Parlement pour les régences. Ce prince, qui n'avoit pas lieu de compter sur le bon gouvernement de la Reine son épouse, encore moins sur une sage administration de Monsieur son frère, voulut les belancer l'un par l'autre; et tous les deux par l'autorité qu'il voulut donner à Monsieur le Prince, et au conseil de régence qu'il nomms.

Se défiant avec raison de la puissance et de l'effet de la volonté des plus grands, des plus sages et des plus justes rois, tal qu'il étoit, après leur mort, il essaya d'y suppléer en persuadant l'équité et la prudence de ses dispositions. Il assembla donc dans sa chambre son sang, les pairs, les officiers de la couronne, les grands officiers de sa maison. ses ministres, et les principaux d'entre les conseillers d'État et des membres du Parlement, et en leur présence fit faire la lecture de son testament par un des secrétaires d'État. Tous le louèrent, l'approuverent, l'admirèrent; mais la forme de le passer en sanction y mangua, comme elle avoit manqué à celui de Charles V, qui l'avoit ajoutée au règlement de l'age de la majorité des rois. Aussi celui-là, si répugnant à la première inspection des choses. si contraire à l'intérêt des régents et des plus puissants de l'État, est-il demeure loi constante jusqu'à cette heure, et les deux testaments si sages, si prevoyants, si justes, l'un du même Charles V, l'autre de Louis XIII, n'ent eu aucune exécution.

La Reine ', dont l'ambition fut excitée par ceux dont l'in-



Nous nous conformons au feate de Saint-Simon en reproduisant cette phrase incorrecte.

terêt étoit qu'elle fût pleinement maîtresse, pour être euxmêmes les maîtres sous son nom, lui persuaderent d'imiter Marie de Medicis d'autant plus aisément que le Parlement etoit informé des dispositions du Roi pour la régence, puisqu'il en avoit donné lecture à ses principaux membres ; que s'agissant de dépouiller Monsieur, Monsieur le Prince, et ceux qui étoient nommés du conseil de régence, pour se revêtir seule de leur autorité, elle ne le pouvoit espérer qu'en flattant le Parlement, dont les membres étoient bien plus indépendants de tout intérêt avec ces princes et ces ministres que les grands de l'État, et par un accablement de nombre en voix de gens qui espéreroient plus de graces d'elle que du concours du conseil, et dont aucun n'étoit en posture de les arracher comme les grands du royaume par leur réputation, leurs alliances et leurs emplois; ce fut ce qui la détermina d'aller faire déclarer sa régence au Parlement, où en effet elle fut revêtue seule de toute l'autorité royale, par la pusillanimité des deux princes, à l'exemple desquels ceux du conseil de régence n'osèrent se refuser.

Le Parlement, dans la suite et dans les troubles de cette régence, sut bien profiter de son avantage aux dépens de l'État et de l'autorité royale, que Louis XIV eut grand'peine à reprendre, et à remettre le Parlement dans ses bornes, qu'il y a bien su contenir apres tant qu'il a vécu, jusqu'à être allé une fois en habit gris tenir son lit de justice avec une houssine à la main, dont il menaça le Parlement, en lui parlant en termes répondants à ce geste.

La régence de M. le duc d'Orléans est un troisième exemple consécutif en faveur du Parlement pour les regences, dont je me réserve à parler en son temps.

Les temps fâcheux sont toujours ceux des innovations et des entreprises. Les commencements de la Ligue, qui en produisirent quantité en tout genre, ne furent pas moins avantageux a celles du Parlement. Le duc de Guise, qui n'aspiroit à rien moins qu'à mettre la couronne

sur sa tête, et de là dans sa maison, s'étoit proposé de gagner tous les cœurs. Il étoit, comme par droit successif de ses pères, l'idole des troupes et du parti catholique, de la cour de Rome, qui ne songeoit qu'à profiter du temps pour étendre son autorité en France et anéantir les libertés de l'Église gallicane, monument de toute antiquité qui la blesse si douloureusement. Il étoit plus que sûr de la maison d'Autriche, qui, jusqu'à sa fin, n'a jamais manqué à la sienne, jusqu'à se la substituer en tout ce qu'elle [a] pu: mais qui ne vouloit que la subversion de la France pour profiter de ses débris. Il avoit séduit les ministres par les charges de l'ordre, et le cabinet par les bienfaits et par la crainte; il disposoit des écoles de théologie et des predicateurs, presque de tous les prélats; il étoit adoré des peuples, et pour les gagner davantage et se dévouer de plus en plus les curés, il est le premier homme, je ne dis pas de son état, mais je dis de la noblesse la moins distinguée, qui ait été marguillier de sa paroisse, et qui en a fait la planche, qui à la françoise a été suivie depuis par les seigneurs les plus distingués. Il n'oublia pas à chercher à gagner le Parlement. Ses pères et lui-même s'étoient élevés par la pairie, ils en avoient dans leur maison. Leur puissance leur fit accumulé : apres franchir toutes bornes, et cette dignité dont luimême dans ses premiers commencements s'étoit si fort prévalu. à l'exemple de ses pères et de ses oncles, il ne se soucia pas de la prostituer pour cheminer vers son grand dessein.

Le serment des pairs à leur réception au Parlement est d'assister le Roi en ses hautes et importantes offaires, de tenir les délibérations de la cour secrètes, et de se comporter en tout comme un bon, vertueux et magnanime duc et pair de France doit faire. Ce sont les termes consacrès, mot pour mot, qui ont été en usage depuis l'introduction de la prestation de serment par les pairs, la première fois

1. Co blane est au manuscrit.

que chacun d'eux vient prendre séance au Parlement. li est le même pour les pairs ecclésiastiques; on n'y change que le nom de comte au lien de celui de duc pour les laïques et les ecclésiastiques qui sont comtes-pairs. Des lors le Parlement en regardoit la dignité avec jalousie, et dans l'impossibilité de se défaire d'eux comme des autres prélats et des autres nobles, il cherchoit à les dégoûter et à les écorner, sans toutefois avoir osé le tenter.

L'occasion de la réception de M. de Guise se présenta, qui la saisit pour laisser ajouter à ces mots du serment comme un bon, vertueux et magnanime duc et pair, ceux-ci : et comme un bon conseiller de cour souveraine doit foire. Quelque monstrueux que fût l'accolement de la dignité de pair de France avec la qualité de conseiller de cour souveraine, et qu'il parût à tout le monde, l'indignation publique fut étouffée sous le poids du duc de Guise, et son exemple passa longtemps en loi.

Longtemps après il se trouva des pairs plus difficiles, qui refuserent cette étrange innovation, et les années coulèrent ainsi parmi plus de soumis que de renitants ; à la fin les pairs n'en voulurent plus entendre parler. Le Parlement sentit que la chose étoit insoutenable, de quelque côté qu'en la prit; les mots ajoutés furent peu à peu supprimés; mais ce ne fut qu'au commencement que le dernier Harlay fut premier président qu'il fut decidé, sans que le Roi y intervint autrement que de le trouver juste, que jamais plus il n'en seroit parlé.

Cette tentative, qui a dure si longtemps, met en évidence l'esprit des magistrats de réduire peu à peu les pairs au Parlement au niveau des conseillers, et on va voir jusqu'où l'audace en a été depuis poussée et la ténébreuse industrie dont ils ne se sont jamais lassés, ainsi que la négligence et l'incurie incroyable des pairs.

Les princes du sang, si justement pairs nés depuis Henri III, et précèdants lous autres, ne s'en étoient pas

<sup>1.</sup> C'est le mot latin renitenten.

encore distingués comme ils n'ont cessé de faire depuis par tout ce qu'il leur a plu d'entreprendre. Il étoit donc difficile au Parlement d'essayer de ternir les pairs dans les séances, sans que cela portât aussi sur les princes du sang. Ils l'avoient pu en ajoutant au serment des pairs la qualité de conseillers de cour souveraine, parce que les princes du sang n'y en prêtent point; mais il n'en étoit . pas ainsi des autres entreprises qui se couvoient.

Ce détail pourra être ennuyeux, mais il est indispensable pour ce qui doit suivre du complot de M. du Maine, qu'on n'entendroit pas sans cela, et il servira par un simple exposé de faits à découvrir l'esprit du tiers état, je n'ose dire la sottise de la noblesse, ni la foiblesse du sang royal, et la conduite des magistrats toujours tendante au même but dans une si longue suite d'années. On donnera à la suite de ce recit un plan de la grand'chambre, avec des chiffres qui renverront aux explications, lesquelles, avec l'inspection du plan, rendront clair ce qui le seroit difficilement par le simple discours.

Il y a deux manières différentes en général d'entrer et de sortir de séance, l'une pour les bas sièges, l'autre pour les hauts. En bas, les magistrats entrent par l'ouverture que laisse le barreau entre le siège de l'interprete et le bureau du greffier. Cette ouverture est vis-à-vis du coin du Roi, en biais. En débouchant cette ouverture, les presidents traversent le parquet pour gagner leur banc; les conseillers, au contraire, longent le long des bancs de chaque côté, passent entre les bancs et les petits bureaux répandus au-devant des bancs, et chacun va ainsi gagner sa place.

Les princes du sang et les pairs n'entrent point que les magistrats ne soient en place. Ils entrent et gagnent leurs places, les princes du sang en traversant le parquet comme les présidents. On a vu ailleurs que cela n étoit pas, et l'époque de ce changement. Les pairs font le même chemin que les conseillers.

Cette distinction des presidents dont ils veident tirer

une préférence est en effet nulle, mais en est une pour les princes du sang par la position des bancs. Les présidents secient seuls sur celui qui est en face de l'entrée, inutile par conséquent de décrire, pour y aller, les deux côtés d'un carré, puisqu'ils remplissent celui auquel ils vont tout droit chacun vis-à-vis de sa place. Les princes du sang, qui, comme les pairs et les conseillers, ne remplissent qu'un banc de côté, trouvent leurs places en le longeant, et traverseroient vainement le parquet, excepté pour les premières places du banc des pairs qui joint en équerre? la place du premier président, tellement que c'étoit une affectation contre eux que de leur faire faire l'équerre le long des bancs pour aller en leurs places, dont Monsieur le Prince le héros les a affranchis, et à l'égard de passer entre les bancs et les petits bureaux, qui, en petit nombre, sont devant les bancs pour la commodité des rapporteurs et de leurs papiers, c'est peut-être une affectation nouvelle pour mieux distinguer le traversenient du parquet des presidents, mais je ne l'assurerai pas, parce que j'en ignore l'origine.

Pour sortir de séance, la chose a beaucoup varié. Anciennement, les pairs sortoient les premiers à la tête de la magistrature. Depuis, les présidents firent si bien qu'ils murcherent de front avec les pairs, qui de la sorte avoient la droite sur eux. Depuis que le serment fut changé à la réception du duc de Guise, il parut aux présidents que leur dignité etoit blessée de marcher de front avec des gens qui souffroient la qualité de conseillers de cour souveraine. Ils ne laisserent pas d'être embarrasses des princes du sang qu'ils ne pouvoient séparer des pairs.

A la fin, ils prirent courage : ils osèrent proposer aux princes du sang de marcher à la sortie après le dernier des presidents, et ces princes y consentirent, par quoi les pairs ne purent s'en dispenser. On s'en tiendra au

<sup>1,</sup> Saint S.mon, fel et plus loin, écrit : éguierre.

simple récit, et on laissera les réflexions aux recteurs. On verra dans la suite que ce joug à la fin a été secoué, et les deux diverses façons de sortir qui ont été depuis en usage pour les pairs, et une autre à part pour les princes du sang.

Aux hauts sieges, les princes du sang jusqu'à aujourjourd'hui, et les pairs, sont à la cheminée proche de la lanterne, tandis que les magistrats sont à la buvelte, où les princes du sang et les pairs ont droit d'aller, mais où ils ne vont jamais pour n'entrer ui sortir avec les magistrats, sinon quelqu'un qui leur veut dire un mot, et qui y va lorsqu'ils y sont, et en sort avant qu'ils se mettent en état d'en sortir eux-mêmes. Depuis qu'on a raccommodé la grand'chambre, et gu'on en a déplacé la cheminée d'aupres de la lanterne, pour l'adosser à la grand'salle du Palais, les princes du sang et les pairs continuent de se tenir pres de la même lanterne pendant la buvette. Ils ont soin d'être avertis quand on en sort. Le premier d'entre eux, suivi un a un de tous les autres en rang d'ancienneté, débouche la lanterne en même temps que le premier président debouche celle de la buvette. Le premier des princes du sang ou, s'il n'y [en] a point, le premier des autres pairs mesure sa marche sur celle du premier président, qui est survi des autres présidents et des conseillers, en telle sorte que, longeant les deux bancs, ils marchent à même hauteur, et arrivent en même temps à leur place pres du coin du Roi. On met un banc sans dossier . couvert d'un tapis fleurdelise le long du banc du côté des pairs, au has de leur marchepied, entre ce marchepied et le débord du dossier des bas sièges. Là se mettent les pairs qui, par leur ancienneté, n'auroient pas place sur le banc de derriere, et les conseillers ensuite, outre ceux qui sont sur le banc des présidents, et ceux-là font le tour des bas sièges hors le harreau, et entrent par la lanterne de la cheminée apres les pairs.

Pour sortir, tout se leve à la fois; et debout et découverts comme en entrant, les pairs et les présidents se sa-



luent, le premier président et le premier des princes du sang, ou, en leur absence, le premier des autres pairs se replie sur son banc, cur il y a espace, le second de chaque côté de même après que le premier a passé le long de lui, ainsi du troisieme et de tous les autres, et sortent ainsi en même rang et par même chemin qu'ils sont entrés. Les pairs passent par la grand'porte qui donne immédiatement dans la grand'salle, et les présidents suivis des conseillers par la petite porte qui donne dans le parquet des huissiers et de là dans la grand'saile.

Ce parquet des huissiers est une manière de petite antichambre entre la grand'salle et la grand'chambre où les plaideurs attendent quand on plaide à huis clos, et où la croix de l'archevêque de Paris et les gardes du gouverneur de Paris s'arrêtent lorsque l'archevêque et le gouverneur vont prendre séance au Parlement. Je reviendrai après aux huissiers d'accompagnement.

Les présidents étoient bien contents, de précéder ainsi paisiblement, en sortant de la séance des bas sièges. les pairs et les princes du sang même, et toute la robe partagenit cette glorre avec satisfaction, mais plus ils s'y accontumerent, plus ils trouvèrent d'ameriume dans le changement que la présence du Roi apportoit à leur grandeur. Les bas sièges est' alors la séance de toute magistrature, et les présidents à mortier y sont aux pieds des pairs ecclésiastiques. Ils ne se flattoient pas de pouvoir monter en haut, et ils s'en consoloient en voyant le chancelier leur chef en bas comme eux. Mais d'opiner decouverts et à genoux leur étoit un grand crève-cœur. tandis qu'ils voyoient les pairs et même les officiers de la couronne opiner assis et couverts. Ils trouvoient bien en cela quelque similitude avec le chanceller, qui prend l'avia du Roi decouvert, et à genoux à ses pieds, et ne lui parle point dans une antre posture de toute la séance, tout second officier de la couronne qu'il est, parce qu'il est lo-

a. Il y a bien cet, au a nguliar.

giste par état et magistrat, mais quoique assis au même niveau des autres magistrats dans la place que le greffier occupe aux grandes audiences, il y parle et opine assis et couvert, et y prononce de même. Les présidents négocièrent et obtinrent que, dès qu'ils seroient à genoux en commençant de parler, le chancelier leur commanderoit de la part du Roi de se lever, mais qu'en se levant ils mettroient un genou sur leur banc, qu'ils opineroient ou parleroient toujours découverts en cette posture, et qu'ils se mettroient à genoux à terre en finissant de parler. C'est ce qui s'observe encore aujourd'hui.

Je remarque exprès cette humiliante façon du tiers état de parler devant le Roi, et de sa séance en bas, à la différence du baronnage, par le contraste inimaginable que les présidents osèrent entreprendre. Ils prétendirent opiner devant les pairs et devant les princes du sang, ils l'emportèrent. Encouragés par ce[t] inespérable succès, ils voulurent opiner avant les fils de France, et ils y réussirent. Enfin ils se prévalurent si bien de la cassation du testament de Louis XIII, que la Reine souhaitoit si passionnément, et qui se laissa persuader de s'adresser au Parlement, qu'elle consentit, toute reine et régente qu'elle étoit, que les présidents opinassent devant elle, et immédiatement tous après le floi.

Cette énormité dura jusqu'en 1664; les pairs demandèrent enfin justice, ce qui forma un proces où le Parlement en corps se rendit partie, avec toute la robe en croupe. Les pieces en sont entre les mains de tout le monde et l'arrêt contradictoire et très-solennel par lequel le Roi les réduisit au rang d'opmer où ils devoient être, après le dernier de tout ce qui est aux hauts sieges, ce qui s'est toujours exécute depuis jusqu'à aujourd'hui; ainsi je ne m'y étendrai pas, et laisserai encore une fois le lecteur à ses réflexions.

L'ordre des temps étant presérable dans un récit historique à la suite naturelle du discours, j'intercomprai sei celle de l'arrêt de 1661, à laquelle je reviendrai après pour parler du changement entier arrivé aux réceptions des pairs au Parlement.

Les pairs ont toujours été reçus au Parlement jusqu'à la mort de Louis XIII, à la grande audience à huis ou verts, la séance par conséquent aux hauts sièges; un avocat présentant les lettres par un discours, un avocat général parlant après et concluant. Le pair, après le serment fait comme il se fait aujourd'hui, montoit à sa place. On plaidoit une cause de nature [à] être jugée en cette audience même, pour que le nouveau pair opinat, et l'audience finie on se retiroit.

M. de Monaco, lassé de la domination des Espagnols, fit un traité avec Louis XIII pour se donner à la France, qui fut secretement ménagé par le dernier duc d'Angoulème, gouverneur de Provence, qui s'y trouvoit alors. On a assez parlé de ces seigneurs de Monaco, à l'occasion du mariage du dernier Monaco Grimaldi avec la fille de Monsieur le Grand, pour n'en pas interrompre ici le fil du discours. Par un des articles du traité, il fut stipulé que M. de Monaco seroit fait duc et pair. Il l'exécuta avec beaucoup d'adresse et de courage, mit la garnison espagnole hors de Monaco, y en recut une françoise, et le Roi de son côté l'executa aussi de sa part. Ces choses se passèrent en 1612. Dans cette année l'érection nouvelle du duché de Valentinous avec la pairie fut faite et enregistrée au Parlement, et M. de Monaco a été le dernier duc et pair de Louis XIII, et le dernier chevalier du Saint-Esprit aussi. dont il recut le collier des mains de ce monarque, au camp devant Perpiguan, qui fut son dernier exploit. M. de Monaco retourna de là à Monaco, où il demeura jusqu'apres la mort de Louis XIII, quelque temps après laquelle, mais la même année, il vint à Paris, et il y profita de ce voyage pour se faire recevoir au Parlement.

C'étoit un temps de foiblesse, d'effervescence, de cantonnement; c'en étoit un de triomphe pour cette Compagnie, a qui pour la seconde fois on venoit d'avoir recours pour la régence, et de plus pour casser le testament du Roi, et donner toute puissance à la Reine. Le Parlement comptoit sur sa reconnoissance et plus encore sur sa crainte, et par conséquent sur ses ménagements et ceux de ses ministres, à l'entrée d'une minorité, dans le cours d'une forte guerre où le besoin d'argent rendroit le concours du Parlement nécessaire pour l'enregistrement des édits, dans le pouvoir qu'on venoit de lui reconnoître dans tout ce qui venoit de se passer, et où les grands de l'État, attentifs à leurs intérêts particuliers, étoient presque tous aux frontières ou dans leurs gouvernements; un temps enfin où chacun cherchoit à s'appuyer, et où tout contribuoit à rendre le Parlement considérable, hardi et entreprenant.

Cette Compagnie n'avoit jamais cessé de travailler à chercher à approcher les pairs du niveau des conseillers, depuis que le duc de Guise, tué à Blois, avoit souffert, et les autres pairs après lui, le changement au serment des pairs, qui a été expliqué, encore plus depuis que les présidents à mortier étoient parvenus à se faire suivre, en sortant de séance, par les princes du sang et les autres pairs, quoique il soit vrai que l'occasion ne s'en présentât guère, parce qu'il étoit fort rare qu'il s'en trouvât aux petites audiences en bas, ou aux procès par écrit qui s'y jugent, toutes les grandes causes et jusqu'alors toutes les réceptions des pairs étant faites et plaidées aux hauts sièges; où chacun entroit et sortoit par son côté, comme il a été expliqué.

Un temps si favorable aux entreprises du Parlement le devint encore davantage par la personne qui se présenta à faire le serment de pair de France, et à en prendre la séance. M. de Monaco étoit un étranger qui avoit passe toute sa vie chez lui parmi des Espagnols et des Italiens, qui n'avoit jamais habité en France, qui en ignoroit tout, et qui n'y avoit ni parents, ni amis, ni connoissances. M. d'Angoulème, [qui] avec son traité et le voisinage lui en auroit pu donner davantage, n'étoit point pair et n'en

savoit pas plus que lui sur les séances du Parlement. Cette Compagnie n'en fit donc pas à deux fois; elle le reçut aux sièges bas avant la petite audience du matin, avec un rapporteur qui rapporta ses lettres, ce qui est la forme de recevoir les conseillers. C'étoit une innovation bien hardie et bien étrange, et toutefois l'inapplication, l'ignorance, l'incurie étoit dejà telle que je ne sais si on a'en aperçut. Du moins M. de Monaco n'étoit pas pour s'en douter, et si d'autres purent le remarquer, la foiblesse et l'abandon fut tel aussi qu'on ne le releva pas.

Telle est la moderne époque de ca changement total de la réception des pairs au Parlement. Les troubles et l'autorité de cette Compagnie, qui s'accroît toujours parmi les désordres, et la même foiblesse des pairs, continuèrent sans bruit cette façon nouvelle des réceptions, qui finalement s'est depuis soutenue jusqu'à aujour-d'hui.

Les conquêtes que les présidents avoient faites devoient leur sembler assez belles pour s'en contenter. Ils avoient fait l'étrange innovation au serment des pairs qui a été expliquée, par laquelle ils s'avouoient conseillers de cour souveraine; ils les avoient réduits pour leur réception à la parité avec les conseillers; ils précedoient les princes du sang, par conséquent les pairs, à la sortie de la séance des bas sièges, et l'occasion, rare jusqu'alors, en devenoit plus fréquente et plus solennelle depuis que les réceptions des pairs s'y faisoient. Enfin ils opinolent entre le Roi et la Reme regente, par consequent avant elle, avant les fils de France, les princes du sang et les pairs. C'étoit avoir fait un beau chemin pour des légistes souffleurs du baronnage et assis sur son marchepied pour en être à portee quand il plaisoit à quelqu'un de ces seigneurs de les consulter à l'oredle, sans toutefois y être astreints, ni de su vre l'avis qu'ils lui disoient aussi à l'oreille.

On a vn que, quant à la dignité et aux fonctions de la paure, ceux d'aujourd'hui sont en tout les mêmes que dans tous les temps, et les legistes eux-mêmes devenus tels qu'on les voit aujourd'hui ne se peuvent dissimuler ni à personne leur état de légiste, et jusque dans leur triomphe, leur séance aux pieds des pairs, et à ceux des officiers de la couronne, nonobstant tout l'art et le temps qui a fait un banc de ce marchepied et que comme tels ils n'opinent et ne parient que découverts et à genoux, ainsi que le tiers état dont ils sont membres par leurs offices, quelque nobles que quelques-uns d'eux se voulussent prétendre, et en quelque monstrueux rang qu'ils fussent parvenus à opiner, jusqu'à y précèder la reine mère de leur roi et régente du royaume. Quel prodige pour des sujets d'eutre le peuple, qui n'auroit pu entrer dans l'esprit des premiers du royaume d'oser le prétendre, et quel monstre de grandeur sur piédestal d'argile!

Les troubles domestiques et les embarras de la guerre au dehors en maintiurent l'énormite. Mais après la paix des Pyrénées, les idées revinrent, et la possibilité de remédier aux principaux désordres. Celui-ci, qui parut le plus suprême de tous, et comme on l'a vu, fut abrogé en 1664, et le premier président avec tous les autres, remis en son premier rang d'opinion après le dernier de tout ce qui seoit aux hauts sièges.

C'étoit tomber de bien haut après avoir opiné avant une reine régente de n'opiner plus qu'après le dernier officier de la couronne, dont le premier, c'est-à-dire le connétable quand il y en a un, ne scoit et n'opine qu'après le dernier pair de France, ou s'il l'est lui-même, en son rang d'ancienneté parmi eux. Le procès avoit été contradictoirement instruit, et les mémoires auxquels le duc de Luynes contribua beaucoup par sa capacité, sont entre les mains de tout le monde ainsi que ceux des presidents. Ils avoient eu l'adresse d'engager le Parlement en corps à se rendre partie avec eux; ils avoient épuise l'art et le crédit pour allonger l'instruction et retarder le jugement du Roi.



<sup>1.</sup> Pari d'estell, ici encore, un mount, it. Voyez ci-dessus, p. 270 et note t.

Plus l'affaire avoit fait de bruit, plus la rage de succomber fut grande, et la passion de s'en venger. Mais ils a'ont osé rien tenter sur le rang d'opiner qui est demeuré. jusqu'à aujourd hui dans la règle où l'arrêt de 1664 l'a décidé. Ils se sont contentés à cet égard de rendre les pieces et les mémoires imprimés en 1664 où ou voit les signatures des ducs de Guise et d'Elbœuf en leur rang d'ancienneté : le premier après les pairs ecclésiastiques, l'autre après le duc d'Uzes. Leur sensibilité a même été si passionnée là-dessus, qu'ils se sont portés jusqu'aux menaces et jusqu'aux violences pour en empêcher la reimpression, et ensuite le distribution et le débit, lorsqu'on fit faire une édition pendant la régence et qui fut faite et débitée publiquement mulgré leurs emportements si peu convenables à l'état de légistes et à la gravité de magistrats.

Leur dépit les tint longtemps à chercher des dédommagements qu'ils n'osèrent hasarder les premières années qui suivirent celle de 1664. Lamoignon, premier président, mourut en 1677; Novion lui succéda, qui fut chassé de cette belle place en 1689, pour ses friponneries et ses falsifications d'arrêt', qu'il changeoit en les signant. Les rapporteurs s'en aperçurent longtemps avant que d'oser s'en plaindre; à la fin, les principaux de la grand'chambre lui en parlèrent, et l'obligèrent à souffrir un témoigd'entre les conseillers à le voir signer. Il avoit encore une facon plus hardis pour les arrêts d'audience; il les prononçoit à son gré. Chaque côté de la séance dont il avoit été prendre les avis admira longtemps comment tout l'autre côté avoit pu être d'un avis différent de celui qui avoit été le plus nombreux du sien, et cels dura longtemps de la sorte. Comme cela arrivoit de plus en plus souvent, leur surprise sit qu'ils se la communiquèrent. Elle augmenta beaucoup quand ils s'apprirent mutuellement qu'elle leur étoit commune depuis longtemps, et

<sup>2.</sup> Ce mot est blen au singuites.

que ces arrets qui l'avoient causée n'étoit l'avis d'aucun des deux côtés. Ils résolurent de lui en parler la première fois qu'ils s'en apercevroient. L'aventure ne tarda pas, etle hesard fit que la cause regardoit un marguilliage; quelques-uns de 1 plus accrédités de la grand'chambre lui parlèrent comme ils en étoient convenus entre eux, et tout modestement le poussèrent; se trouvant à bout, il se mit à rire et leur répondit qu'il seroit bien malheureux, étant premier président, s'il ne pouvoit pas faire un marguillier quand il en avoit envie. Ces gentillesses furent enfin portées au Roi avec les couleurs qu'elles méritoient, et il étoit chassé honteusement et avec éclat sans le duc de Gesvres, premier gentilhomme de la chambre, et de tout temps fort bien et fort libre avec le Roi, qui en obtint qu'il donneroit sa démission comme un homme qui veut se retirer, et il se chargea de l'apporter au Roi. La chose se passa de la sorte, et Harlay, lors procureur général, fut premier président, et la Briffe, simple maître des requêtes, procureur général.

## CHAPITRE XXIII.

Les deux Novions, Harlay et Mesmes premiers présidents; quels. — Affaire du bonnet. — Les princes du sang et les pairs cessent de suivre les présidents à la sortie de la séance des bas sièges; nouvelle forme pour les princes du sang, et deux autres successives pour les pairs. — Huissiers d'accompagnement; nouveautés à cet égard, et usurpations des présidents. — Orgueil des présidents à l'égard des princes du sang. — Nouvelle usurpation d'huissier trèsindecente. — Princes du sang et pairs exclus de la tournelle par la ruse et l'innovation des présidents. — Conseller usurpe de couper la séance des pairs, sans toutefois marcher ni opiner parmi eux. — Nouvelle usurpation manquée. — Pairs ont partout à la grand'chambre la droite très-nettement aur, les présidents; distinction et p l'érence du barreau de la cheminée sur l'autre. — Usurpation aussi singulière qu'indécente du néhourrage et surbourrage des places près le coin du Roi. — Nouvelle usurpation aux bas sièges d'un

1. I. y a bien de, et nen des,



couvercle sur le banc des présidents. — Saluts. — Origine de la séauce du grand chambellan sur les marches du trôns aux lits de justice. — Nouveauté, en 1715, du passage des princes du sang par le petit degré du Roi pour monter à sa suite aux hauts sièges, su lit de justice. — Siège unique du chanceller, et du garde des scéaux en son absence, aux l'e D-um et aux lits de justice; en ce dernier lies, comment couvert. — Pairs occlésiastiques rétablis en leur préséance sur les cardinaux au Parlement, le Roi présent ou absent, par la décision de Louis XIV, qui n'a point été enfreinte; vaine tentative et hontouse du cardinal du Bois. — Rouveauté, indifférente et consentie pour commodité, de la séance des officiers de la couronne su-dessous des pairs occlésiastiques, au heu d'au-dessous des pairs la jues, au premier let du justice de Louis XV, qui subsiste depuis; «boix donné des deux côtés au duc de Coislin, évêque de Metz; pourquoi il préfère le droit.

Ce préalable étoit nécessaire avant d'aller plus loin. tant pour les dates que pour faire voir à quels premiers présidents les pairs ourent à faire 1. Il seroit en effet bien diffici e d'en trouver trois de suite en aucun tribunal aussi. profondément corrompus que Novion, Harlay et Mesmes. et de genres de corruptions plus divers par leur caractère. personnel, sans qu'on put dire néaumoins lequel des trois a été le plus corrompu, quoique corrompus au dernier excès tous les trois, et chacun différemment aussi, avec tous les talents et les qualités qui pouvoient rendre leur corruption plus dangereuse. Novion laissa un petit-fils. que Monsieur le Duc fit premier président presque aussitôt qu'il fat premier ministre. Il n'y put durer longtemps et quitta. C'etoit un dangereux maniaque, qui a laissé maints monuments de folie et de l'égarement de son esprit.

Cefattant de honte pour les ducs, et un honneur si énorme pour les Potiers, d'en voir un fait duc et pair parmi les quatorze de 1663, qu'il y avoit lieu de croire que Novion comb le de l'un chercheroit par sa conduite à adoucir l'autre. Ce bourgeois ne pensa pas ainsi. Quoique fort bien avec le duc de Gesvres, il etoit piqué de voir un cadet de sa



<sup>4.</sup> Vojez tome l, p. 141 et note 1.

famille au rang des grands seigneurs et d'être demeuré dans celui de son être, et quoique vivant en amitié avec les Gesvres, et se mettant à tout pour eux, lui et son petit fils, car son fils est mort jeune et obscur, se sont toujours plu en des respects amera et ironiques pour les Gesvres, et à se dire des bourgeois pour leur faire dépit Telle fut leur bizarrerie, ou plutôt leur ver rongeur, et la cause intime de leur procédé avec les pairs, dont le petit-fils n'a pu que montrer la même humeur en des occasions momentanées.

Novion, succédant à Lamoignon sans avoir pu remplir sa place, ne songea donc qu'à seconder le depit du Parlement en auivant le sien particulier. Il fut peu en cette place sans faire des tracasseries qui ne parurent pas d'abord, qui apres se firent sentir, et qui par leur opinitre durce sont devenues des usurpations de la dernière indécence. Comme elles ne furent introduites que peu à peu en tâtonnant, que les pairs ne s'en aperçurent que tard, et que plus tard encore ils s'en plaignirent, je ne puis fixer de date à chacune de ces apparentes ténuites, et je les remets à la fin de cette disgression, pour venir au point capital qui l'a forcément engagee.

Ces tracasseries, que je remets à la fin, furent suivica de quelque chose de bien plus sérieux, et qui commenta à s'introduire par un air de distraction et par de la variété. Aux audiences, le premier président se lève pour aller prendre les opinions d'un côté, puis de l'autre, par pelotons qui s'assemblent debout autour de lui; il est découvert du moment qu'il se lève jusqu'à ce qu'il soit retourné à sa place, et assis, pour prononcer couvert. Aux procès de rapport, qu'on appelle autrement par écrit, où on est à huis clos, ou, comme au rapport de ce qui regarde la réception d'un pair, on est censé y être, le premier président, sans bonger de sa place, prend l'avis de toute la séance ayant le bonnet sur sa tête, qui tous opinent decouverts à mesure que le premier président appelle le nom de chacun. Venant aux pairs, il se decou-

vroit en nommant le premier d'eux à opiner, de suite, les princes du sang opinoient sans être nommés, puis les présidents sans l'être non plus, se couvroit après, puis prononçoit.

Il faut dire en passant que cette différence de ne point appeler les princes du sang ni les présidents par leur nom ne peut venir que de la proximité du premier président d'eux, en sorte qu'il n'a besoin que de les regarder l'un apres l'autre pour leur faire entendre à qui c'est d'opiner; au lieu que son éloignement des autres places l'oblige à nommer le nom de chacun, que ses regards éloignés, et nécessairement peu distingués entre quatre ou cinq voisins assis près les uns des autres, seroient confusément reçus, et ne leur laisseroient pas démêler l'ordre de l'opinion. Cet usage, qui ne peut avoir d'autre origine, est devenu une distinction des princes du sang et des présidents à mortiers, qui, en cela comme en d'autres qu'on remarquers à mesure, se sont égalés à eux.

Novion commença par mettre négligemment son bonnet sur le bureau, tantôt au commencement, tantôt au milieu. quelquefois vers la fin de l'appel des noms des conseillers, et il évita toujours de l'ôter au moment qu'il nommoit le premier à opiner des pairs. De là, il pousse plus loin l'affectation de son inadvertance, y demeura couvert en nommant les premiers des pairs à opiner, puis se découvroit comme ayant oublié de le faire, et achevoit d'appeler le nom des autres. Les pairs furent quelque temps assez simples pour n'y pas prendre garde. Leurs réceptions étoient rares. Après s'en être aperçus cela s'oublioit jusqu'à la premiere, qui produisoit la même surprise, et toujours avec la même incurie. Ce prélude auroit néanmoins dù les reveiller, d'autant plus qu'us ne pouvoient penser que les presidents, ni la Compagnie même fut revenue du dépit de l'arrêt de 1664 sur la préopinion, et quals avoient eu depuis une autre occasion de pique dont l'expliquerai le fait après celui-ci.

A la fin, l'evéque comte de Châlons, si connu l'orgtemps

depuis sous le nom de cardinal de Noailies, archevêque de Paris, fut reçu au Parlement en 1681, et ce fut à sa réception que Novion, levant le masque, demeura couvert en appelant tous les noms des pairs, et ne se découvrit que lorsqu'il en fut aux princes du sang. Le duc d'Uzès perdit patience, enfonça son chapeau et opina couvert avec un air de menace. Les ducs éclatèrent et se plaignirent au Roi.

Le Roi a, tant qu'il a pu, abaissé et diminué le rang des ducs en tout ce qui lui a été possible; il n'étoit pas fâché des querelles de cette nature, et il aimoit à les faire durer en ne les jugeant point, pour tenir les parties en division, et plus dans sa dépendance. Il prit prétexte que le duc d'Uzès s'étoit fait justice lui-même, et aux pairs avec lui, et ne voulut point s'en mêler. Il ne devoit pas être difficile de le mettre au pied du mur en tout respect : en le suppliant de décider, et il n'étoit pas possible qu'il le fit en faveur d'une indécence si poussée, et en même temps si nouvelle; ou, s'il persistoit à ne s'en point mêler, lui demander conséquemment la neutralité de part et d'autre, et n'opiner plus aux proces par écrit que couverts.

J'aurois peine à comprendre qu'on en fût demeuré là, et que les pairs eussent retourné opiner découverts, le premier président demeurant couvert depuis cette époque, si je n'avois vu de mes yeux de quoi rendre tout croyable des pairs avec le Parlement. Pour ne parler que de ce dont il s'agit ici, et du Parlement avec eux en tout genre d'entreprise, je me contenterai de cette triste remarque et de dire que cette affaire, dont la contestation dure encore au même état, et si connue sous le nom de l'affaire du bonnet, est celle dont M. du Maine s'est servi avec tant de noire profondeur et de fortune, qui donne lieu à cette disgression. Avant de la finir, il faut achever de voir les autres gentillesses des présidents du Parlement, qui ne purent être contents d'avoir égalé les pairs avec les conseillers par le changement de la réception des pairs aux



hauts sièges, et par la plus qu'indécence de leur nouvelle manière d'opinion aux proces par écrit.

Il faut revenir maintenant à expliquer ce nouveau dépit causé aux présidents par les pairs, dont je viens de parler, et que j'ai remis ici par les queues qu'il a laissées et qui durent encore. Du temps du premier président Lamoignon, les princes du sang se lasserent enfin de sortir de scance aux has sièges à la suite des présidents, et Lamoignon avoit trop de sens et d'esprit pour ne pas sentir que cette indecence, pour en parler sobrement, ne pourroit se soutenir que taut qu'il plairoit aux princes du sang de la laisser durer. Il comprit en même temps que les pairs. qui ne pouvoient se plaindre de ce qui leur étoit commun. avec les princes du sang, ne s'accommoderoient pas d'une marche qui n'auroit plus ce bouclier, tellement que sans querelle et sans bruit Monsieur le Prince, dont ce premier président étoit ami, convint avec lui d'une autre façon de sortir de séance aux bas sieges, tant pour les princes du sang que pour les pairs, où les premiers prirent un avantage fort marqué sur les seconds, qui ne témoignèrent seulement pas le sentir. Voici donc ce qu'il fut réglé pour les princes du sang entre Monsieur le Prince et le premier président, et qui s'est toujours pratiqué depuis.

La petite audience finie en bas, le premier président ôte son bonnet, demeure assis et regarde les princos du sang; aussitôt ils se découvrent, se lèvent, et en même temps les pairs et les présidents en font autant. Les princes du sang se tournent à drôite et à gauche en s'inclinant, traversent le parquet et s'en vont. Avant qu'ils soient sortis du parquet, les presidents ont som de se rassoient sortis du parquet, les presidents ont som de se rassoient les pairs en même temps se rassoient. Les uns et les autres demeurent quelques moments de la sorte, puis toute la seance se leve en même temps; les presidents s'inclinent aux pairs, les pairs à eux, debout d'vant teurs places, sans remuer et découverts; puis le premier des pairs et le premier president se mettent en marche en traversant le parquet. Le premier pair en cou-

lant par-devant les pairs debout devant lours places, qui tous le suivent à mesure un à un, tandis que les présidents, suivis des conseillers, débouchent le parquet, les conscillers se retirant le long de leurs banes, et en sortent ainsi un à un par l'ouverture qui est entre la chaire de l'interprete et le bureau du greffier. En debouchant, ils se couvrent et sortent de la grand'chambre par le parquet des baissiers. Les pairs debouchent la séance ou le narquet par l'ouverture qui est au barreau jouquant la lanterne de la cheminée, s'arrêtent quelques pas au delà. l'un apres l'autre, pour marcher deux à deux, se couvrent et sortent de la grand'chambre par la grend'porte qui donne dans la grand'salle. C'est ce qui s'observe encore aujourd'hui pour les princes du sang, et que j'ai vu observer longtemps pour les pairs depuis aux réceptions au Parlement.

Cette ouverture du barreau, tout proche la lanterne de la cheminée, a une porte de la hauteur du barreau, c'està-dire à hauteur d'appui quand on est debout, et les avocats qui plaident derriere l'ouvrent et entrent dans l'on verture pour conclure. Fort peu avant que le premier président Harlay se retirât, cette porte se trouva si bien fermée aux pairs sortant de seance, qu'ils ne la purent ouvrir, en sorte qu'ils monterent par les marches tout joignantes des sièges hauts, et passerent par la lanterne; je m'y suis trouvé deux fois. Cette affectation fit craindre la clôture de la porte de la lanterne même, ce qui auroit rendu toute autre sortie impossible que celle des presidents et conseillers, tellement que, depuis cela, les pairs demeurent assis lorsque la séance se leve, apres que les princes du sang sont partis, demeurent decouverts comme les présidents et les conseillers, et les voient tous sortidu parquet jusqu'au dernier, sans se lever de leurs places.

Les présidents en pa sant s'inclment à cux, et eux aux présidents, mais sans aucune contenance de se soulever; pais quand toute la robe, jusqu'au dernier, est nors du

28

parquet, les pairs se lèvent et en sortent il n'importe plus par où. Je l'ai toujours vu faire par la lanterne de la cheminée, car la porte du barreau est demeurée alors fermée. On sort ainsi tumultuairement de la lanterne, et on se met après deux à deux en ordre d'ancienneté. Un huissier du Parlement les attend au débouché de la séance, et, son bonnet à la main, marche devant eux, et leur fait faire place jusque par delà la grand'salle, à certaine distance de la galerie, où il prend congé d'eux. C'est aussi en cet endroit que les pairs se découvrent et se séparent pour aller trouver chacun son carrosse. Les présidents trouvent deux huissiers au sortir du parquet, qui marchent devast eux et leur font faire place jusque près de la Sainte-Chapelle, frappant de Jeurs baguettes en traversant la grand'salle sur les boutiques. Quand il n'y auroit qu'un pair en séance, et sans autre occasion que de ce qu'il l'auroit prise, il seroit également conduit par un huissier, et jusqu'aussi loin. Lorsqu'un pair arrive au Parlement pour vêtre recu, il trouve un huissier à la descente de son carrosse qui le conduit à la grand'chambre, marchant devant lui découvert et faisant faire place. Cela étoit en usage, indépendant de réception, à l'égard de tous les pairs. Ce devoir a disparu sons prétexte du grand nombre, depuis les quatorze érections de 1663, et que les huissiers n'y pourroient suffire. Les princes du sang en trouvent toujours deux à la descente de leur carrosse, et qui les y reconduisent chaque fois qu'ils vont au Parlement. Les présidents, qui y sont les maîtres, et qui ont ces huissiers dans leur main, s'en font précéder seuls et sans être à la tôte de la grand'chambre, allant par le Palass.

Je ne sais d'où cela a commencé. Pour le frappement de baguettes, je n'y vois d'origine que la foule, et d'avertir plus fortement de faire place, chose qui a depuis tourné en distinction, par des gens si attentifs à y tourner les moindres choses, et d'en faire naître de toute espèce, comme on le va voir. Ils furent fort peinés du peu de succès de la clôture de la porte du barreau joignant la lanterne de la cheminée, et se plaignirent que les pairs demeurassent en séance lorsque les magistrats en sortent, et que c'étoit pour voir passer les présidents sans se lever pour eux. Je reviendrai apres à cet article, mais ils ne purent les en empêcher par eux-mêmes. Ils n'osèrent aussi en faire une plainte au Roi, parce qu'ils sentoient la réponse de la porte fermée si nouvellement; ainsi les choses en sont demeurées là jusqu'à aujour-d'hui.

Les princes du sang trouvèrent leur distinction dans cette façon de sortir seuls de la séance des bas sièges; et les présidents, pour n'en être pas précédés, ont toujours eu grand soin de se rasscoir après les avoir salués, pour montrer, par cette pause apres cette sortie, que la cour est toujours en séance, et que les princes du sang se sont retirés avant qu'elle fût levée. Le premier président Harlay donna de son chef une distinction nouvelle aux princes du sang, quelque temps après qu'il fut en place, pour leur sortie des hauts sièges, où ils entrent encore aujourd'hui, et sortoient alors, à la tête des pairs : ce fut de leur ouvrir le petit degré du Roi, qui, de son coin, descend à la place du greffier aux grandes audiences, qui est celle que le chancelier occupe aux lits de justice. Depuis cette invention d'Harlay, lorsque la séance se lève aux hauts sièges, les princes du sang, au lieu de se reployer comme ils faisoient sur les pairs, et comme les pairs font encore, pour sortir le long de leur banc par la lanterne de la cheminée, les princes du sang, dis-je, s'avancent vers le coin du Roi, après avoir salté les pairs à leur droite, saluent les présidents vers ce coin, et descendent le petit degré du Roi, au bas duquel ils trouvent leurs deux huissiers pour marcher devant eux.

De cette sortie separée, Harlay a fait naître une indécence que je m'abstiens de qualifier : c'est qu'à l'instant que le deraier des princes du sang en séance a cufilé le degré qui n'est que de cinq marches, comme ceux des



deux lanternes, et par lequel 'personne ne doit passer, un hulssier escalade aux hauts sieges en montant aur les sièges bas, et en enjambant le dossier vis-à-vis les plus anclens pairs, passe tout de suite devant le preniue president, qui l'attend à marcher devant lui, et qui, resté debout avec toute la séance depuis la sortie des princes du sang, ne se met en marche, rebroussant le long de son banc, comme il a été dit ailleurs, que lorsqu'il a cet buissier devant lui. Avant cette sortie des princes du sang par ce petit degré du Roi, cet huissier attendoit avec un autre huissier le premier président au debouché de la lanterne de la buvette, où le second huiss er l'attend encore, par où le premier président sort de la séance haute, suivi des présidents et des conseillers qui sont sur ce banc. Les conseillers qui sont du côté des pairs attendent que le dernier pair ait débouché la lanterne de la cheminée pour aller joindre leurs confreres parmit la grand'chambre, sans huissier. On est honteux de décrire ces miseres et ces petites inventions de distinctions et d'orgueil; mais on decrit par là le caractere qui les fait Imaginer et exécuter. On en va expliquer d'autres incessamment, et encore plus ridicules.

Depuis que les princes du sang, et les pairs après eux ont cessé de suivre les présidents à la sortie de la séance des bas sièges, le premier président cessa de faire vour la tournelle à la grand'chambre aux affaires des ecclésiastiques et des nobles qui sont criminelles et qui exigent l'assemblee des deux chambres, laquelle y venoit anparavant. La morgue de la dignité de la grand'chambre a cédé à la mairee d'exclure les pairs de cette seance de la tournelle, parce que n'y ayant point deux chemins separés pour aller de l'une à l'antre, comme pour sortir simplement de seance, il n'y en peut rester pour les pairs seuls qui ne ventent pas soivre les presidents. En cela les princes du sang sont enveloppes dans la même privation, et par nième cause, de laquelle il résulte que les princes du sang mi les pairs ne vont plus à la tourneile, par la même cessa-

tion d'usage qui les a privés du conseil des parties, où ils avoient droit de séance et d'opinion.

Le premier président de Novion, non content du honnet, voulut pousser plus loin ses entreprises, et y donner aux conseillers une part plus particuliere, et ameuter mieux par là le Parlement sur le bonnet. Il unagina de faire demeurer un conseiller sur le banc des pairs, en sorte que, lorsque leur nombre en occupe plus d'un, la dernière place de chaque banc qu'ils remplissent, soit aux bas sièges, soit aux hauts, est remplie par un conseiller, qui se trouve ainsi coupant la séance des pairs et place au milieu d'eux. Cette entreprise eut le même succès de tant d'autres, et dure jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que le premier president, jusqu'à cette heure aussi, a eu la modestie de ne pas demander l'avis à ces conseillers qui coupent les pairs dans le rang de sa séance parmi eux. il le passe et revient à lui en son rang, comme s'il y étoit en séance parmi les conseillers. Ils appellent cela garder le banc. Contre qui et pour qui, c'est ce qu'ils ne pourroient expliquer; mais aux usurpations de fait on voit qu'ils y sont maîtres.

Je leur en vis tenter une autre en 1700, où il y eut plusieurs réceptions de pairs au Parlement coup sur coup. Je vis un conseiller demeurer à la tête du troisieme banc aux bus sièges, les princes du sang et autres pairs en remplissant plus de deux. Je le fis remarquer à mes volsins, qui le trouverent aussi mauvais que nouveau, mais qui se contenterent d'en gronder tout bas. Cette mollesse, qui a tourné toutes ces usurpations en prétentions soutenues, me détermina sur-le-champ à en faire un signe très-marqué au premier président Harlay, quoique, depuis l'affairs de M. de Luxembourg, je fusse demeuré hors de toute mesure avec lui, resolu de faire un éclat sur-lechamp, et de sortir de scance avec les pairs, s'il cût soutenu la gageure; mais il n'osa, et dans l'instant fit signodes yeux et de la main a ce consciber de s'oter de la, et à moi un d'excuse. Le conse ller obeit aussitôt; mais si on

l'y avoit laissé cette première fois, comme on le laissa à la dernière place lorsqu'il l'usurpa la première fois, la chose scroit demeurée comme l'autre. Ils n'ont pas hasardé celle-ci depuis.

Venons maintenant à deux entreprises qui en tout genre se peuvent dire n'avoir point de nom, et qu'il est aussi nécessaire que honteux de décrire, pour voir jusqu'à quel exces d'orgueil et de vétilles les choses sont poussées par les présidents. Le récit en est aussi curieux qu'il est en soi dégoûtant.

La grand'chambre est vaste et fait un carré plus long que large, et la séance qui la coupe par le dossier des bancs de la séance en équerre, comme on le verra mieux aur le plan, fait un autre carre. De ce carré particulier, et conséquemment de la totalité de la grand'chambre, la droite et la gauche se règlent et se prennent de celles de la place que le Roi prend quand il y vient, qui est dans l'angle du fond ce qui s'appelle le coin du Roi. Le banc des pairs, tant en haut qu'en bas, la lanterne de la cheminee, la cheminée qui est hors le barreau et dans la grand chambre près de cette lanterne qui en a pris son nom, sont à la droite du coin du Roi; et le banc des présidents, tant en haut qu'en bas, est à sa gauche, ainsi que la lanterne de la buvette.

Outre que par le fait et la simple inspection cela est ainsi, il y en a deux autres preuves : l'une que le Roi séant, la Reine régente, s'il y en a une, les fils de France, les princes du sang et les autres pairs sont de suite, et sans distinction que la préseance, assis sur ce banc à droite, et les pairs ecclésiastiques de l'autre qui est à gauche, or les pairs ecclésiastiques ni les cardinaux, lorsqu'hs y venoient, ne l'auroient pas emporté sur la Reine regente et sur les fils de France, ni même en cette séance en haut les pairs ecclesiastiques sur les séculiers, parce que ces deux bancs sont affectés et demeurés suivant l'anciennete de la seance, et alors les six anciens pairs laïques precédoient comme plus anciens les six ecclésias-



tiques. Il n'y a donc nulle difficulté pour reconnoître ce banc des pairs pour être à la droite du Roi, et le plus honorable.

Alors, comme on l'a dit, toute la magistrature est aux bas sièges et les présidents ont mieux aimé en ces occasions demeurer sur leur banc ordinaire, qui est aussi à gauche quand la séance est à l'ordinaire en bas, parce que le banc à droite y est aussi pour les pairs, que de changer de place pour se mettre sur ce banc en bas à droite, que nul magistrat ne pourroit leur disputer, et où les pairs, le Roi présent, ne peuvent venir parce qu'ils ne peuvent être alors qu'aux hauts sieges : les présidents, disje, alment mieux demeurer en leur place accoutumée en bas que de montrer qu'ils ne se peuvent mettre sur celui de la droite que lorsque les pairs ne seoient point en bas, mais ce choix des présidents ne change pas la droite et la gauche.

Une autre preuve encore, c'est qu'entre les avocats contraires de parties inégales, celui de la première en dignité, demandeur ou defenseur, prend de droit le barreau de la cheminée. Cela est sans difficulté pour les princes du sang, les pairs, les ducs vérifiés, les officiers de la couronne. C'est ce qui s'appelle le choix du barreau. Et quand il y a dispute de rang reconnu au Parlement, car celui de prince étranger y est constamment ignoré, par exemple entre deux pairs en contestation pour leur ancienneté, c'est un préalable nécessaire de juger cette préference, et c'est un préjugé favorable à la prétention d'ancienneté de l'un sur l'autre que cette préférence de barreau adjugée à l'un des deux. C'est à ce même barreau encore que les avocats genéraux plaident, et que le procureur général parle, et jamais à celui de la buvotte qui est de même joignant la lanterne de la buvette. Or il n'v o que ces deux barreaux. Par toutes ces choses il est donc ciair qu'en haut et en bas les pairs secient à droite et les presidents à gauche. Cette ganche déplait infiniment aux présidents, et voici ce qu'ils ont imaginé pour la masquer tant en haut qu'en bas.

En hant, le hanc des pairs à droite, et celui des présidents à gauche, joignent l'un et l'autre le coin du Roi, tout contre égulement. Ce coin est juste dans l'angle de la muraille, et y est adossé tout contre, comme y sont aussi adossés les deux bancs à droite et à gauche. Quand le Roi n'y est point, et c'est le temps dont on parle, ce coin est nu, tapissé comme les bancs, sans autre marchepled que celui des deux bancs, qui sont de même hauteur et largeur le long des deux et devant le coin où ils se joignent. Le coin est élevé de deux pieds plus que le siège des bancs; il est plus profond, d'un peu de saillie devant et derrière à cause de l'encoignure, mais sans déborder la largeur du siège des bancs, et à s'y asseoir sur sa nudité il n'est guere plus large qu'il ne faut; rien derrière que la tapisserie qui suit les deux pans de muraille, et quoi que ce soit au-dessus. Ainsi le premier des princes du sang ou des pairs du côté droit et le premier président du côté gauche touchent également du coude ce coin du Hoi.

Cette égalité déplut au premier président de Novion. Il fit déhourrer le banc des pairs à huit pieds de long près le coin du Roi, de maniere que qui d'y assoiroit seroit si bas, qu'outre l'incommodité de la simple planche sous le mince tapis fleurdelisé comme le reste du banc, le haut de sa tôte n'atteindroit pas l'épaule, a taille égale, de celui qui seroit sur le bout du même banc qui n'a pas été débourré; d'où il arrive que, tandis que le premier président touche du coude le coin du Roi, le premier des princes du sang en est à huit ou dix pieds. M. le duc de Berry et M. le duc d'Orleans l'éprouvèrent aux-mêmes avec grand scandule à la séance des renonciations. mais ils se contenterent d'en parler sans ménagement, et eurent la mollesse d'en demeurer là. Cette même distance. les princes du sang, qui viennent toujours aux réceptions des pairs et qui toujours demeurent après à la grande audience, l'éprouvent toutes les feis qu'ils s'y trouvent.

On croiroit peut-être que le premier président de Novion s'en tint là : mais le moyen d'avoir la grand'chambre et des tapissiers à sa disposition, et de n'en pas profiter de toutes les façons? Le banc des puirs et celui des présidents tout semblables, et de même hauteur à s'asseoir. et de même largeur déplut à Novien. Il voulut un petit trone, et pour cela fit rembourser d'un pied et demi pardessus le rembourrage ordinaire des bancs les six premieres places les plus proches du coin du Roi. Avec cette invention, les présidents à mortier se trouvent avoir un pied et demi d'élévation de séance au-dessus des princes du sang et des pairs. Ce fut encore une autre indignation de M. le duc de Berry et de M. le duc d'Orléans, qui essuverent cette élévation au-dessus d'eux, et que les princes du sang essuient avec l'intervalle toutes les fois qu'ils se trouvent en séance aux grandes audiences. Il faut ajouter que les conseillers qui sont tout de suite sur le banc des présidents ne se meltent point sur l'élévation présidentale. C'est un trône nouvellement imaginé qui ne convient qu'auv inventeurs, tellement que, s'il n'y a qu'un président ou deux à la grande audience, le premier des conseillers qui est sur le banc est à six ou sept places de distance de lui, qui demeurent vides, et si ce conseiller n'est pas bien grand, il a la commodité de a appuyer sur cette elévation, comme on fait sur le bras d'un haut fauteuil. Tella est la nouvelle industrie pour relever la majesté de la présidence, puisiblement soufferte de grands et de petits, de princes du sang et de conseillers. Il est vrai qu'il est besoin que la stature des présidents réponde un pen à l'exhaussement de leur siège, et que j'en ai vu quelquefols gambiller de petits qui avoient peine à se tenir, et qui donnoient un peu à rire à la Compagnie.

En bas, c'est autre chose; les inventions veulent de la variété. Il y a un peu d'air de campement dans celle-ci, qui se donne sous prétexte du vent, mais qui ne laisse pas d'être dans toutes les suisons. Elle fait souvenir de ces anciens tribunaux militaires qu'on tendoit en

pleine campagne, où les empereurs recevoient les tributs des nations vaincues, et d'où les chefs des armées haranguoient leurs troupes ou leur partageoint les dépouilles. Il y a des tringles et des machines, qui se tendent si subtilement sur le banc des présidents qu'en un clin d'œil îl se trouve sous un dans fleurdelisé, qui a un dossier et deux pentes pour les côtés, qui le deborde un peu par devant, et qui est un peu sur eux en berceau. Le banc n'a point été rehaussé de rembourrage comme celui d'en haut. Cela viendra peut-être avec le temps, et alors ce banc deviendra un véritable trône un peu allongé, comme lorsqu'ils étoient plusieurs associés à l'empire.

Quoique ce dais ne disparoisse pas devant les princes du sang, à plus forte raison devant les pairs, ils n'osèrent pourtant le produire devant M. le duc de Berry et M. le duc d'Orleans à la séance en bas des renonciations; mais j'ai vu une fois, toutes les chambres assemblées, je ue me souviens plus pourquoi (et alors, comme la place manque en bas où est la séance, les chambres se placent aux hauts sièges), moi étant en place avec les princes du sang et les autres pairs, que ce dais étoit tendu, un murmure aux hauts sièges derrière à qui ce dais ôtoit la vue de la séance, un message ou deux venir à l'oreille du premier près dent Harlay, et aussitôt le dais se détendre et disparoître en un instant.

Ce seroit abuser que d'en dire davantage. Il faut laisser ces choses aux réflexions des lecteurs, qui seront sans doute plus fortes et plus justes que ce qui s'en pourroit faire ici avec décence. Mais [il] faut encore dire un mot de l'indécence des saluts.

Il est réciproque entre les fils de France, les princes du sang et les pairs. Les fils de France et les princes du sang se découvrent et se lèvent en pied aussitôt qu'un pair paroît à l'angle d'entrée de la séance en bas, ou débouchant en haut la lanterne de la cheminée, comme il en arrive toujours quelqu'un depuis qu'on est en séance. Les fils de France et les princes du sang leur rendent la révérence

qu'ils en reçoivent en allant à leur place, attendent qu'il y soit arrivé, et ne se rassoient et couvrent qu'en même temps que lui. Il seroit superflu d'ajouter que les pairs en usent de même pour les fils de France et pour les princes du sang. Les fils de France demeurent assis, se découvrent et s'inclinent un peu sans se soulever, pour un président qui arrive en séance; les princes du sang en usent pour eux comme pour les pairs; et les présidents réciproquement lls se découvrent et se lèvent pour un fils de France, et ne se rassoient et ne se couvrent qu'en même temps que lui. M. le duc d'Orléans en usa comme les fils de France toutes les fois qu'il a été au Parlement, et les présidents de même pour lui, quant au salut, que pour les fils de France.

Le salut est aussi réciproque entre les pairs et les présidents. Des qu'un pair paroît à l'entrée de la séance en haut ou en bas, comme il vient d'être expliqué, tous les présidents se découvrent, et quand il arrive à sa place, s'inclinent à lui, mais sans se lever ni même se soulever, et ne se couvrent que lorsqu'il s'est incliné à eux, qu'il s'assit a et qu'il se convre Les pairs en usent précisément de même pour les présidents.

Cela fait un effet un peu étrange de voir en séance les fils de France, les princes du sang et les pairs debout pour un pair qui entre, et toute la robe qui ne fait que se découvrir sans bouger. C'en est un second de voir aussi les princes du sang debout tous seuls pour un président qui entre, tout le reste de sa séance découvert, mais assise sans bouger. Enfin c'en est un troisième de voir les fils de France, les princes du sang, les pairs et les présidents debout pour un prince du sang qui entre, et les conseillers demeurer assis, découverts, car ils ne se levent pour qui que ce soit excepté les fils de France, pas même pour la tournelle, qui, aux réceptions des pairs, vient à la grand'chambre, ayant ses presidents à sa tête, pour

<sup>1.</sup> Voyez tome III, p. 130, zote L

lesquels les princes du sang et les présidents de la grand'chambre se lèvent seuls, et de même à la sortie de la tournelle apres la réception. Il semble que ce soit un reste de ces legistes assis sur le marchepied du banc des pairs, des harrons, des prélats, etc., et qui ne se levoient peut-êts: pas de si bas qu'ils étoient assis pour des nobles qui survenoient, comme si subalternes et si disproportionnés qu'il ne s'agissoit pas d'en être salués.

Les présidents ni les conseillers ne remuent en rien pour un conseiller qui entre ou qui sort. Aux hauts sièges et aux bas, c'est même observation pour les saluts. Il faut seulement ajouter que le chancelier, qui entre en séance avant le Roi, et les pairs aussi, se levent, lui, pour un pair qui entre, et les pairs reciproquement pour lui. Il n'y peut avoir de remarque à faire sur les autres officiers de la couronne, parce que ceux que le Roi a mandes entrent en séance derriere lui, et qu'il n'est point alors d'occasion de salut.

Venons maintenant à l'explication du plan de la grand'chambre, qui est à la page suivante<sup>1</sup>, en remarquant qu'elle a été fort rajustée en 1720, mais sans aucun autre changement que cetui de la cheminée, ôtée d'où elle est marquee sur ce plan et portée pres de la grand'porte, qui entre sans m lieu de la grand'chambre dans la grand'salle du Palais, par où les princes du sang et les pairs sortent de séance, comme il a ete dit.

## EXPLICATION

DE PLAN CE A CÔTÉ DE LA GRANDE LIAMBRE DU PARLEMENT DE PARIS.

- A. HAUTS SIÈGES ADOSSÈS AUX MURAILLES.
- 1. Elevation dans l'angle. C'est la place du Rol quand il vient au Parlement, que personne ne remplit jamais en
- 1. Ce plan n'est plus au man iscrit, on voit qu'il a dû en être enlevé. Nous reprodumnts 🕶 ai qu'ont d. ime les édétions précédentes.

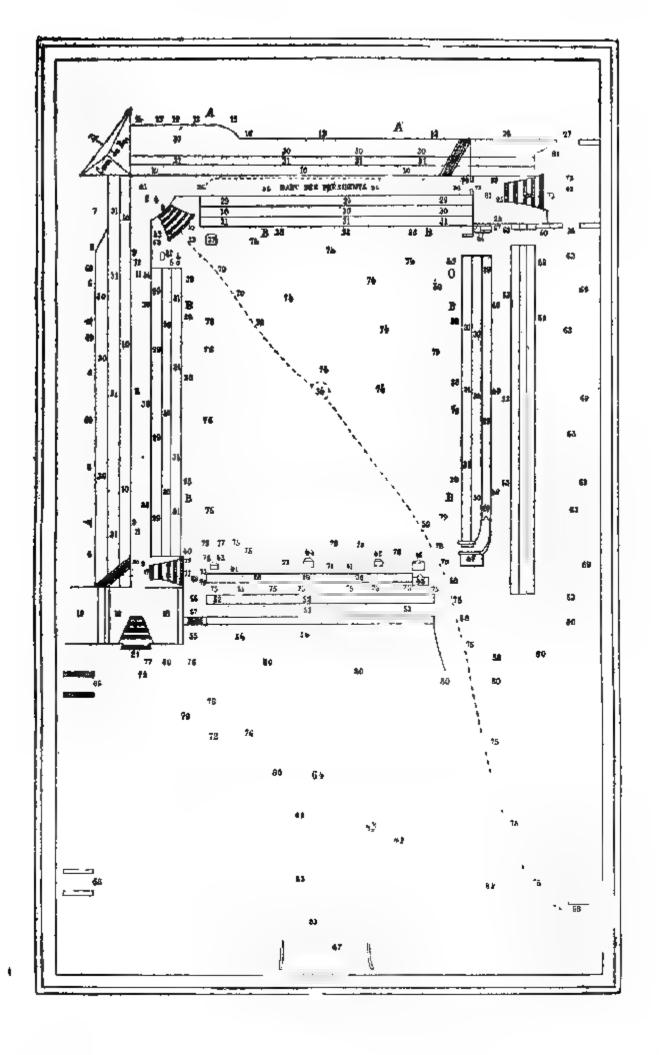

--- Google

K VER T FEALF AND

son absence. Il est couvert de la même tapisserie fleurdelisee qui couvre les murailles, qui est pareille à l'étoffe qui couvre aussi tous les bancs et petits bureaux de la séance. Cette place du Roi s'appelle, de sa situation, le coin du Roi. Il est orné d'autres tapis et de carreaux, couvert d'un dais, et accommodé d'un marchepied de plusieurs marches, lorsqu'il y vient.

- 2. Espace pour les marches du marchepied du Roi lorsqu'il vient au Parlement. Elles sont couvertes du tapis du marchepied. Sur ces marches où on met des carreaux, c'est la seance du grand chambellan, qui y est comme couché. En son absence le premier gentilhomme de la chambre en année la prend. C'est une ancienne nouveauté en faveur de Louis duc de Longueville, qui n'étoit point pair, et qui, dans le grand état où ceux de Longueville s'atoient élevés, se trouvoit peine de seoir en son rang d'officier de la couronne. Il obtint cetta distinction, mais attachée à son office, par le crédit du premier duc de Guise, doi til avoit épousé la fille. Leur fils unique ne vécut pas. Léonor, duc de Longueville apres Louis, son cousin germain, fut celui qui mit le comble à leur grandeur par tout ce qu'il obtint de Charles IX. Ce Léonor est le grand-pere du duc de Longueville, père du comte de Saint-Paul, tué au passage du Rhin, et du dernier des Longuevilles, mort prêtre, fou et enfermé dans l'abbaye de Saint-Georges, près de Rouen, en 1696. Ce même Léonor étoit père de la marquise de Belle-Isle-Retz, et de la comtesse de Thorigny-Matignon. Le sieur de Rothelin étoit son frère bâturd, dont tous les Rothelins sont sortis.
- 3. Degré de ciaq marches, par lequel le flot monte et descend de séance. Quelquefois les fils de France aussi avec lui, toujours en son absence. On a vu, cidevant, comment le premier président Harlay a ouvert

<sup>1.</sup> Il y a concrent, au pturiol.

ce degré aux princes du sang. Depuis cette nouveauté, Louis XIV n'a point été au Parlement, et dans la minorité de Louis XV M. le duc d'Orléans, régent, les y a laissés passer avec le Roi. On a vu qu'ils entroient et sortoient de séance auparavant à la tête et par le même chemin des pairs. Ce degré est couvert de la queue du tapis du marchepied du Roi. C'est la séance, mais sans carreaux, du prévôt de Paris, qui y est aussi couché avec son bâton de velours blanc à la main; mais il demeure découvert, n'a point de voix, et se range pour faire place au chancelier ou au garde des sceaux, qui monte par ce degré pour aller parler au Roi, et le redescend pour revenir à sa place.

4. Séance du chancelier, ou, en son absence, du garde des sceaux. C'est la place du greffier aux grandes audiences, qui est au bas des marches du petit degré du Roi. Le greffier, en l'absence du Roi, est là sur un tabouret, son petit bureau devant lui dans l'angle, et tourné en angle. Le Roi présent, le chancelier est tourné de même avec le même petit bureau devant lui. Au lieu du tabouret du greffier, il a un siège à bras, sans aucun dossier, couvert de la même queue du tapis du marchepied du Roi, mais de façon qu'elle vient à fleur de terre devant son siège, et qu'il n'a point les pieds dessus. Cette espèce de siège, unique pour lui, et dont le garde des scenux use en son absence, et qui sert aussi aux Te Deum, est moins une distinction qu'un secours donné à la vieillesse si ordinaire à ces officiers-là de la couronne, qui ne pourroient demeurer longtemps assis sans quelque appui.

5. Petit bureau du greffier devant le chancelier, qui n'est couvert alors que comme à l'ordinaire. Quoique le chancelier et son petit bureau soit en bas comme tous les magistrats, on l'a marqué ici de suite, à cause de ses allees vers le Roi, et du tapis du marchepied du Roi,

qui couvre son siège.

6. Séauce de la Reine régente ou du Régent s'il y en a,

du sang royal, et des pairs. Le Roi présent ou absent, ils sont assis de suite sans intervalle ni autre distinction en rang d'atnesse et d'ancienneté. Après eux les officiers de la couronne au rang de leurs offices entre eux, excepté le chancelier et le grand chambellan dont on a marqué la seance. Les officiers de la couronne qui sont pairs siegent en leur rang d'anciempeté parmi les pairs. Si le grand chambellan est pair, il denieure en la séance de son office et opine seul après tout le côté droit, et avant tout le côté gauche. Le Roi n'étant pas présent, les pairs ecclésiastiques siegent sur ce même banc, apres eux tous les pairs, ensuite les conscillers d'honneur, puis quatre maîtres des requêtes et non plus. après eux le doven du Parlement et les conseillers, et parmi, les conseillers honoraires. Mais il n'y a jamais place pour ces magistrats.

7. Espace de trois ou quatre places joignant le coin du Roi entierement débourré, et bien plus bas que les bancs de séance qui sont à droite et à gauche d'égale hauteur, largeur et profondeur, avec un marchepied tout du long des deux côtés, d'égale hauteur et largeur. Ces bancs d'égale façon, couverts de la même étoffe bleue fleurdelisce jusqu'à terre sans traloer et les dossiers de nième, Sur ce debourré, dont on a parlé cidevant, personne n'y scoit. C'est du côté droit, ce qui reste vide par respect du Roi quand il est au Parlement, et fait l'espace qu'occupent, et en s'elargissant également des deux côtés, les marches du marchepied du Roi, où le débourre paroit alors en espace comme de l'autre côté qui est en l'absence du Roi ce plus haut rembourré des presidents dont on a parlé plus haut.

R. Lieu de seance du premier de ce banc, soit du sang rayal, soit pair s'il n'y a point de princes de sang, le Roi present ou absent, soit magistrat si le Roi n'y est point (car en sa presence nul magistrat n'est aux hauts sieges, s'il n'y a ni prince du sang ni autre pair. Ce meane lieu fut celui de la séance de M. le duc de Berry

- à la séance des renonciations aux haut sièges, sans distinction aucune de tout le reste du banc.
- 9. Espace entre le murchepied des hauts sièges et le haut du dossier des bas sièges, où on pousse tout du long un banc sans dossier, mais couvert et fleurdelise comme les autres, lorsque le banc adossé à la muraille ne suffit pas pour les pairs.
- 10. Marchepied a une marche régnant le long des hauts sièges des deux côtes, partout égal en hauteur et largeur sans différence en nul endroit.
- [14]. Espace égal partout en largeur entre les hauts sièges et les bas sièges des deux côtes, à la hauteur presque du dossier des bas sièges.
- 12. Banc des pairs ecclésiastiques, le Roi présent. Les cardinaux s'y mettoient aussi. Ils n'y sont pas venus depuis la décision de la préséance sur eux des pairs ecclésiastiques que M. de Clermont Tonnerre, évêquecomte de Noyon. fit prononcer par Louis XIV, allant tenir un lit de justice où les cardinaux de Bouillon et Bonzi prétendoient se trouver, comme il a été dit ailleurs. Le cardinal du Bois, premier ministre toutpuissant, entreprit de se trouver à un lit de justice de Louis XV et en fit grand bruit et menace. M. de Tavannes, évêque-comte de Châlons, depuis archevêque de Rouen, qui se trouva seul à Paris des pairs ecclésiastiques, lui fit dire qu'il y iroit résolument, et que s'il se mettait en fait de se placer au-dessus de lui, ou d'y demeurer r'il arrivoit avant lui, il le jetteroit des hauts sièges en bas, quoi qu'il en pût arriver, et qu'il y seroit assisté et soutenn des pairs laigues avec qui la résolution etoit prise. Elle l'étoit en effet et avoit passe par moi, et auroit éte executee si le cardinal du Bois s'y fût commis. Monsieur de Chatons arriva de bonn. heure en séance. Le cardinai du Bois n'y parut point. Le Roi absent, c'est où siegent aux grandes audiences les présidents et les conseiners cleres.
- 13. Élévation moderne de sarrembourrage fort haute au saint-aines, s. 29

dessus des bancs de séance. Elle joint le coin du Roi, et a cinq ou six places, et en auroit bien huit sans l'ampleur des habits des presidents qui seoient dessus. Le même espace étoit de ce côté gauche comme il est encore du côté droit avant cette invention et innovation et y est encore le Roi présent.

- 14. Lieu ou sied le premier président ou le président qui préside en sa place. Je leur ai vu mettre familièrement leur mortier, et leur bonnet quelquesois sur le coin du Roi.
- 15. Endroit où le surrembourrage finit, et tout à coup tombe au niveau du rembourrage des bancs de séance sous la même tapisserie fleurdelisée qui couvre tous les bancs.
- 16. Lieu de séance du premier conseiller clerc, lors même qu'il n'y a qu'un président en place; alors le reste de l'élévation demeure vide parce qu'il n'y a que les présidents qui s'y mettent, et cela arrive tres-ordinairement. Lorsque tous y sont, ce qui est fort rare, comme à la séance aux hauts sieges des renonciations, les cinq premiers présidents s'assirent sur cette élèvation, les autres au bas de l'élevation à la place des conseillers clercs, lesquels se mirent de suite aporès d'eux et sans intervalle.
- 17. Degré de cinq marches qui communique les hauts et les bas sieges au bout du banc des pairs près la lanterne de la cheminée.
- 18. Lanterne de la cheminée.
- 19. Banc adossé au mur dans la lanterne de la cheminée,
- 20. Échelle par où on monte dans la tribune de la lanterne de la cheminee,
- 21. Degre de cinq marches dans la porte qui donne de la lanterne de la cheminée dans la grand'chambre par lequel les pairs entrent et sortent de séance aux hauts sieges, au bas duquel en sortant ils trouvent un huissier pour leur taire faire place et les conduire comme on l'a dit. Le sang royal, à la tête des pairs, entre encore par

7 . T . . 1

là en séance aux hauts sièges, mais n'en sort plus par là, comme on l'a dit. Les conseillers laïques y entrent aussi par là, mais ils en sortent par ailleurs.

- 22. Lanterne de la buvette.
- 23. Banc adossé au mur dans la lanterne de la buvette.
- 24. Degré par où on monte dans la lanterne de la buvette.
- 25. Degré de cinq marches de la lanterne de la buvette par tequel les pairs ecclésiastiques, le Roi présent seu-lement, et absent, les présidents et les conseillers cleres entrent et sortent de séance aux hauts sièges, au bas duquel deux huissiers, avant l'innovation de l'escalade dont on a parlé, et maintenant un huissier, attendent les présidents pour marcher devant eux, leur faire place avec leurs bagnettes frappantes sur les bois qu'ils trouvent, et les conduire comme on l'a dit.
- 26. Porte de la lanterne de la buvette qui donne dans la grand'chambre dans laquelle est le degré susdit. Mais cette partie de la grand'chambre où cette porte donne est une allée entre la clôture du parquet des bas sièges et la muraille, qui conduit sans séparation dans la partie pleine de la grand'chambre, au lieu que la porte de la lanterne de la cheminée, qui est le chemin des pairs, donne immédiatement dans la pleine grand'chambre. Les conseillers laïques, qui, en absence du Roi, peavent avoir place du côté des pairs, attendent en place qu'ils soient tous entrés jusqu'au dernier dans la lanterne de la cheminée, puis longent le banc, passent devant le coin du Roi, et longeant l'autre banc atteignent les magistrats par la lanterne de la buvette.
- 27. F, te de la lanterne de la buvette qui mêne à la buvette.
- Avant de quitter les hauts sièges, il faut remarquer que le nombre des pairs étant augmenté, les officiers de la couronne qui ne sont pas pairs, et il n'y a plus guere que des maréchaux de France, mais aussi bien plus nombreux qu'ils n'étoient, proposèrent aux pairs de se

mettre à gauche aux lits de justice, au-dessous des pairs ecclésiastiques dont le banc, par leur petit nombre, est toujours très-peu rempli. Être au-dessous des pairs lalques comme ils étoient, ou au-dessous des pairs ecclésiastiques comme ils le demandoient, parut égal aux pairs, qui y consentirent, et M. le duc d'Orleans la trouva bon. Cela s'exécuta ainsi au premier lit de justice de Louis XV, et s'est toujours continué depuis. Le duc de Coislin, évêque de Metz, eut le choix des deux côtés; il préfèra le droit comme n'étant point pair par son siège, mais par soi, et y a loujours siegé en son rang d'anciennelé dans l'habit des pairs ecclésias-tiques.

[B.] BAS SIÈGES.

28. Ils sont sans marchepied, à la différence des hauts sièges, qui est un monument que ces bas sièges le sont. comme on l'a dit, devenus, de marchepied qu'ils étoiens des hauts, pour seoir les legistes aux pieds des nobles seuls juges, à portée d'en être consultés tout bas quand il leur plaisoit. Ces bas sièges, depuis qu'ils le sont devenus, ont un dossier, parce qu'ils ne sont pas comme les hauts sièges appuyés à la muraille. Ils ont aussi un bras à chaque bout du banc, parce que, comme les hauts sièges, ils ne joignent pas le coin du Roi d'un côté. et les lanternes de l'autre. Excepté ce qui a été marqué de debourré et surren.bourré pres du coia du Roi aux hauts sieges, de l'invention des présidents, tous les banes de la grand'chambre sont égaux en hauteur et largeur, sans nulie difference des uns aux autres. Ceux de stance sont converts, comme les gaurailles et les pet is bureaux, d'etoffe blone fleurdelisée sans nombre. en jaune. Ces polits bureaux sont portatifs, et sont, cemme un prie-Dien, sans marchepied & appuyer & l'etroit une personne il y en a cinq ou six épars devant les banes aux bas si ves, pour la commodite des rapporteurs. Les bancs hors de scance et leurs dossiers sont nus et de bois, pour asseoir les gens du Roi, les

parties, les plaideurs et les avocats qui veulent entendre plaider.

29. Dossier des bas siéges égal à tous.

- 30. Siéges, ou endroits où on s'assit! sur tous les bancs.
- Hauteur des bancs.
- 32. Chaires et bureaux du gressier et de sou commis, rangés lorsqu'on est aux bas siéges.
- 33. Rideau à hauteur d'appui qui, lorsqu'on est aux bas sièges, enferme et cache le degré du coin du Roi, et les chaires et bureaux du greffier et de son commis qui seoient à la, le Roi absent, lorsqu'on est aux hauts sièges. Quand on y doit monter, on ôte ce rideau pendant la buvette, et on y place les chaires et bureau du greffier et de son commis.
- 34. Parquet.
- 35. Banc des présidents. Ils l'occupent seuls lorsque la séance est aux bas sièges, n'y eût-il qu'un président, et si par un cas très-rare il ne se trouvoit aucun président, le conseiller le plus ancien qui présideroit demeureroit à sa place, et laisseroit le banc des presidents vide. On voit tres-clairement que c'est une usurpation des présidents sur les conseillers, puisque les conseillers clercs sont aux hauts sièges, aur le même banc avec les présidents, parce que c'est aux hauts sièges le côté des clercs, qui n'ont aucune distinction sur les conseillers laïques. Aux ints de justice ce banc est encore celui des presidents; en absence du Roi aux grandes audiences, lorsque la séance est aux hauts aiéges, ce même banc est celui des gens du Roi, où nul autre ne se met.
- 36. Surdossier moderne et avancé sur le banc des présidents, en manière de dais postiche, comme en berchausur leur tête, avec une pente de chaque côté du banc. L'étoffe en est fleurdelisee, parville à la couverture des bancs et des murailles, il ne s'étend pas encore en pleir

<sup>1.</sup> Voyez tome III, p. 130, note 2, el ci-dessus, p. 437.

<sup>2.</sup> Saint-Simon écrit fei seepest. Nous avons vu précédemment l'orthographe scelent.

été; on n'ose le donner encore en distinction; elle s'introduit en attendant, sous prétexte du vent et du froid, comme si ce banc seul y étoit exposé. On a vu ce qui ci-devant sété dit de cette-machine, qui avec des tringles se tend et s'ôte en peu de moments. On l'ôte toujours pendant la buvette, lorsqu'on doit monter après aux hauts sièges pour la grande audience. On ne l'a osé hasarder en présence du Roi.

- 37. Petit bureau derrière lequel sied le premier président, ou le président qui préside en sa place. Si le chancelier vient au Parlement sans que le Roi y doive venir, il prend cette place, préside, fait toutes les fonctions du premier président en sa présence, l'efface totalement; de même aux hauts sièges où il le déplace. En baut et en bas, le Roi absent, le premier président est assis à la gauche du chancelier, et le joignant. Si le chancelier arrive au Parlement, le Roi y venant, il déplace de mente la premier président et l'efface, et ne se met en sa place au bas du petit degré du Roi, qu'après que le Roi est arrivé et placé au coin orné en trône qu'il occupe. Le chancelier en bas et en haut, le Roi absent, entre et sort de séance par le même chemin du premier président. Si le chancelier est absent et privé des sceaux, le garde des sceaux fait au Parlement tout co qu'y fait le chancelier et en a la séance.
- 38. Banc du sang royal, des pairs ecclésiastiques et laïques, et des conseillers clercs.
- 39. Bureau derrière lequel sied le premier du sang royal, ou le plus ancien pair, et quand il n'y a ni princes du sang ni autres pairs, le premier des magistrats non président à mortier. Ce même lieu fut celui de la séance de M. le duc de Berry aux renonciations, où la séance fut d'abord en bas, puis en haut. Ni en bas ni en haut, il n'y eut ni distance ni distinction aucune de sa place à celle du dernier pair. Ce même lieu est encore où se met le premier huissier aux grandes audiences ordinaires, le Roi absent, mais hors de séance.

- 40. Dernière place au bout de çe banc, où par l'usurpation moderne demeure séant le plus ancien des conseillers clercs, lors même que ce banc ne suffit pas aux pairs.
- Second banc souvent rempli de pairs à leurs réceptions et autres solennités.
- 42. Dernière place de ce banc derrière le bureau, où par l'usurpation moderne demeure séant le second conseiller clerc, lors même que ce second banc pe suffit pas au nombre des pairs.
- 43. Bureau, bureau.
- Il faut remarquer que tous ces bureaux, tels qu'on les a décrits ci-devant, sont tous égaux entre eux et sans aucune différence. Le premier président n'en a mis aucune au sien jusqu'à cette heure.
- 46. Bureau du milieu, par devant lequel on ne passe point pour entrer ni sortir de séance. On passe donc entre le banc et ce bureau, autrement ce seroit traverser le parquet. On a ci-devant expliqué ce que c'est que traverser le parquet, et qui sont ceux qui le traversent.
- 45. Chaire nue du greffier au bout du second banc susdit où il sied lorsque la séance est aux bas sièges.
- 46. Bureau dudit greffier.
- 47. Chaire nue de l'interprète, elle tient au bout du troisième banc. Entre elle et celle du greffier est le passage pour entrer et sortir de séance. Toutes deux sont à bras. Le siège et le dossier sont un peu plus élevés que ceux des bancs auxquels elles tiennent, et ces dossiers un peu arrondis au milieu du haut. Les pays étrangers ont assez souvent consulté autrefois le Parlement sur leurs questions, et y faisoient quelquefois juger leurs causes. Comme leurs langues étoient inconnues au Parlement, on plaça cette chaire pour celui qui interprétoit les pièces et les écritures produites en langues étrangères. Depuis, cette chaire est demeurée comme en monument de son usage passé, que le Parlement ne

veut pas laisser oublier. Cette chaire, non plus que celle du greffier, n'est point réputée de la séance.

- 48. Troisieme banc sur lequel se mettent les pairs lorsque les deux premiers ne suffisent pas à leur nombre. Alors les plus anciens de ceux qui y passent se mettent les plus proches de la chaire de l'interprete qui est vide, et les moins anciens les plus près du banc des présidents. A mesure que les pairs remplissent ces bancs, les conseillers en sortent et vont se mettre aux hauts sièges.
- 69. Bureau au bout de ce troisième banc tout pres du bane des présidents. La séance du doyen du Parlement est derrière ce bureau. Depuis l'usurpation moderne, lui ou un autre conseiller laïque y demeure séant, lors même que ce troisième banc ne suffit pas au nombre des pairs, ce que j'ai vu arriver plus d'une fois par la présence de tout le sang royal, légitime et illegitime du feu Roi, et du grand nombre de pairs ecclésiastiques et séculiers. Tout aucien pair que je suis, le me trouvai sur ce banc à la séance de l'ouverture du testament de Louis XIV, il faut remarquer que les pairs y stéent entre eux à rebours de ce proposeillers, dont les plus anciens se mettent les plus proches du doven et ainsi de suite, en sorte que le moios ancien conseiller du banc se trouve joignant la chaire de l'interprèle.
- 50. Espace dans le parquet devant ce troisième banc, où se met un banc sans dossier, mais couvert et fleurdelisé comme tous les autres, pour y seoir ce qui reste de pairs, lorsque l'on presume que les trois bancs ne suffiront pas à leur nombre. Sur ce banc ajouté aucun conseiller n'y seoit, encore qu'il y cût peu de pairs dessus, ou qu'il demeurât entièrement vide, comme je l'ai vu arriver quelquefois. Il faut remarquer que les pairs qui passent sur ce troisieme banc ne s'y placent pas comme sur celui qui est derrière; les plus anciens s y mettent les plus près du banc des présidents et ainsi de suite.

- 51. Lieu où, debout et sans chapeau ni épée, les pairs qui n'ont pas encore pris séance prétent le serment de pair de France prononcé par le premier président de sa place assis et couvert, tous les princes du sang. autres pairs et magistrats assis et couverts en séance. Ce serment, quoique ancien, a été introduit. Les pairs entroient pour la première fois en séance sans information et sans serment, comme font encore les princes du sang. Le premier huissier, qui se tient près du pair qui prête serment, lui rend son chapeau et son épée sitôt que l'arrêt de réception est prononcé, qui n'est autre que des qu'il a levé la main, et que le premier président lui a dit : Aines le jurez et le promettez, il ajoute : Monsieur, montez à votre place; et à l'instant il remet son épée à son côté; il entre en séance, et se va seoir en son rang. Ce prononcé : Montez à votre place. est l'ancien, qui n'a pas été changé depuis que les réceptions ont été changées des hauts sièges où on monte, aux bas où il n'y a pas une seule marche à monter.
- 52. Banc des gens du Roi lorsque la séance est aux bas sièges, ou que le Roi est présent.
- 53. Bancs des parties et des spectateurs en absence du Roi. Coux ci le précèdent, et d'autres redoublés derrière servent aussi de séance aux enquêtes et requêtes, aux assemblées de toutes les chambres et aux lits de justice, à ceux dont le Roi se fait accompagner, comme gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces, baillifs d'épée, chevaliers du Saint-Esprit, mais qui a'ont point de voix et qui demeurent découverts.
- 64. Premier barreau de choix ou de supériorité, où plaident les avocats généraux lorsque la séance est aux bas sièges et où les avocats, qui ont ce barreau par la supériorité de leurs parties, plaident aussi, soit que la séance soit aux hauts sièges ou aux bas sièges.
- 55. Lieu où plaide l'avocat.
- 56. Passage dans lequel l'avocat s'avance pour conciure

- à l'entrée du parquet, et qui sert aux pairs à sortir de séance aux bas sièges lorsqu'ils la lèvent avec la cour.
- b7. Porte de ce passage à hauteur d'appul debout, où il y a un pas pour l'arrêter. C'est cette porte que les pairs ont trouvée fermée comme on l'a dit, et qui les fait demeurer en séance sans se lever quand la cour se lève et sort comme il mété expliqué.
- \$8. Passage sans porte par lequel la cour entre et sort de séance aux bas sièges, et par lequel les princes du sang et les pairs y entrent aussi, la cour séante à mesure qu'ils arrivent. Les princes du sang en sortent aussi par là avant que la cour lève la séance, comme on l'a dit, et vont à la cheminée de la grand'chambre pour l'ordinaire attendre la grande audience où les pairs viennent aussi après.
- 59. Second barreau, et il n'y a que ces deux.
- 60. Lieu où plaide l'avocat, soit que la séance soit aux bas sièges ou aux hauts.
- 61. Passage dans lequel l'avocat s'avance pour conclure à l'entrée du parquet, qui n'a point d'autre usage.
- 62. Porte de ce passage à hauteur d'appui debout, qui a un pas pour l'arrêter.
- 63. Espace long et étroit entre le second barreau et la muraille, qui conduit de la buvette et de la lanterne de la buvette dans le grand espace de la grand'chambre derrière le premier barreau. C'est par cet espace que la cour va de la séance des bas sièges à la buvette et qu'elle sort de séance aux hauts sièges.
- 64. Vaste espace de la grand'chambre entre la muraille mitoyenne de la grand'salle et le premier barreau, et la muraille mitoyenne à la quatrième chambre des enquêtes et le parquet des huissiers.
- 68. Cheminée de la grand'chambre qui, comme on l'a dit, a été supprimée et portée contre le mur mitoyen de la grand'chambre et de la grand'salle, lorsqu'on répara la grand'chambre en 1721.

- 66. Porte de la grand'chambre qui donne dans la qua-
- 67. Porte de la grand'chambre à deux battants qui s'ouvrent pour les pairs, qui donne immédiatement dans la grand'salle, plus grande de beaucoup que les autres.
- 68. Porte de la grand'chambre qui donne dans le parquet des huissiers, par où tout le monde entre d'ordinaire dans la grand'chambre, et par où la cour ensemble en sort. Les pairs ensemble sortent par la grand'porte dans la grand'saile immédiatement, même seuls quand il ne s'y en trouve qu'un.
- 69. Fenêtres de la grand'chambre.
- 70. Chemin du sang royal, pour sortir de séance des hauts sièges, depuis que le premier président Harlay lui a ouvert le petit degré du Roi; quelquefois aussi. lorsque le Roi y vient, pour entrer en séance en mênie temps que lui. Lors des renonciations, M. le duc de Berry et M. le duc d'Orléans après la séance aux bas sièges, et pendant la buvelte, montèrent aux hauts sièges avec les princes du sang et tous les pairs, mais sans ordre, et y demeurérent en séance et en rang, tous jusqu'à l'arrivée de la cour sortant de la buvette. On a vu ailleurs que ces princes ne se soulevèrent seulement pas, et qu'ils ne rendirent aux présidents le salut que par une inclination legère, étant restés découverts en les attendant. Les princes du sang en usèrent cette fois-là de même, et les pairs aussi comme ils font toujours. M. le duc de Berry et M. le duc d'Orléans se trouvèrent fort scandulisés de la longueur de la buvette et du long changement d'habit des présidents, dont ils auroient pu abréger leur toilette au moins ce iour-là.
- Chemin du sang royal pour entrer et sortir de séance aux bas siéges.
- 72. Chemin des pairs pour entrer et sortir de séance aux hauts sièges. Il est le même des conseillers clercs, le Roi absent, pour entrer, non pour sortir.

- 73. Chemin des présidents pour entrer et sortir de séance aux bas sieges, et aussi des conseillers cleres.
- 74. Chemin des présidents pour entrer et sortir de séance aux bas sieges.
- 75. Chemin ordinaire des pairs pour entrer en séance aux bas sièges, pour ceux qui sont sur le premier banc et sur la premiere moitié du second.
- 76. Chemin quelquefois usite par quelques pairs pour entrer en séance aux bas siéges, pour ceux qui sont sur le premier banc et la première moitié du second. C'est le niême par lequel les pairs sortent de séance quand ils se lèvent avec la cour.
- 77. Chemin rarement usité par quelques pairs pour entrer en séance aux bas sièges, pour ceux qui sont sur le premier banc et la première moitié du second.
- 78. Chemin des pairs pour entrer en séance aux bas sieges, pour ceux qui sont sur la seconde moitié du second banc.
- 79. Chemin des pairs pour entrer en séance aux bas sièges, pour ceux qui sont sur le troisieme banc et sur le banc ajouté.
- 80. Chemm des conseillers laïques pour sortir de séance aux hauts sièges.
- 81 (et 82). Chemin ordinaire des pairs d'entrer en la grand'chambre, et d'en sortir ensemble précèdés d'un huissier. C'est aussi celui du sang royal, mais presque toujours les pairs arrivent un à un chacun à son gré jusque dans la grand'chambre par le parquet des huissiers, et les princes du sang aussi.
- 83. Chemin par lequel les pairs sortent ensemble de la grand'chambre quelquefois, toujours précédés par un huissier.
- 84. Endroit par ou le premier huissier, par une inventior et usurpation moderne, escalade par-dessus le banc des sièges bas, et son dossier depuis quelque temps, pour grimper aux hauts sièges lorsque la séance s'en lève, pour se mettre au devant du premier président, ou du

président qui préside en sa place, lorsqu'il se lève, et marcher devant lui1.

Il faut, une fois pour toutes, remarquer que, lorsqu'en parle ici des présidents, il ne s'agit que des présidents à mortier, qui sont seuls présidents du Parlement. Les présidents des chambres des enquêtes et des requêtes ne sont que des conscillers avec commission pour présider en telle chambre, si bien qu'en l'assemblée de toutes les chambres dans la grand'chambre, ou partout ailleurs où le Parlement est assemblé en entier ou par députés de tout le corps, ils ne précèdent point les conseillers de la grand'chambre, et en tout et partout ne sont reputes que conseillers.

Malgré cela, il y a une dispute dont les ministres se sont utilement servis, et qu'on a grand soin d'entretenir sous main; c'est quand il arrive, et cela n'est pas rare, que, dans une assemblée de toutes les chambres, le gros du Parlement est opposé à ce que la cour veut faire passer, et que le premier président n'a pu venir à bout d'y amener la Compagnie, il prend plutôt le parti de se retirer que de hasarder d'être tondu. Tres-ordinairement il est suivi de tous les présidents à mortier, gens qui, ayant à perdre et à gagner, veulent plaire, qui desirent leur survivance pour leurs enfants et d'autres grâces. Alors qui présidera? Le doyen du Parlement, en son absence le plus ancien conseiller de la grand'chambre, de ceux qui demeurent en séance, pretend que c'est à lui; le plus ancien president des enquêtes le lui dispute; le premier

Vite de Saint-Simon.)



<sup>1.</sup> Il faut avertir que lorsqu'en est aux hunta sièges, le Roi absent, tout ie monde indifféremment à issur à sur à sièmes de séance aux bus sièges, plaideurs, andateurs, en un mot qui voit et peut, exce dé sor à au des présidents, qui, comme on l'a dit, est al es pour les gens au Rou le a ste de m foule a'assit en bas à terre, pele-rièle un un le parquet, au qui le sair les patits bareaux, qu'ils combinet de la se tait a grand brait et mapétuosité des que la grande audance en hau ouvre

<sup>1.</sup> Le mot qui est répété ici au manuse at

E. Vayer tome III, p. 130, note 2, et ai-dessus, p. 437 at p. 447.

des présidents de la première chambre des enquêtes allègue la primanté de sa chambre et de sa présidence dans cette chambre. Dans ce conflit, où aucun n'a jusqu'à présent voulu céder, personne ne préside, et faute de président, la seance est forcée de se rompre et de lever. ils sentent bien tout ce qu'ils perdent à cette dispute, mais l'orgueil l'emporte sur la raison, et sur l'intérêt genéral de la Compagnie.

## CHAPITRE XXIV.

Courte récapitulation. - Etat premier des légistes. - Second état des légistes. — Troisième état des légistes. — Quatrième état des légistes. - Cinquieme etat des légistes - Sixième état des légistes. - Septième état des légistes, devenus magistrats; parlements et autres tribunaux — Légistes devenus magistrats no changent point de nature. — Origine du nom de cour des patre arrogé à sot par le parlement de Paris. — Origine des enregistrements. — Incroyables abus. — Fausso mais utile équivoque du nom de parlement; sa protection; son démélement. - Anciens parlements de France. - Parlements d'Angleterre. - Moderne cinuière du Parlement de se prétendre le premier corps de l'Etat réfutée, et voir aussi les pieces 1. — Époque du tiers etat. — Parlement uniquement cour de justice pour la rendre aux particuliers, incompetent des choses majeures et des publiques. - . Parlement ne parle au Roi, et dans son plus grand lustre, que découvert et à genoux, comme tiers état, - Inhérence de la partie de legiste jusque dans le chancelier. - Jamais magistrat du Parlement ni d'anleurs, député aux états généraux, ne l'a été que pour le tiers état quand même il seroit d'extraction noble. -Exemples d'assembles ou la justice a fait un corps à part, jamais en egalité avec l'Eglise in la noblesse, et jumais aux étais généraux jusqu'aux derniers inclus de 1614. - Absurdité de la représentation ou de l'abregé des états généraux dans le Parlement. -- Cour parallele du conseil avec le Parlement. - Conclusion de toute la longue dasgression.

Il se trouvera encore en leur ordre d'autres usurpations du Parlement aussi peu fondées, et plus fortes encore, s'il est possible, que celles qui viennent d'être expliquées,

<sup>1.</sup> Yoyes tome I, p 420, note 1.

qui demandent une récapitulation en très-peu de mots, depuis le premier état des légistes, jusqu'à celui où on les voit arrivés.

Le peuple conquis, longtemps serf et dans la dernière servitude, ne fut affranchi que longtemps après la conquête, et par parties. De ce qui fut affranchi, les uns demourèrent colons dans la campagne et laboureurs, soit pour eux-mêmes dans les rotures qu'ils avoient obtenues à certaines conditions, ou pour autrui, comme fermiers; les autres continuerent à s'adonner à la profession mécanique, c'est-à-dire aux differents métiers nécessaires à la vie dans les villes, et cela de gens de même espèce de peuple affranchi. Des uns et des autres il s'en fit une autre portion de gens plus aisés par leur travail, qui se mirent à quelque négoce, et dont les seigneurs se servirent pour la direction commune de leurs villes, d'où sont venus les échevins et autres sous divers noms. De ceux-là il y en eut qui s'appliquerent à l'étude des lois, des coutumes, des ordonnances, qui multiplierent avec le partage des fiefs, leurs hypothèques, etc., et les procès qui en naquirent, et coux-là devinrent le conseil des particuliers dans leurs affaires domestiques; ils furent connus sous le nom de légistes, qui gagnèrent leur vie à ce métier, comme ils font encore aujourd'hui, qui étoient partie de ce peuple serf mais affranchi, et qui, au lieu du labourage et des métiers, choisirent celui de l'étude des proces. Tel est le premier ctat des légistes.

Ces légistes furent placés par saint Louis sur le marchepied des nobles et des ecclessastiques, qui nommément choisis par les rois pour rendre la justice entre particuliers, dans les différentes tenues d'assemblées pour cela, qui de parler ensemble s'appelerent parlements, quoique totalement différents des assemblées majeures, aussi appelees parlement, qui avoient succédé aux champs de mars, puis de mai, ou le Roi jugeoit les causes majeures de pairs et des grands vassaux, et faisoit avec eux les grandes sanctions du royaume! Saint Louis, scrupuleux sur l'équité, crut devoir soulager celle de ces nobles et de ces ecclesiastiques, juges tantôt les uns tantôt les autres dans ces parlements de la l'entecôte, de la Toussaint, etc., qui duroient peu de jours, en les mettant à portée de s'éclaireir tout bas de leurs doutes dans les jugements qu'ils avoient à rendre sur-le-champ, en consultant tout bus ces légistes assis à leurs pieds, qui ne leur disoient leur avis qu'à l'oreille, et tors seulement qu'il leur étoit demandé, avis d'ailleurs qui n'obligeoit en rien celui qui avoit consulté de le suivre, s'il ne lui sembloit bon de le faire. Tel est le second état des légistes, qui dura fort longtemps.

La multiplication des affaires et de leurs formes, dont est née la chicane, lepre devenue si ruineuse et si universelle, multiplia et allongea les tenues des parlements, en dégoûta les nobles et les ecclesiastiques nommés pour chaque tenue, qui s'excusèrent, la plupart occupés de guerres, d'affaires domestiques, de fonctions ecclésiastiques; plus encore les pairs qui, de droit et sans être nommés, étaient de tous ces parlements toutes fois qu'il leur plaisont d'y assister, à la différence de tous autres; nième des hauts barons, qui n'y pouvoient entrer sans y être expressément et nommément mandés. Cette espece de desertion et la nécessité de vider les procès acquit aux legistes la faculté de les juger avec ce peu de nobles et d'ecclesiastiques qui se trouvoient à ces parlements du nombre de ceux qui y étoient mandés et qui envoyoient leurs excuses, mais demeurant toutefois assis sur le même marchepied, et c'est le troisième état des legistes.

B. ntôt apres, ce peu d'ecclésiastiques et de nobles d'entre les mandes pour con poser ces parlements acheverent de s'en degouter. Alors les légistes, devenus d'abord piges avec eux, le dementerent sans eux par la même

<sup>1.</sup> C tte phrase est inachevés.

nécessité de vider les causes, et c'est le quatrième état des légistes; mais toujours sur le marchepied, parce qu'il pouvoit venir de ces nobles et de ces ecclésiastiques mandés, dont souvent il s'en trouvoit à quelques séances.

La maladie de Charles VI et le choc continuel des factions d'Orléans et de Bourgogne fit prendre le parti de ne changer plus les membres de ces parlements, qui demeurèrent à vie. Ce fut l'époque de la manumission des légistes. Les nobles et les ecclésiastiques choisis pour ces parlements, voyant qu'il falloit désormais assister à tous, ne purent s'y resoudre, trop occupes de leurs guerres, de leurs fonctions, de leurs affaires. Presque tous s'en retirèrent, de sorte que les légistes demeurerent sculs membres des parlements et seuls juges des proces. C'est leur cinquieme état, qui n'a fait que croître depuis à pas de geanls.

Le Parlement, devenu fixe à Paris et sédentaire toute l'année par la multiplication sans nombre des proces, éleva de plus en plus les legistes, qui fut l'eur sixième clat.

Les malheurs de l'État et la nécessité d'argent tourna en offices vénaux, puis héréditaires, leurs commissions devenues à vie, et forma le septieme état des légistes, qui alors, juges à titre d'office vénal et héreditaire, devinrent magistrats, firent une Compagnie reglée et permanente, tels qu'ils sont demeurés depuis. De la sortit la formation successive des autres parlements du royaume et de tant d'autres sortes de tribunaux partout. C'est le septieme etat des légistes, qui forme leur consistance jusqu'à aujourd'hui.

Ces gradations néanmoins ne changèrent pas la nature originelle et purement populaire des legisles devenus magistrats, comme on le demontrera bientôt, et ne l'a pas changée jusqu'à present, quelques efforts que dans

1. Ce qui fat,

BAINT-BIMON. 🥾

la suite ils aient pu faire pour sortir de cette essentielle bassesse, dont l'idée ne leur est venue que longtemps depuis.

Devenu cour de justice, pour juger les causes des particuliers, le parlement de Paris prit occasion de s'arroger le titre de cour des pairs, de ce qu'étant la plus ordinaire à la portée des rois et de leur accompagnement, les pairs y prenoient bien plus ordinairement séance, et que, pour les choses que les rois vouloient rendre notoires par quelque solennité publique, ils alloient avec les pairs les declarer en Parlement. Cette même raison de rendro notoire ce qui émanoit du Roi, comme édits, ordonnances, déclarations, érections de pairies, lettres patentes, etc., les engagea de les envoyer registrer au Parlegient, ut nota fierent, et afin que les tribunaux y conformassent leurs jugements. C'est ce qui fit envoyer les mêmes actes aux autres parlements, et aux divers autres tribunaux qui pouvo,ent avoir à rendre des jugements en conformité.

A quelque distance déjà prodigiouse que ces divers degres aient porte les légistes de leur source et de leur état primitif, mais sans avoir lors, ni jamais depuis, puchanger leur nature originelle, qui d'eux-mêmes, dans l'élévation où on les voit ici, auroit osé imaginer de se parangonner aux pairs, de précéder les pairs nés auccessibles de droit à la couronne, d'opiner devant une reine régente en lit de justice, malgré la différence immense du lieu et de la posture d'opmer, de parler aux pairs en public comme on ne parle même plus aux valets d'autrui, de n'oublier rien pour les égaler en tout aux légistes et pour oser se former un trône, l'un fort élevé, l'autre sous une sorte de pavillon royal, et de là voir en places comniunos les pairs, les princes du sang et les fils de France, et que les entreprises se souffrent depuis tant d'années, et s'augmentent encore au gré de l'orgueil et de l'indus-

1. Ci-dessus, p. 206 et note 1.

trie? Enfin, qui de ces légistes si parvenus au point où (on les voit arrivés à cette pause, cut pu croire qu'il fut tombé dans l'esprit de leurs successeurs de s'ériger en tuteurs des rois mineurs, en modérateurs des rois mafeurs, dont l'autorité a besoin de la leur jusqu'à demeurer inutile et sans effet sans son concours, et prétendre faire d'une simple cour de justice le premier corps de l'État. ayant tout pouvoir par soi sur tous les grands actes concernant le royanme? On a déjà vu la plupart de ces usurpations monstrueuses, dont on a tellement abrégé tout ce qui pouvoit l'être sans en affoiblir la lumière que la récapitulation en seroit presque aussi longue que l'a été le récit, si on ne se contentoit de ce peu de lignes. Venons, en attendant des détails qui seront fournis par la régence de M. le due d'Oriéans, à cette prétention si moderne d'être le premier corps de l'État, et qui est telle qu'il n'est point de nom qu'on puisse lui donner.

Le nom de parlement a été d'un grand usage pour éblouir. Les ignorants, qui font plus que jamais le trèsgrand nombre dans tous les États; la magistrature et ses suppôts, qui composent un peuple entier, dont l'intérêt n'a cessé de donner cours aux idées les plus absurdes; les gens foibles et bas, qui ne veulent pas choquer des gens qui peuvent avoir leurs biene entre leurs mains, quelquefois même leur vie, et qui s'en servent avec la dernière hardiesse et liberté pour leurs vengeances; tout co qu'il y a de gens de condition magistrale, ou qui en ont le but en sortant des bas emplois de finance et de plume. qui maintenant inonde tous les parlements; toute la bourgeoisie, qui ne peut avoir que le même \* pour leurs \* familles; les marchands, ceux qui se sont enrichis dans les métiers mécaniques pour relever leurs enfants; tout cela fait un groupe qui ne s'éloigne guère de l'universalité. Ajoutons à ce poids l'idée flatteuse qui en entraîne tant d'autres, que le Parlement est le rempari contre les

<sup>5.</sup> Que le même but.

<sup>2.</sup> Il y a bion ieure au manuscrit.

entreprises des ministres bursaux sur les biens des sujets, et il se frouvera que presque tout ce qui est en France applaudira à toutes les plus folles chimeres de grandeur en faveur du Parlement, par crainte, par besoin, par basse politique, par intérêt ou par ignorance. Cette Compagnie a bien connu de si lavorables dispositions, et bien su s'en prévaloir; son nom de parlement, le même pour le son que celui de ces unciens parlements de France où se faisoient les grandes sanctions de l'État, le même encore que celui des parlements d'Angleterre, leur a été d'un merveilleux usage pour se mettre dans l'idée publique à l'unisson de ces assemblees, avec qui le Parlement n'a rien de commun que le nom.

On a vu quelle est la totale différence de la nature des anciens parlements de France de coux d'aujourd'hui, et quelle est la distance et la disproportion des matieres. des membres, du pouvoir de ces anciennes assemblées. d'avec celles et ceux d'un tribunal qui n'est uniquement qu'une cour de justice pour juger les causes entre particuliers, et dont les membres légistes devenus juges et magistrats, comme on l'a vu, sans avoir changé de nature, n'ont de plus que des offices vénaux à qui en veut. héredituires, et qui font une portion de leur patrimoine, tant par le sort principal, que par les gages, les taxations de vacations, d'épices, et toutes les ordures d'un produit anquel tous, depuis le premier président jusqu'au dernier da Parlement, tendent journellement la main et v recoivent le salaire de chaque heure de travail ou de pretendu tel,

De tes membres sont plus distants, s'il se peut, des pairs et des nauts barons qui composoient sculs les anciens parlements, que le morceau de pré ou de terre, que l'hypotheque sur tel bien et les chicanes mercenaires qui font la matiere des jugements des parlement d'aujourd'hui, des jugements des causes majeures des grands feudataires, et les grandes sanctions du royaume, qui étoient la matiere de la decision de ces anciens parlements. Que si on compare à ceux d'aujourd'hui ces parlements tenus en divers temps de l'année, il n'y a qu'à comparer les nobles et les ecclésiastiques nommés par le Roi pour les composer, avec les légistes assis sur le marchepied de leurs bancs pour les conseillers quand ils vouloient s'éclaireir tout bas de quelque chose; et quant aux matières, si elles se rapprochent un peu plus, il ne se trouvera pas que ces parlements tenus en divers temps de l'année aient imaginé de pouvoir juger les causes majeures, ni de délibérer sur rien de public.

Si on cherche plus de similitude avec les parlements d'Angleterre, ceux dont il s'agit ici n'y trouveront pas micux. Le parlement d'Angleterre est l'assemblée de la nation, ou, suivant nos idées, la tenue des états généraux, avec cette différence des nôtres, que ceux-là ont le pouvoir tellement en propre pour faire ou changer les lois et pour tout ce qui est droit et imposition, que le pouvoit des rois d'Angleterre est de droit et de fait nul en ces deux genres sans le leur, et qu'il ne s'y peut rien faire que par l'autorité du Parlement. Elle est telle, qu'encore que le droit de déclarer la guerre et de faire la paix y soit une des prérogatives royales, on voit néanmoins que les rois veulent avoir l'avis et le consentement de leurs parlements sur ces matières, et qu'ils n'entreprennent rien de considérable au dehors ni au dedans sans le consulter; ce qui fait voir que subsides, levées de troupes, fortifications, armements et mille autres choses publiques sont sous la main du Parlement autant ou plus que des rois.

En seroit-ce là que nos parlements d'aujourd'hui en voudroient venir, après avoir terrassé les grands du royaume, précédé les princes du sang, opune devant la Reine régente, montre [leurs 1] présidents au sang royal, eux sur une sorte de trône, et ces princes sur les bancs communs, cassé les arrêts du conseil, et s'être faits les



L. See, an manuer's

tuteurs des rois mineurs, les modérateurs des rois mojeurs, et les soutiens des droits des peuples contre les édits, du bon ordre contre les lettres patentes, enfin, comme ils se plaisent d'être nommés, le sénat auguste qui tient la balance entre le Roi et ses sujets? Dans de tels desseins, que l'éloignement du parlement d'Angleterre où rien ne peut passer sans le concours des deux chambrea, où la basse a plus de gentilshommes et de cadets de seigneurs que d'autres députés, où la haute n'est composée que de pairs, et qui, privativement à la chambre basse, juge tout ce qui se porte de causes contentieuses devant le Parlement, comme la basse, privativement à la haute, se mêle des subsides, des impositions, des comptes et de tout ce qui est commerce et finance, avec celte différence toutefois, qu'elle a besoin pour l'exécution de toutes ces rhoses du consentement de la chambre haute. et que la chambre haute fait exécuter tous les jugements qu'elle rend, sans aucun concours de la chambre basse. Où trouver là une ombre, je ne dis pas de similitude. mais de ressemblance la plus légère avec nos parlementa?

Malgré une disparité si parfaite, si entière, si complète de la nature et des membres de nos parlements d'aujourd'hui, d'avec la nature et les membres de nos anciens parlements, et d'avec ceux d'Angleterre jusqu'à présent. et des matières de chicane et de questions de droit ou de fait à juger entre des particuliers par des magistrats légistes d'origine jusqu'à nos jours, et qui recoivent euxmêmes des plaideurs un écu par heurs de salaire à la sortis de chaque vacation, et les matières publiques et d'Etat, comme les jugements des grands flefs et des grands feudataires, et les grandes sanctions du royaume. réservés au Roi, à tout ce qu'il y a de plus grand et de plus auguste dans l'Etat avec lui, et quant à l'Angleterre, ce qui vient d'en être expliqué et qui reponsse nos parlements à l'état des shérifs et des jurés, s'ils veulent toujours une similitude angloise, le Parlement, flatté de ce

nom, s'est plu à jouer sur le mot et à tromper le monde par des équivoques que le monde à reçues par les raisons d'ignorance, d'intérêt et de foiblesse qui en ont été d'abord expliquees.

Ces fausses lucurs qui s'évanouissent si précipitamment nu plus léger rayon de lumiere, appuyées du bruit que la cour a souvent fait faire au Parlement contre celle de Rome, par les raisons qui en ont été dites, et des dernières régences déclarées au Parlement pour les conjonctures et les causes qui en ont été expliquées, ont enhardi le Parlement aux prétentions, et apprivoisé lui-même par les auccès inespérables avec les plus inconcevables absurdités, accinant se pour 1 y accoutumer le monde. C'est ce qui m'a obligé de faire ceder la honte à la necessité de refuter sériousement cotte pretention si moderne et si absurde du Parlement d'être le premier corps de l'État, par un écrit qui se trouvera dans les pieces 1; je dis la honte, parce qu'une telle proposition ne peut en ellemême que mériter le silence et le mépris. La pièce que ja cite me dispensera de m'étendre lei autant qu'il auroit fallu le faire sans ce renvoi, pour montrer jusqu'où se porte un orgueil heureux, organisé, toujours aubsistant, et consultant, qui de degré en degré, tous plus étonnants les uns que les autres, arrive enfin à un comble dont le prodigioux ôte la parole et la lumiere et se presente comme probable à force d'accablement.

Tout l'État n'est compose que de trois ordres, ainsi qu'on l'a montré au commencement de cette longue mais nécessaire disgression. Nul François qui ne soit membre de l'un de ces trois ordres, par consequent nul François qui puisse être autre chose qu'ecclésiastique, noble on du tiers état. Chaque ordre a ses subdivisions; celui qui est devenu le premier est composé du corps des pasteurs du premier et du second ordre, des chapitres du clergé séculier, et du régulier, qui se divise encore en ordres et en

2. Voyez tome 1, p. 420, note \$-

<sup>1.</sup> Il se prépara, et en quelque sorte, s'arma pour...

communautés dissérentes. Il en est de même de l'ordre de la noblesse et de celui du tiers état. Avec cette démonstration, comme se peut-il entendre qu'une cour de justice qui, par son essence, n'est ni du premier ni du second ordre, et qui n'est établie que pour juger les causes des particuliers, puisse être le premier corps de l'État ? Voita une exclusion dont l'évidence frappe.

On ne peut comprendre comment un corps du tiers état se met au-dessus de ses trois ordres, si on n'a jamais su que la partie ne peut être plus grande que son tout, et que le tiers état, dont le Parlement fait partie, non-seu-lement re précede pas les deux autres ordres, et que de cela même il est connu sous le nom de tiers état, mais qu'il ne leur est pas égal et leur est inférieur en quantité de choses très-marquées. Ce raisonnement seul devroit suffire, mais la chicane, maîtresse des cavillations et féconde en refuites, veut être forcée dans ses retranchements.

Je n'en vois ici que deux, l'un que le Parlement ne soit pas du ters ordre, l'autre qu'il soit autre qu'une simple cour de justice. Ce scroit revenir sur ses pas par une ennuyeuse répetition, que s'étendre ici sur la nature du l'arlement qui a été ci-dessus montrée simple cour de justice, non compétente d'autre chose que de juger les proces entre particuliers. On l'a fuit voir par son origine, ses degrés, son aveu même en plein Parlement, par la bouche de son premier président la Vacquerie, par l'usage constant et reconnu jusqu'aux prétentions modernes, toujours durement réprimees par nos rois, et aux troubles et aux désordres, protecteurs et appuis de ces mêmes prétentions tombées d'effet avec les troubles et les désordres, quoique demenrées dans le cœur et dans la tête des nouveaux prétendants. On renverra donc sur cet article à ce qui en a éte dit plus haut.

Celui que le Parlement est du tiers état pourroit être

<sup>1.</sup> Voyez tome IX, p. 431 et note 1

renvoyé de même aux preuves si claires et si certaines qui s'en trouvent dans cette disgression, si les efforts que les parlements ont essayé de faire à cet égard en divers temps modernes n'obligeoient à quelque nouvel éclaireis-sement.

Saint Louis, comme on l'a vu, est le premier qui, pour éclaireir's les prélats et les nobles, qui dans les divers partements convoqués aux principales fêtes de l'année pour juger les proces des particuliers avec les pairs, qui a de droit et sans y être appelés s'y trouvoient quand il leur plaisoit, mit des legistes à leurs pieds, assis aur le niarchepied de leurs bancs. On a vu quels étoient ces légistes et quelles étoient alors leurs fonctions sans voix. Il n'y avoit alors que deux corps ou ordres dans le royaume, et le peuple, partagé en serfs, en affranchis, et ces affranchis en colons de la campagne, en bourgeois des villes, en gens de loi et de métiers, étoit encore éloigné de faire le troisième corps ou ordre du royaume; ce ne fut que sous Philippe le Bel, petit-fils de saint Louis, qui, apres force conquêtes en Flandres et en avoir pris le comte prisonnier, les reperdit toutes à la bataille de Courtray, en 1302, et eut besoin d'argent, qu'il chercha dans la bourse de ce peuple affranchi et eurichi, et qui des lors commença à pointer.

Les malheurs du règne de Philippe de Valois, qui, en vertu de la loi salique, auccéda aux trois rois fils de Philippe le Bel, morts sans postérite masculine, et les guerres des Anglois, dont le roi, gendre de Philippe le Bel, prétendit à la couronne, ému par l'infidélite de Robert d'Artois, après avoir acquiescé au jugement des pairs, rendu en faveur de la loi salique, mirent Philippe de Vaiois dans la nécessité de faire du peuple un troisieme corps ou ordre du royaume pour les secours pécuniaires qu'il y trouva; et ce n'est que depuis ces temps infortunés que ce qui n'est ni ecclésiastique ni noble a été reconna

1. Éclareir dans le sens d'éclarer.



<sup>2.</sup> Cette répétition de qui cet du fait de Saint-Simon.

sous le nom de tiers état, et associé aux deux autres ordres.

Co nouvel ordre se trouva, comme les deux premiers, composé de divers corps, et en plus grand nombre encore que les deux autres. Les corps de justice, les légistes qui les composoient, et qui ne les composoient pas comme les consultants et les suppôts de ces corps, tous alors subalternes à ces parlements convoqués en divers temps de l'année pour juger les causes des particuliers, les corps de vides, les divers corps des marchands, des bourgeois des métiers, les colons de la campagne, et leurs subdivisions infinies par bailliages et par provinces, composoient ce tiers état que rien n'a changé depuis.

Les légistes, devenus par degrés, et par la déscrtion des ecclésiastiques et des nobles, seuls juges, comme on l'a vu, et magistrats, ne composent au Parlement qu'une cour de justice, pour [ne] juger, comme ces précèdents parlements derniers des divers temps de l'année, que les causes des particuliers, non les causes majeures, si ce n'est par la présence des pairs et la volonté du Roi, ni les grandes sanctions de l'État, ainsi qu'on l'a vu du premier président de la Vacquerie le dire nettement en plein Parlement au duc d'Orléans, depuis roi Louis XII, sur sa prétention à la régence, contre Me de Beaujeu, qui, sans nul concours du Parlement, en étoit et en demeura en possession. Tel est le droit constant. Voici l'usage.

On a vu celui qui a toujours subsisté jusqu'à aujourd'hui que le premier president et tous les magistrats du Parlement ne parlent qu'à genoux et découverts dans le Parlement même, lorsque le Roi y est présent, et que si depuis un temps ils parlent debout, mais toujours découverts, ils commencent tous à genoux, ne se levent qu'au commandement du Roi, par la bouche du chancelier, et concluent leur discours à genoux, pour marquer que cette bonté du Roi de les faire parler debout ne déroge en rien à l'essence du tiers état, dont ils sont, de parler à genoux en présence du Roi et découverts, à la différence des deux premiers ordres, qui parlent assis et couverts.

On a vu aussi que le chancelier, second officier de la couronns et chof de la justice, n'a pu, malgré cet éclat, déposer sa nature originelle de légiste. Il est aux bas sièges, il ne parle au Roi qu'à genoux : voilà le légiste. Quand il parle de sa place il est assis et couvert : voilà l'officier de la couronne. Il est le seul de ce caractère qui n'ait pas du Roi le traitement de cousin, et voilà le légiste, tandis que tous les autres, et les maréchaux de France venus du plus bas lieu, comme on a vu plusieurs, devenus nobles par leurs fonctions militaires, de returiera et du tiers état qu'il étoient nes, ant comme leurs autres confreres le traitement de cousin et néanmoins cedent au chancelier, qui a un rang fort distingué comme officier de la couronne. Il est donc évident que rien ne peut dénaturer le légiste ni le tirer du tiers état, puisque, si quelque chose le pouvoit, ce seroit sans doute le second office de la couronne, chef suprème de la justice, et le supérieur né de tous magistrats. On voit néanmoins en lui toute la distinction de son office et toute sa nature de légiste parfaitement distingués!, et ce qui lui reste de légiste ne l'être en rien du tiers état.

Enfin, et ceci tranche tout, c'est que depuis que les non-ecclésiastiques et non-nobles ont fait un troisième ordre dans l'État, connu sous le nom de tiers état dans l'assemblée des états généraux du royaume formant et représentant toute la nation, jamais nul magistrat n'y a été député que du tiers ordre. Il y a eu des premiers présidents des parlements de Paris et nombre d'autres magistrats de ce parlement et des autres parlements du royaume; il y en a eu quantité de tous les autres tribunaux supérieurs, sans qu'il ait jamais été question qu'ils pussent être d'ailleurs que du tiers état, où constamment tous ont été députés. La raison en est évidente, puisque

f. Il y a bien distinguée, au masculin.

n'etant ni ecclésiastiques ai nobles, male étant François, it faut nécessairement qu'ils soient d'un des trois ordres qui seuls composent la nation, et que, n'etant pas des deux prenners, il faut donc de necessité qu'ils se trouvent du troisseme; et c'est ce qui s'est vu jusqu'aux derniers états généraux qui sient été assemblés, en 1616.

Mais il y a davantage, c'est qu'un noble et dont l'extraction n'est point donteuse, mais qui se trouve revêtu d'une charge de judicature quelle qu'elle soit au Parlement ou ailleurs, est par cela même réputé du tiers état, et ne peut être depute aux états généraux qu'au tiers état, tant cette qualité de légiste y est par nature inhérente et n'en peut être arrachee par quelque raison que ce soit, et c'est ce qui s'est vu en plusieurs députés des parlements aux états géneraux. Après ces preuves comment pouvoir révoquer en doute que le Parlement ne soit, par sa nature et par l'usage jamais interrompu, et comme lons autres magistrats, membres nécessaires et par essence du tiers état?

li est vrai, car il ne faut aucune réticence, qu'il y a un exemple ou deux ou la justice a fait un corps à part dans les assemblecs générales, mais premierement jamais aux ctats généraux, et si peu, que ces assemblées, où elle a fait corps à part n'ont jamais été, ni passés, ni comptées ni reputeus être états généraux : secondement, c'est ga'anterieurement et posterieurement à ces assemblees. qui ne furent point clais généraux et n'ont jamais passé pour tels, les officiers de justice, et ceux du parlement de Paris et des autres parlements ont été députés du tiers etat sans aucune reclamation. C'est done une exception singulare taite à l'occasion de la perte de la bataille de Saint-Quentin, où il s'agissoit d'efforts extraordinaires; la justice fut mise à part, parce qu'elle avoit fourni sa quote-part avant d'assemblée genérale qui ne fut convoquee que pour cela, et avec laquelle on n'eut pu la

<sup>1.</sup> N'ont pan es eté et n'out jamais passé pour être....

mêler sans l'exposer à payer deux fois. Cette assemblée no fut point d'états généraux, et si \* encore la justice, dans ce qu'elle fut avec elle, céda sans difficulté à la noblesse : ainsi rien qui fasse contre ce qui vient d'être expliqué.

Si le Parlement prétendoit participer et représenter même les états generaux comme en contenant les trois ordres en abrégé, la reponse seroit facile. Il n'y a qu'à desosser cette composition, et on trouvers qu'elle ne sera pas plus heureuse à imposer que l'équivoque du nom de parlement. L'avantage des propositions fausses est le captieux et l'implicite qu'elles présentent à la paresse ou à l'ignorance, qui ne les développent pas. L'arbitée sait faire valoir le spécieux. Mais si on prend quelque soin d'approfondir, on voit bientôt le piège à découvert, et on est plus qu'etonné de la hardiesse qui debite une absurdité avec l'autorité d'une chose de notorieté publique.

On dira donc, si on veut, que les pairs ecclesiastiques et les conseillers cleres, les pairs laïques et les conseillers d'honneur, et les magistrats du Partement y representent les trois ordres du royaume. Il est vrai qu'ils sont de ces trois ordres, mais il ne s'ensuit pas ce qu'on en prétend.

Les pairs, quelques efforts que le Parlement paisse faire, ne sont point du corps du Parlement : autre chose est d'y avoir séance et voix delibérative, autre chose est d'être de cette Compagnie. Les pairs ont la même voix et seance dans tous les parlements; dira-t-on qu'ils sont de tous les parlements, le dira-t-on du chanceher, qui preside à tous quand il lui piait, le dira-t-on des maitres des requêtes, qui y entrent à ce titre? On a vu que, est celui qui a conserve aux seuls pairs cette seance et voix, lorsque tous les autres nobles et ecclesia-stiques en oit ete exclus. Cela a t-il quelque trait à une qualite particuliere de membre du Parlement? Jamais un grand ficf de la couronne ayant par nature la majesté d'apanage, et du plus grand office de l'Etat et du plus ancien, ne res-



Voyez ci-desses, p. 252, un autre empler de al affirmatif.

sembla à l'office vénal de judicature qui s'acquiert et se vend par un légiste. Ainsi voilà les deux prenners ordres que les pairs ne sauroient représenter dans le parlement. On ne sera pas plus heureux à y montrer le premier ordre dans les conseillers clercs. Les prélats des Parlements assemblés en divers temps de l'année pour juger les tauses des particuliers n'en étoient point par office, encore moins vénal, beaucoup moins comme docteurs ès lois et l'gistes, puisque les légistes y étoient assis à leurs pieds sans voix, et pour les conseiller à l'oreille quand il plaisoit à ces prélats de leur demander quelque éclaircissement. Il en étoit de même des nobles, et les uns et les autres y étoient pommés et mandés par le Roi comme tels, tantôt les uns, tantôt les autres. Rien de plus dissemblable aux conseillers clercs qui, comme légistes et non autrement, mais aussi comme clercs pour protéger l'Église quand les prélats se furent retirés de ces trop frequentes et trop longues tenues, out eu des offices vénaux de conseillers affectés aux clercs : ca sont donc des cleres, mais légistes, et qui sans être légistes ne pourroient pas être conseillers. Ces légistes clercs ne peuvent donc représenter le premier ordre de l'État au Parlement pour leur argent, et pour leurs examens et leurs degrés en lois.

La noblesse y est aussi peu représentée par les conseillers d'honneur. Jusqu'au tiers du règne de Louis XIV ces places se donnoient à des gens de qualité, même à des marechaux de France. Mais cos Messieurs entroient au Parlement comme autrefois les ecclésiastiques et les nobles dans ces parlements tenus en divers temps de l'année, sans degrés, sans examen, sans quoi que ce soit qui sentit le legiste, comme font encore les pairs. C'étoit un honneur pour le Parlement, et une distinction pour ces seigneurs, qui, comme les pairs après eux, mais personnellement et dans un seul parlement, avoient voix et séance, sans pouvoir être dits être du Parlement, puisqu'ils n'avoient point d'office que la nomination du Roi. Mais cet argument, tout faux qu'il est, est maintenant

tombé, puisqu'il y a tant d'années qu'aucun noble n'a obtenu de ces places de conseiller d'honneur, qui sont devenues la récompense de magistrats recommandables par leur mérite, leur ancienneté ou leur faveur, tellement qu'elles ne sont plus remplies que par des légistes. On voit donc l'absurdité de cette représentation des trois ordres du royaume dans le Parlement, et d'en faire membres, comme les légistes qui à titre de degrés aux lois et d'argent y sont pourvus d'offices, les pairs, les gouverneurs de province, les évêques diocésains qui entrent, les premiers dans tous les parlements du royaume, et les autres dans celui de leur province ou de leur ville épiscopale, comme le chancelier de France, qui préside à tous, enfin comme les maîtres des requêtes pour ne rien oublier, qui tous les jours y peuvent aller juger quatre à la fois.

A la suite de ce raisonnement, qui paroît clair et sensible, on doit être surpris de la pensée d'une simple cour de justice qui, tonte majestucuse qu'elle soit devenue, n'est toutefois que cela, de pretendre devenir le premier . corps de l'État. S'il l'étoit, et dans son plus grand lustre, qui est lorsque le Roi, accompagné de tout ce qu'il y a de plus grand dans l'État, l'honore de sa présence, ce corps entier, qui ne parle que découvert et à genoux aux pieds des pairs et des officiers de la couronne, qui parlent assis et couverts, comment tous les autres corps du royaume nourroient-ils paroitre devant le Roi? Il n'y a plus que le prosternement et le visage contre terre qui pût être leur posture, avec ce silence profond des Orientaux d'aujourd'hui. En vérité, le premier corps de l'État, en même temps partie intégrante, essentielle, membre de tous les temps jusqu'à aujourd'hui du tiers état, sont deux extrémités par trop incompatibles.

Que le Parlement se dise le premier de tous les corps qui tous ensemble composent le tiers état, aucun de ceux des deux premiers ordres ne prendra, je crois, le soin de le contester; ce sera alors à cette Compagnie à voir comment le grand conseil, qui lui dispute la préséance, trouvera cette proposition, et le conseil privé qui casso ses arrêts, dont les conseillers qui sont connus sous le non de conseillers d'État, le disputent partout nux présidents à mortier, et leur doyen au premier président, et dont le maîtres des requêtes qui n'y sont jamais assis, viennen' quand il leur plaît, à titre unique de maîtres des requêtes, s'asseoir et juger à la grand'chambre, et y préceder le doyen du Parlement.

Enfin, un premier corps de l'État, n'être de nature et d'effet que des gens du tiers état revêtus d'office de pure judicature pour leur argent et comme légistes, pour juger nonquement les causes des particuliers, et sans compétence par eux-mêmes pour les grandes sanctions de l'État et le jugement des causes majeures, c'est un paradoxique tout l'art et le pouvoir ne sauroit persuader.

A res une disgression si étendue mais si nécessaire pour l'intelligence de l'affaire qu'on va raconter et pour brancoup d'autres soites qui se retrouveront dans le cours des années de la regence, il est temps de revenir à ce qui y a donne lieu. On se souviendra donc ici de ce qui a ete expliqué avant la disgression, de la situation suprême du duc du Maine aupres du Roi, de sa frayeur de ce qu'il pouvoit perdre par sa mort, qu'il voyoit peu elognee, de son projet de s'en mettre à couvert par metre aux mains d'une manière irréconciliable 's dues et le Parlement, qu'il craignoit également fun es l'autre ; et plus anciennement ce qu'on a vu de son caractère, de celui de la duchesse du Maine, de leurs profonds artifices, de lear audition, du comble aussi effrayant que prodigie ix où les menares de al du Maine l'avoient porté, et de tout ce qu'il avoit a per re. Voyons maintenant la trame qual sat ourcir.

FIN DO DIXIÈME VOLUME.

## TABLE

## DES CHAPITRES DU DIXIÈME VOLUME.

Chaptres prentes. — L'Impératrice va de Barcelone à Vienne par l'Italie fort meograto. - Plénipotentitures d'Espagne reçus à Ut echt - Orry rappelé en Espagne,.....Bassesse, caractère et fortune du duc de Rour. nonville. - La paix siguée, publ ée, fêtes à Paris ; harase politique de M. et M- du Maine. - Bailliage d'Haguenau asauré à M. de Châtillon. - Qualante-hajt mille livres d'augmentation de paision à Madame. - Douze mille livres de pension au duc de Charost --Vingt milie livres de pension assurée à Mar de Manasterol - Elefmarcon liquiquant général de Roussillon. — Lucurs trompenses sur l'archevêque de Cambray. - Mort de Montgaillard, évêque de Saint-Pons. - Mort de Laigle; son caractere. - Mort et caractere de Sévigné. — Mort, caractère et fo tune lu vieux Clérembault. — Mort de la marquise de Mirepoix. — Mort de la comtesse d'Uzes. fortune, caractère du cardinal de Janson. - Beauvais donné à l'abbé de Saint-Aignan, maigré le duc de Beauvillier. - Adresse hardie de Rome sur ses bulles. - Naissance et mort du duc d'Alençon - Électeurs de Cologne et de Bavière voient le Roi plusieurs fois — Princesse de Conti, fi le du Roi, achète l'hôtel de Lorges, à Paris. — Mairiage d'Aubigny avec Mile de Villar dry — Villars s'excuse de servir, puis va sur le Rhin; Besons sur la Moselle. - Harcourt destiné au Rhin, hors d'état de servir. -- Cent mille livres à Villars. - Depart des géneraux - Stembok et ses troupes prisonniers des Danois. - Châteanneuf amhassadeur en Hollande; Bor ac à Constintmople; du Luc en Susse. - Abbe de Mornay; quel, et pourquoi co Portugal. - Lassay fils envoyé en Prusse, où il ne fut point. - Love stein évêque de Tournay.............

CHAPITRE II. - Monees sources of profondes du P Telher et de Bissy.
SANT-SINON 7. 31



évêgue de Monux. — Vorsin aubstitué à Torcy pour les effaires du curdinal do Nonilles. - Bissy nomind nu cardinalat. - Projet duorma du P. Tellier. - L'affaire du cardinal de Nouilles partés à Rome. -P. C'Aubantou et l'abroni; quale; ils dresount soule, et su socrat, la constitution Universitue. - Le Pape engagé de parole poestive à ne donner sa constitution que de concert et approuvée du cardinal de la Trémoille en particulier, et du sacré collège en général. — Andaciente viente du P. Tellier au cardinal de Rohan. — Carnetère du cardenal de Roben; son éducation; il don tout au cardinal de Nosilles. - Priviléges de la vio des cardinaux ; combat intérieur du cardinal de Roban. - Tallert entraine le cardinel de Roban au P. Teilier. - Cardinal de Roban grand aumônier. — Cardinal de Polignas maître de la chapelle du Roi, orgueil de non serment; il reçoit le bonnet de la main du Rol, il le harangue à la tête de l'Académie françoise sur la paix ---Vittement roctour de l'Université; en heile harangue et son très-sin-

Chaptrne III. - Histoire de Prance du P. Daniel ; son succès ; son objet ; as prompto chute; récomponse. — Cardinal Gualterio à la cour; cause do as diagráca à Rome, et de on que les nonces en France n'y reçoivent plus la nouvelle de lour promotion à la pourpre; grâces faites on exedenci Coniterio, qui extourne à Rome. - Actour du maréchal d'Auxelles et de Ménager; mérite de Ménager, à qui le Itor dongo une pension de dix mille livres. -- Nort, carnetère, friponnerie, étal et famille de Sainctot. — Brunche très-effective de la Tour non reconnue par les la Tour Bouillous; plainant tour là-dessus do Wartigny au cardinal do Bouillou. - Ouerello du due d'Estetes et du comte d'Harcourt. - Prétentions des maréchanz de France, et leurs tentatavas de jurisdiction evertion our les ducs. - Court abrégé do la nouveauté, de l'absurdité et du pou de succès des prétentions. Cautorité des marécheux de France sur les duce, et de la mousère d'accommoder leurs querelles. — Maréchai d'Estrées commissaire du Roi sur l'insulte de Mademoiselle & Mademo.......

CHAPITON IV. — Proposition do mariago conduito par Min de Conti entre uno tilio de M. le due d'Oriéane et M. le prince de Conti. — Min de Conti, accusée de faire manquer le mariage pour son intérêt, eu est jeréconciliablement brouillée avec Min la ducheuse de Borry. — Madamo la Princesse fait ordonner par le Roi le double mariage de Monsieur le Due avec Min de Conti, et de M. le prince de Conti aven Min de Bourbon. — Présent ordinaire du Roi aux princes et princesses du nang qui se marient — Finnquilles, mariage, festin, chemison et visites du double mariage de Monsieur le Due et de M. le prince de Conti. — Hauvais menage du prince et de M. le prince de Conti. — Hauvais menage du prince et de M. de Monsee pour la transmission du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du son duché-pairse. — Mariage du file du comte de Roucy pression du file du comte de Rouce presse de Rouce par la transmission du file du comte de Rouce princes de Rouce par la transmission du file du comte de Rouce par la transmission du file du comte de Rouce par la transmission du file du comte de Rouce par la transmission du file du comte de Rouce par la transmission du file du file du comte de Rouce par la transmissa du content du file du

posé avec M<sup>th</sup> de Monaco, que M<sup>th</sup> de Monaco rompt avec delat ; vient à Paris et à la cour, où elle trouve peu d'agréments. — Mariage du due d'Olonne avec M<sup>th</sup> de Barbezieux. — Mariage de Pontebartrain avec M<sup>th</sup> de Verderonne, où le chancelier me force d'assister. — Mort de la comtesse de Prade, extraction et fortunes des Prades. — Mort de l'évêque de Rosalie; sa famille, sa vie. — Mort le l'abbé Beguier. — Changement de charges chez Madame — Beauvau archevêque de Toulouse. — Amusements du Rot chez M<sup>th</sup> de Maintenon. — Audience de congé du due et de la duchosse de Shrewshury à Morty, tout à fait innaitée.

CEAPTRE V. - Sloge de Landan; la garnison et celle de Kayserslautern. se rendent prisonnières; Biron perd un brach Landau, et en a le gouvernement. -- Villars chevalier de la Tomon d'or , passo le Rhin , investit Fribourg - Cardinal de Bouillon s'achemine des Pays-Bas h Nome. - Electeur de Bavière voit le Roi à Mariy, - Voyage de Fontaineblosti par Potit-Bourg, l'électour de Bavière y vient passer quinzo Jours, et retourne à Compiegne. - Mariage du prince de Robecque. et de la fille du comte de Soire; branche de Nobecque de la maison de Montmorency. - Fortune du prince de Robecque en Espagne, sa mort, et son frère. - Branche de Solce de la maison de Croy; origino da cetta maison. - MM, da Soira sortis de la branche de Chimay. — Evêque de Cambray fait duc. — Chimère du fils aind du dernier comte de Solre. - Branche à llavrec de la mauson de Croysortio de la brancho da Solro. Eclat près d'arriver entre les dues de la Rochefoucauld et moi, arrêté par le duc de Roailles - Trois mille livres d'augmentation de persion à Saint Berem, donte mille livres d'appointements à liloin sur la Normandie pour le gouvernement de Coutances. - Comte de la Mothe rappelé; voit le Roi, dans son enbinet. - Sage politique du Roi sur les ampleis dans les pro-

CHAPITRE VI. — Constitution Uniquettes fabriquée et substament publice à Romo; noulèvement général difficulement arrêté. — Soulèvement général contre la constitution à son arrivée en France. — Sugulaires conversations entre le P. Tellier et moi sur la forme de faire recever la constitution, et sur elle-même. - Hetour par l'ets Bourg de Pontamebleau à Versailles. — Etrange tête à-tête sur la constitution entre le P. Tellier et moi, qui me jette en un sproposité énorme.

CHAPTERN VII. — Monsieur de Savoie prend le titre de roi de Sicile ; il muite le Ret sur ses bâtards, — Prie nommé ambassadeur à Turin; apouse la élie de Piénaruf, qui devieut fatale à la France. — Gouvernament d'Abasse et de Brisach au maréchal d'Hazalles ; trois cent mille

livres h Totat quatre cent mile h Pontchartrain, quaten cent millo wit die de Le Bochefonen ild. - Lamoignon greffler, Chauvelin gehad triso des de l'ordre. Voyant et Desmarets en out le ripd; Chauvelin. quel, et son beau-père. - Dalon; quoi; chand do na pheq de premier président du parlement de Bordenux, - Prise de Fail sing par Villars, qui envoie Contade à la cour. - Duc do Frei san apporte la prise de Brisneh!, le Roi, lui donne douze mille tirres et au logement à Marly, « Kirn rendu à Besons, que sépare son arrive et reviettit Paris. - Conférences à Rustadt entre Villacs et le prince Engene, qui y traitent et y concluent la paix entre la France, l'Empereur et l'Empire. - Réformes de troupes. - Mort du grand-prince de Toscane - Mort d'Harleville. - Mort du rhea Jaco de Graman on comte d'Adhemar. - Mort de Granon ; quel fil ctoit et sa fan lie - Mort de la beforense de Courtenay, sa famille. que le Roi montre sentir être de son sang. - Suntraofen; quel; sa mo t. Nort et caractère de Phélypeaux. - Mort du cur de Medina Si long - Ronq allo destatoé de la place de gouverneur du conseil de l'estille; on lui donne une pension de dix mille seus, - Retour du du d'Aumont. - Le roi de Si-ile passe avec la reine en Sicile, et laisse le prince de Piémout régent avec un conseil. - Peterbotora le ci. Jenuraga saluent la Roi. - Electeur de Bauere à Paris, ton. Is Borgan, and a second second second with the second second

ta servas VIII. — 1714. — L'Évangile présenté à baiser un Roi pue un en disal, de préference à l'aumômer de jour, on absence du grand et da premier aunificier - Dur d'Ureda peu compté à bonne, et sou fils empresonné su chuteau de Milan. - Due de Nevers depouillé par te Ro de la nomination à l'évêché du Bethléem. - Duc de Richelieu se brou le avec sa femme, et la quitto; Cavoya prend nom de Int. - Force hals hila cour et à Paris; bals, jeux, comédies at unite blanches à Scenux. Mes la duchesse de Berry grosse, ingage au grand council en robe de chambre. -- Abbé Servien & Vincennes. -- Nort. fortuno, famille et caractère du duc de la Rochefoucauld. - Buchener; sa fortune; son mérite. - Surprise étrange du duc de Chevreuse et de ma, chez le duc de la Rochefoucauld. - iliardre généro-\*ite du luc de la Rochefoneauld; vieux levain de Liancourt. - Sea deux f.s. - Comie de Toujouse grand veneur. - Douze mille france de pe von au nouveau duc de la Rochefoucaulé. - La chancelier voit un homme se tuer. — Commencement de la persécution en favi no e la constitution Unigentiue. -- Maringo du prince de Pons et de Mot de Requelaure — Gouvernement de Dunkerque à Grancer, en ej casant la line de Modavid, son frère. - Vingt-cine mille livres de reite fort bientres au prem er président. - Mort de Bragelogne, - Andressudeurs d Hollinge saluent le Roi. - Grande maladie de

<sup>1.</sup> Il faut tire F. ilourge voyez in texte, ci-dessus, p. 101.

ta crine d'Angleterre à Saint-Germain. — Mort du duc de Nolfon à Saint-Ge main — Mort de Manage. — M. le duc de lierry caure au conseil des finances.

CHAPITRE IX. - Helvétius en Espagne pour la Reine à l'ext-émité. --Orry et son fils - La reina d'hapogne, pour sea derniers aucrements, congédie son confesseur jesuite, et prend un dominiquia, sa mort. retraite du roi d'Espagne chez le duc de Medina Celi. - Deuil de la remo d'Epagne - Conférences de Rustadt barbouillees, Cortaile h la cour; renouées; malhabileté de Villars. - La paix signée à Rastadt; Contade en apporte la nouvelle. - Mort, caractère, maison, familia du duc de Poin. - Mort de Mes de Miessens, non caractère; bitards d'Albret expliqués. - Marcelial d'Alloret; as fortune. - Mort et depouille de Montpersux. - Mort du Charmel, durete du Noi. — Mort et encacture de la marceliale de la Ferid et de sa aceur la comtesse d'Olonne - Le Roi donne au peince Charles douze male livres de rentes en fonds; voit en particulier à électeur de liavière; dount les grandes entrées on maréchal de Villars, et à son his la sarvivance de non gouvernement de Progence. - Villara, du Luc et Saint-Contest ambassadours ple is intentiaires à Baden. - Epoque de la première prétention des conseniers d'État de ne ceder qu'ana gena titres. - Six mille livres de pension à Saint-Contost. - Villars chevalter do la Touson d'or, fait donner trom mille livres! de pension au comte de Choiseal, son beau-frère. - Abbé de Comaches auditeur de rote; son carnetère — Marechal de Chanully fast donner à son naven son commandement de la flo-

Chappenn I. - Le Roi tête à tête avic le chancelier qui lui exporte le procès d'entre M. de la Rochefourauld et moi, m'adjuge to de prenéance. - Mort de Suint-Chamant : Tessé demande par Espagne pour le mage de Barcelone ; Berwick choisi et du Casae pour y mener une escadre. - Souverameté manquee de la princesse des Ursius : nalais qu'elle se prépare pris d'Arrhoise, et ce qu'il devient. -Décadence de la princesse des Urams dans l'esprit du Boi et de Mer de Maintenon. - Princesse des Lesias gouvernante des infants. nes menures pour so glusser ou la place de la foue Rouse. — Céneronité de Robinst, posuito, confesseur du roi d'Espagne. - Princesse des Urains se bito de faire le mariage du roi d'Espagne ave. la princesso do Parme; sos raisons. -- Situation du marquis de B no. as on kapagne; raisons qui le déterminent à demander d'alier passer guinno jours & Versai, es; il l'obuent. - Alaime de la pi niesse des Crains ; elle dépôchs brusquement le enadiant del Carr e en France: Brancos court après, et la devouce; quel étoit Guidice -Brancas h Marly; Guidica après lus, avea son neveu Cellamare. --Carnetère dal Giudica. - Mort et caractère de la charceliere de Pontcharteum. - Mort de la reme douarrière de Danemark. - Mor-



at caractère de l'évêque de Senis. — Chamillart obtient un logoment à Versuilles — Mort et caractère de M<sup>200</sup> Voysus — Caractère de M<sup>200</sup> Besmarcts — Mort de Zurbeck. — Mort du président le Bailleui, dont le file obtient la charge, leur caractère.

CHAPITRE II. — Mariago du lits du marquis du Châtelet avec in fillo du duc de Richelieu, et la nurrivance de Vincennes, - Publication et répoursances de la paix. - Coutade grand-croix surummérare de Saint-Louis, -- Marly. -- Gindica bien truité du Noi. -- Du Cassa malade. — Chalais mandó da l'armee à Madrid. — Nonquillo et d'autres, exiles - Bergherek so retire tout à fait des offaires, sen éloge, -Reforme de troupes. - Electeur de Bavière à la chance à Marly, -M. le due de Berry malade et empousonné - Mort de N. le due de Berry , son caractèra. — Quel avec sa familia — M. al M<sup>ee</sup> la duchesse de Berry comment ensemble - Ordres du Roi; le corps de M, le due de Borry très promptement porté à Paris aux Inileries. -Deuil drape de sia mois, le Roi no vout point do résérences, de manteaux, do mantes, de horangues ni do compluments. — Etat du Ros, sa risito à M<sup>m</sup> la duchesse de Berry 🕳 M et M<sup>m</sup>la duchesse d'Orleans fort touches, raisons particulières à M. le duc d'Orléans. — M™ de Maintenou et duc du Naing 💝 Duchesso du Naina. → Evdques usurpost pour la première fois, en gardant, fautanils et carrenux. - Eng bentie. Comte de Charolois et duc de Prouses condussens la cour un Val-de-Grace; Monsieur la Duc et le duc de la Trémoille condu sent le corps à Suint-Denis. - Pils et petris-fis de Prance tendent sculs rhes le floi. — Précautions ches M= la duchesse de 

CHAPITER XII — Le Res voit en particulier le cardinal del Giudice, tous deux avec surpriso, et pas après i électeur de Bariera - Mort de la Tayte, sa femme.— Nort du duc de Guestalle.— Cardinal de Bouillon à Rome. - Mort, paissante et carectère de la maréchale d'Estrees donausero, - Congrès de Baden, - Campo de parx - Nesie quitte te service; en est puni, - Succession de M. lo due de Berry. --Deux cent, mille [arces] d'augmentation de pension à Maila duchessa. de lierry. - Canal de Mard.ck - Trente milie livres d'augmentation de persion à Rugotzi, et guarante mille livres de pension à distribace cars non parts, ... Survivances des gouvernements du duc de Beaux ther à son gendre at le son frère. - Mort et caractère de la du herse de Lorges. - Des Forts conseiller d'Etat. - Mart et carnetere de Saint-Georges, archavêque de Lyon. - Petito addition à Lyon; le marceha, de Villeroy y va - Mort de Matignou, évêque de t. seas. - Chalass & Paris; Gudien & Marly. - Le Roi, & qui it ech pie un mot un tel gable sur la princesse des Ursins, résout enticrement sa perte. I. Espagno nigne in paix near plus parier de souvermaeté pour la princesse des Ursins. - Soixante-buit bataillous françois avec Berwi, à pour le siège du Barcelone, - Giudica, puls Chalais, volent le Rei an particulier. — Du Casse, mainde, revient; remplacé par Bellefontaine, — Mort de Ménager; son caractère. — Duchesse de Berry [so] blesse d'une filie; Man de Saint-Simon, par méprise du Rei, la conduit à Saint-Devis, et le nœur au Vai de Grèce. — Mort de la prim-ère électrice d'Hanovre, — Mort, maissance, famille et caractère de la duchesse de Bouillon. — Mortinge de la Bothe esce Mille de la Roche-Courbon, et d'une fille du marquis de Châtillon evec Bacqueville. — Marioge de Creuilly evec une lipitolis. — Giudice étable à Marly. — Berwick part pour faire le niège de Barcelone. — Chalais donne part particulière en Roi du morange du roi d'Espagne evet la princesse de Parme; Giudice voit ausmidt après le Rei es particulier. — Betraite de Bergheych; il arrive d'Espagne, vient à Marly.

Guartyna XIII — Botraite du chancelist de Poutchartrain, — Voysin changetter, at conserve su placo de socrétaire e Einj. - M. du Najan, - Mot plaisant et anié da M. de Lauxun - Einctour de Barière coux fois à Mariy. - Ros Stamelas aux Deux-Ponte. - Arrivée de la flotte dan Inder an Port-Louis. — Trois aulie livres d'angmentation de penmon à Mes de Saint-Geron; le file de Pagon intendeut des finances. - Haringo do Brassac avoc la ficie du fou mardehal do Tourville. -Rama de Pologne veuve de J. Sobianki; cause de un haine pour la France, de son edjour à Rome, de un retraite à Blois, - Lealité de rom du cardinal Mazarin. - Roine de Pologne médiocrement roçue, no veut nocume récention; va droit à Biois, sans pogroir approcher de in cour us do Paria. - Service do M, lo duc de Berry à Saint-Dening. prince do Dombio y fait le troisition deuil, — Tranchés ouverte devant Barrelone, 12 juillet. - Maissen président à mortier; as femme ; lour familie, leur caractère, lour conduite, four situation, leurs vues, - Desir de Maisons de liur avec moi; comment il y réussit. - Promière entrevue de Maisons avec mist fort singulière; notre commune n'établet. - Maisons mo flut oller de Marly le trouver; il m'approad que les bâtards et leur postérité sont devenus princes du sang en piera, et capablas de succédor à la couronne; schoe singulière chez Manona. - La nouvelle se public à Marty, etc ; effet qu'elle y produit; mon compliment nux hâteras. — Comto de Toulouse. — Causo secrète de la connervation da la piace de secrétaire d'Etat au nou-

CHAPTERS XV. - Prostitution du maréchol d'Huxailes. - Embarras de



Marians, — Enregistrement de l'édit, bitards traités en princat du sung au Pariement — Grand présent du Roi à Mariy. — Promonades Berry. — L'octeur de Baudre et Peterborough à Mariy. — Promonades nortorres du Cours à la mode — Mort de Mai de Vaudemont; son caractèré. — Mort de la marquise de Béthune Harcourt. — Mort de Vaville. — Mort de l'abbé de Clérembault, — Sourches cède à son fils sa charge de grand présèt — Actions devast Barcelone. — Maritiorough retourne en Angleterre, mort de la reine Astre; l'électeur de Banovre proclamé — Bontes profondes par lesquelles le duc du Maine parvient à l'état, nom et tout droit de prince du sang, et nu testament du Roi — Portes paroles dif Roi au duc du Maine.

Chapters, XVI. — Testament du Roi, ses paroles en le remettant ou premier président et au procureur général pour être déposé au Parlement — Paroles du Roi à la reine d'Angleterre sur son testament. — Lien et précoutions du depôt du testament du Roi, — Edit remarqueble sur le testament, — Consternation générale pur le testament, et ses enusen. — Due d'élelèmes, su constance du Roi pour le due de Beau vilier, et du celtes du due pour moi. — Mort du due de Beauvillier — Sa maison, — Sa famille. — Son étractère et son dioge. — — Epoque es nature de la charge de chef du conseil royal des finances, que le due de Beauvillier accopte difficilement. — Maim compliment du comis de Gramont au dan de Saint-Aignen. . . Suit

Consisted XVIII. — Monostension à la coue, — Conduste étrange de Descrireis; brutalité avec mos qui lui est latale. — Maréchal de Villeroy chef du conseil royal des finances, son tils archevêque de Lyon. — Continuation de ma situation à la cour. — Cardinal del Giudico fait fon tion à Marly de grand incuisiteur d'Espagne; cheque les deux tois, est rappe e, de me part publique du mariage du roi d'Espagne, part à grand regret, se monfond longtemps à Bayonne, avec defense de passer outre — Macaîns; quel. — Moyens en Espagne contre les entreprises de Rome. — Repentir inutile de la princesse de Lissus du mariage de l'arme, — Mariage à Parme de la ren e d'Espagne, qui part pour l'Espagne; su suite. — Mariage du fila du pance de Roman avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de liuye avec la fille de la princesse d'Espinoy. — Mariage du conté de la princesse d'Espinoy. — Mariage de conté de l'un princesse d'Espinoy. — Mariage de l'arme de la contre l'arme de l'arme de la contre l'arme de l'arme de la contre l'arme de l

Voyage de Foutainobless pur Pont-Rourg; le Rol de fort mouvaise. hameur: électeur de llavaire à l'entainchinen. - Amorements du Bar redaubita et musités eber Mar de Mointenau - Parx de l'Emperoue et de l'Empire signée à Dades. - Le cor d'Angleterré donne part au fini de son avécement à cette rouronne, passe en Angletorre, et y fait un entier changement. - Maréchal de Villeroy arrive à Fontamedican : est fait ministre : ministres ne prétent point de secment; mentie parinte du maréchal - Rotour du marechal de Vilines. - Due de Mortemart apporte au Ros la nouvelle de l'appaux général de Barcelone, qui ne rend à discrétion avec Mont-Joul et Cardone, et la Catalogne soumise - Brogito, grades de Voysin, apporte le détail do la perso de Barcelone -- Vues et conduite domostiquo da rol do Pologno, qui fait voyager non file incognito; il arrive h Paris et h la cour; très-hien reen; co qu'on en fragre, ses conducteurn; an conversion necrète. - Clertour de Banière to 1 le 

CHAPTER LU. - Mort et familie de Mar de Bullion ; pon caractère - Mort as caractère de bunanne; an famille. - Mort et caractère du baille de la Viagnilla at de la comtama de Vienne; la baille de Mesmes los anecido at no la remplaca pua dans i umbasando da Multe. - Mort. caructère, famille, testament de la marquise de Saint-Nertaire. — La reme d'Espagna débarque à Monaco, et va par terre on Espagne : sadoi; en reception incognito. - licibano, premier gentificame de la chambre do M to due de Berry en auxée à sa mort, reporte sa Touson on Bayagno, et l'obtiont, - La duc de Suint-Aignes porte un mádiocre présent du Ros à la reine d'Espagne à son passage, -Chalais grand d'Espagne avec exclusion d'un aveir un Frence le ranget les homeurs. - Prince de Roban et prince d'hapinog duce et pairs; maneges qui les font; ruse organilleuse du prince de Roban; l'antre prend le nom de duc da Melua - Voyago et retour de Sicila. de non nouvenu col. - Massoi, sen emplois; non caractère, - Retour de Fontaisebleus par Petit-Bourg; le lloi chegrin pendant le voyage, - Embarras por la constitution - Amelat envoyé à Rome pour la tanno d'un conesia national en France - P. Teilter me propose d'ara commissante du ltol da consile; son ignorance; susprise da mon refus. - Mort maguilère de Brôlact, évêque de Soissons non eaguetore - Mort de M. de Sais t-Louis, retiré à la Truppe - Avacus ambasta feur en Surga; comto da Luc ambastadour à Vicane et conseiller d'état d'étée. - L'impératrice couronnée rome de librague à Preshourg - Electours de Co-ogne et de Bantére voiret le Roi h Marius Sauconer file envoyé du Rat près l'électeur de Basiero, -Pompadote at d'Alègro valuement ambassadeurs on Espagne et en Angleterre, - Retour du duc de Berwick avec une ende de cearme te donnée par le roi d'Espagne. - Taxa du prix des regiments é se autuete. - Ponnian de dia millo livros au prince de Minetiazon -Cont einquante milie livres d'augmentation de fereuts de retrous



sur ses charges à Torcy. — Dix millo deux à Amelet pour son voyage. — Procès d'impuissance intenté su marquin de Gesveus par su femme, accommodd. — M. le duc d'Oridane se trouve taises mal ; grand témoignage du Roi sur mei. — Apophthagus du Roi sur M. le duc d'Oridane.

CHAPPERE XX. - Le roi de Sobde arrivé de Turquie à Strabund : Cromey ambarradour vara lui. - Katrovus das doux remes d'figregne : mairon de la rignante, due de Saiet-Aignon l'y joint, et l'accompagne à Madrid. - Mort d'Alex. Sobigate à flomo. - Van Holl, riche financier. co go'll destant, son flis. — Mort do la comtesso de Brioung. — Mort do Jarnac; non caractère. - Mort, extraction, familie, fertuna, caractère do cardinal d'Estrées. — Don mot de l'abbé de la Vistoire : distractions. - Cardinal d'Estrées es démettant de l'évéché de Laon. cardical depuis dia ann, obtient le promier un brovet de continuation du rang et des bonneurs de duc et pair. - Trait de l'évêque-comte de Nezon au festin de la réception au Parlament de l'évêque-duc de Luon ches le cardinal d'Estrées. - Trait du cardinal d'Estrées nour ne délivrer de ses gens d'affaires, -- Bonn moin du cardinal d'Estrées. - Projet constant et survi des jécuites d'établir l'inquisition on Prapre. — Mariago du filo de Goosbrant avec in tillo da marquis de Châtellon. - Prince électoral de finze au lever du Rei. - Borgbeyek prend congé pour sa retraite. - Lloctour de Bavière voit le Roy en particulier - Albergotti de retour d'Italia; divers envoyés nommés. - Busy abhé de Saint-Germain des Prés, - Bohan et Melun rugus dues et pairs. Helun avec dissense et condition. - Police de Sesaux. - Inquistado da due da Meiro; mot planent qui lui échappo là-dosaua. - Noir dousein du duc du Maine. - Disgrussion nécessaire au raccourci par la diguité de pair de France, et sur le parlement de 

CHAPITAN IXI — Origino et nutare de la monarchie françoise, et de non trois états. - Son gouvernament ; champs de mars, pais de mai. - Pairs de France sous divers nome, les mêmes on tout pour la dignité at les fonctions noccessaros depuis la fondation de la mouerchie. - Paire de fiel, leur fonction. - Basta barons; leur origina, leur usage, leur différence escentiolle des pairs de France. - Changement du pervice por l'abolition de colui de fief et l'établissement de la milion atipendido. — Origine des enoblissements. — Capitalaires de nos rois. -- Légistes; quels; four usage; leur progrès. -- Conseillers; origine do ce nom. - Parlemento; origine de ce nom; sas progrés; multiplication des magistrats et de cours ou tribuneux de justice, -Sieges bauts at bas de grand chembro des parlements. - Parité. quant à la dignité de pair de France et ce qui en dépend, de coux d najoged'hui avec coux de tous les temps. - Noma donués aux pairs par nos rois de tous les ages. - Pairie est apanage, témoin lists. - Réversibilité à la couronne. - Apanage; es que c'est, -

Chaptvan XXII. — Parlement de Paris, et las autres sur son modèle, leur origina , lour naturo , d'où nommé parlement , récapitulation abrégée ; aucion gouvernement. - Lógintes - Conseillere; d'où es nom. - Légistes devenus juges. — Origine et monument des bagts at bas sièges. Pariement; par quela degrés peund la forme présente. — Patra seula dus nobles concervent vois et adence un Parlement toutes fois go'ria voulont on uner. — Préséance des pairs on tous pariements : ? entront souls do nobles evant la Roi larsqu'il y vient, et pourquoi. - La chancehet seul des officiers de la couronne aux bas sièges nux hits do justico, et u'y parle un floi qu'à genoux; soul d'entre aux nos traité par le Roi de cousing sout de la roba y parla at y opion asois al comert; pourques toutas eas choses. — Origine de la préssdenan es do sa prétention de représenter la Roi; leur adance en tout temps à gauche de celle des pairs. — Origine de l'enregistrement des édits, etc., una parioments d'y juger les causes majenros, etc., at du titre do cour des paire affecté par celui de Paris. — Núceanité de la mention de la présence des pairs aux arrête des causes majeures of corregularements 444 anactions. — Origino do la protontion des pariements d'aponter par [laurs] auregiatrements su poupour nécessaire. - Origine des remontrances, honnés d'abord, touraces après en abus. -- Catroprises de la cour de Rome réprinées par le Puriement; no lui donne queun droit de se mêter d'agires affaires d'Etat ni de gouvernement. — Parlement uniquement comnétont que du contentieux entre particuliers; l'avous solennellement par la régonce de II. de Beausea - Cour des pairs en tout beu ab la Ros les accemble. — Enregietroments des traités de pasz faits au Pariement aniquement pour raison jurament judicielle. - Régance do Mario do Medicis ost in promière qui no soit faito au Parlement, at nourquoi; doogno de sa prétention de se mêter des affaires à Ltat. at de catte chimère de tutours des rois, qui les out contingetlement réprincia à tous con égarda. ... Précautions de Louis XIII à ag mort, anisi odmirables qu'inutiles, at pourquoi. - Régones d'Anna d'Autricha: pogranoi pasodo nu Parlement; avantagos dangorous que la Compagnio en usurpe, que Louis LIV réprime durement depais. -Négenon de II. In due d'Oriéans au Parlement en traitere en nontomos. - Due do Guiso, qui fait tout pour envahir la couronne, su te premier apigneur qui se fait marguillier, et pour plaire au Paripment, intran ajouter à son serment de pour le terme de consedier de cour nouversing. - Dessein du Parlement des lors à l'égard des naira. - La termo de conseiller de cour souveraine été anfin peur toujours du serment des pairs. - Nérossité d'exposer un ensuyoux détail. - Ordes et formes de l'ontrée et de la sortie de géogre aux has sloges, - Prinidents usurpent untioment in principaes sur les

princes du sang et les pairs à la saitie de la sénies des has sidges - Ordre et formes d'entrer, de sorter de la seauce des hants sieges - beance, nu lit de justico, des pairs en haut, qui ofinent usais et couverts, et les efficiers de la couronne aussi, des printdents et autres magistrats en bas, qui opinent dicouverts et l'geneux, et du chanceller on has, qui no parlo nu Boi qu'à genoux, parce qu'al est begiste, mais opine et prononce mais et convert, parce qu'il est officor de la couronne. - Présidents usurpent d'opiner entre la Reuse regente et le Roi ; sont remis à opiner après le dernier officier, de la couronne, en 1664, ce qui a toujours subsisté depuis, - C. angement par entreprisa et surplise de la réception des pairs, des bauts virges où elle sa farsoit, aux bas méges où elle est demeurée depo a 1643, - Contraste de l'état originel don légistes dans les pariements avec lears unarpations posterieures. — Efforts et depit iles prisidents en 1666 et depuis. - Korion, premier president, die de place pour ses fraponnemes, joioux de l'élevation des Gesvres. 384

Chaptran XXIII. - Les doux Novione, Harley et Mesmes premiers présidenta ; quels. - Afform du bouvet. - Los princes du sang et les puies cessent de suivre les presidents à la sortie de la sonnen des han sièges. ocuvella forme pour les genees du sang, et deux autres successives neur les pases - Banelers d'accompagnement; possenutés à cet e.ard, et usurpations des présidents, - Organil des présidents à l'eta d des princes du sang. — Nouvelle usurpation d'huissier tresmilecente. - Pesnesa du sang os paire anches de la tournelle par la ruse et l'uniovation des présidents, -- Conseiller usurpe de couper da séance des paire, anns toutofois marcher in opinier parien enx. -Kente le vourpation marquee - Patry ant partout à la grand'chamfire la devita tera-nettement sur les présidents; distinction et prefe rence da harreau de la cheminea aux l'autra. - Cournation aussi an gulière qu'undécente du achourrage et aurbaurrage des places pres le com du Roi - Nouvelle nourpation aux des sièges d'un converele sur le bane des présidents. - Saluts. - Origine de la sen tro du grand chambellan sur les marches du trêne aux lita de justice. - Nouveaute, en 1715, du panenge des princes du sang par le petit degré du Roi pour monter à sa suite aux hauts sièges, na lit de justice - haige unique du chancolier, et du garde des sceaux en son absence, sux Te D mot at que bia de justice; en ce derrier lieu, comment convert. - Pairs occiesiastiques rétables en L'ur présennce sur les cardinaux au Parlement, le Roi present ou absent, par la décision de Louis XIV, qui n'a point été enfreinte, vaine tentative et houteuse du card, nal du Bon. - Nouveauté, indeterente et conseptie pour commodité, de la séance des officiers de la cour, une nus essent des pairs acclusitstiques, tu lieu d'au-dessous des pairs luiques, au premier let de justice de Louis XV, qui subsiste depuis; choix donné des donx estés un due de Coislin, évê-

RAPITAE XXIV. - Courte récapitulation. - Etat premier des légistes. — Second etat des légistes. — Trois eme état des légistes. — Quatrième. état des légistes. — Conquième état des légistes. — Soxième état des légistes. -- Septième état des légistes, devenus magistrats, parlements et autres tribunaux. - Légistes devenus magistrats ne changent point de nature. — Origine du nom de cour des pairs arrogé à soi par le parlement de Paris. - Origine des enregistrements. - Incroyables abus. -Pausse mais utile équivoque du nom de parlement; sa protection; son démêlement. - Anciens parlements le France. - Parlements d'Augleterre. - Moderne chimère du Parlement de se prétendre le premier corps de l'Etat réfutée, et voir aussi les pièces t. - Epoque du tiers état. - Parlement uniquement cour de justice pour la rendre aux particuliers, incompétent des choses majeures et des publiques. -Parlement ne parle au Roi, et dans son plus grand lustre, que découvert et à genoux, comme tiers état. Inhérence de la partie de légiste jusque dans le chancelier. -- Jamais magistrat du Parlement ni d'ailleurs, député aux états generaux, ne l'a été que pour le tiers état, quand même il seroit d'extraction noble. -Exemples d'assemblées où la justite a fait un corps à part, jamais en égalité avec l'Eglise ni la noblesse, et jamais aux états genéraux jusqu'aux derniers inclus de 1615. — Absurdite de la representation ou de l'abregé des états generaux dans le Parlement. -- Court parallèle du conseil avec le Parlement - Conclusion de toute la longue 

1. Voyez tome I, p. 420, note 1.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES DE DIXIÈME VOLUMS

9199 - Coulommiers. - Imp. Paul BRODARD, - 9-27,



- - Gougle

for CROTT OF TA FOR A

20

vitized by Google

idina fra √MIVERSITY OF LAULE IRS√ 4

## BIBLIOTHÈQUE VARIÉE, FORMAT IN-16

## ÉTUDES SUR LA LITTÉRATURE PRANÇAISE

| ALBERT P): La luttrature française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the second of the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| des origines à la fin du 33 la siècle, 1 vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALLAND Lines) Le contédie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ment went anneau V/M street. Tome L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de Preset a Sceibe 179, 181a . I vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BALDENSPERGER F Atudes d'Ale-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BYTHE ASLERICER & MISSISSIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alfred de Vignu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altri I de Trong 1 vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HARLKHAPSEN Montesquieus 1 vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| man a man a man a Making a man beauty and a facility of the control of the contro |
| BRUNETIÈRE [F] de l'Acalémic frau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cuise. Etudes erstiques our l'histoire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ta littérature françaire, 5 vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'érantion des geures dans l'histoire de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| litté ature 1 v l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I deou tron de la poérse lyrique en France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| an MAS middle 2 vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Les brognes du théatre frau als 1 val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Finder and to AVIII swell 4 vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Besond and the Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brood C. Carles (V), de l'Acidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| france of Latest communique en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| From a 1 And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DONNAY You ce do l'Andre le fron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en so . Aifred de Musert 1 vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DOUMIG Bené, de l'Académie fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destinates near the exercise trade-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| come Saturbanco Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DUPUY threes Professel e figures 1 val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>Alfred de Vigura (as) det Louvr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAGT RT 1 . En lisant les beaux vienx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| direct and a second state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En twent Cornetile 1 vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| And I are the store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| En limit Ma têre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GENDARME DE BEVOTTE (6. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La lécende de Don Juan . 5 tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIBAUD OF SEasof our Tolor 1 vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| diffusification of the state and the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second of the second secon |
| Pages Chouses de Laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pages ch ister de Chatenubriand 1 v d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pages ch ister de Chatenubriand 1 v d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pages of inter the Chatenubriand 1 v d.<br>Le Christian emie del haliant and d. Torb. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pages of inter the Chatenubriand 1 v d.<br>Le Christian emie del haliant and d. Torb. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pages ch wies de Chatenubriand 1 v d<br>Le Christianisme de Chatenubriand and Tolk 1<br>fix chines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pages ch wier de Chateaubriand 1 v d Le Christianisme de Chateaubriand and Tois 1 Les choines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pages ch wies de Chatenubriand 1 v d<br>Le Christianisme de Chatenubriand and Tolk 1<br>fix chines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pages ch isses de Chateaubriand 1 v d<br>Le Christianime de Chateaubriand (Teib 1<br>fen etwien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pages of isses to Chatenubriand 1 vd Le Christianime del halland and Toli 1 fen elunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pages of wier de Chatenubriand 1 v d Le Christianisme del haliant and A. Tois 1 fen claires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pages of wier de Chatenubriand 1 v d Le Christianisme del haliant and A. Tois 1 fen claires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pages ch wier de Chateaubriand 1 v d Le Christianime 1 v d Maurice Barrès 1 v d URLARID, le l'Académie française P v out Parol d 1 v d GRISELLE II - Léacton 1 vec LACITETELL du 1 le containers et au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pages ch wier de Chateaubriand 1 v d Le Christianisme del haliant and A. Tois 1 fen (1918en). 1 v 1 Unio ates francais 1 v 0 Maurice Barrès 1 v 1 URLARID, le l'Académic française P v out Parad d 1 v 0 LACITETELL du 1 les actiones et au genesse de Langaritat ( 10 1812 v 1 vi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pages ch is en de Chateaubriand 1 v d Le Christian ime de Chateaubriand 1 v d Le Christian ime de Chateaubriand 1 v d Le Christian ime de Chateaubriand 1 v d Le Christian 1 v d Maurice Ramès 1 v d CRLARID, le l'Académic française P v out Parad d 1 v d CRISCIAN 1 v d 1 v d CRISCIAN 1 v d 1 v d LACITETELLE du 1 les actamics et au genesse de la magritus ( 0 18.2 v 4 v d LE DRETON A 1 v les aman au A fits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pages ch wier de Chateaubriand 1 v d Le Christianisme del haliant and A. Tois 1 fen (1918en). 1 v 1 Unio ates francais 1 v 0 Maurice Barrès 1 v 1 URLARID, le l'Académic française P v out Parad d 1 v 0 LACITETELL du 1 les actiones et au genesse de Langaritat ( 10 1812 v 1 vi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MARSAN (1): La Balaille rementique 2 vol.                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARTINENCHE (E) : Bistoire de<br>l'influence espagnole sur la littée, franç<br>L'Espagne et la romantience français, 2 vol.<br>MASSON (E): Finelin et Muse Guyon.<br>1 vol.                      |
| Meziria de Tenela                                                                                                                                                                                |
| So ve et sen couvres                                                                                                                                                                             |
| PARTS (6), de l'A materir française : La poésse du m yen ôge 2 val<br>La estiensture française un moyen ôge<br>1 vol                                                                             |
| PELLISSIER: Le mourement tétéraire qu' XI \ siècte                                                                                                                                               |
| Le roman réaliste au XVII» siècle 1 voi<br>RIGAL E.): De Jodelle à Maisère 1 voi<br>ROUJON (E.), de l'Académie fraquise '<br>Artistes et mais des Arts 4 voi<br>SAINTE BEUVE - Port-Royal. 7 voi |
| TAINE (B.) La Pontaine et eus fa-<br>bies                                                                                                                                                        |

A V Is again a 2 year

ers Google

N VER F ALF REL



Orgina from JN VERSITY OF CALIFORN A

Dig tred by Google

ngifized by Google

Origina from JNIVERSITY OF CALL FORMIA

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW RENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIATE RECALL LIBRARY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS Book Slip-35m-7,'62 (D296s4)458 Audion total UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Call Number: 2110 52 4274 -.10 Calmindimon, L. io 3. DC130 Salist-Simon S2 A184 V.10 278810 WILL ERSITY OF

